







E T

# NEGOCIATIONS

DE MONSIEUR LE

# COMTE D'ESTRADES

Ambassadeur de Sa Majesté Très-Chrêrienne, en Italie, en Angleterre, & en Hollande.

TOME TROISIEME.

Contenant l'Année 1665.

Bibliothi Sect.

A LA HAYE, Chez ABRAHAM DE HONDT.

M. D'CC. XIX.





# LETTRES, MEMOIRES

NEGOCIATIONS

COMTE D'ESTRADES,

Ambassadeur de Sa Majesté Très-Chrêtienne, auprès de Messeurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pais-Bas.

#### LETTRE

Du Comte d'Estrades au Roi.





les Etats foit telle qu'elle fouhaiteroit, & Tom. III. A qu'ils

qu'ils devroient tenir quand elle aura besoin d'eux; & penetrant comme elle fait avec tant de clair-voyance dans leurs intentions, & dans les consequences qu'elle tire de tous les points contenus dans ses dépêches, qui fondent sa juste crainte sur une matiere si délicate, il ne me reste rien à lui représenter de plus là-dessus.

Mr. de Wit m'est venu voir pour me rendre compte de la dépêche de Monsieur van Beuningen. Il y marque avoir été furpris de ce que Meslieurs les Ministres lui ont voulu persuader. que la guerre ayant commencé dans la Guinée. Vôtre Majesté n'étoit pas obligée à la garantie; & qu'il a répondu à cela, qu'étant venuë enfuite dans l'Europe, quoi qu'elle ait commencé en Guinée, Vôtre Majesté n'en étoit pas moins obligée à la garantie, ainfi qu'il est clairement spécifié dans le Traité secret entre la France & l'Angleterre; & la froideur qu'il a trouvé dans l'esprit de ces Messieurs, a jetté de l'étonnement dans le sien : il ajoute que les Ministres lui ont declaré, que ce qu'ils lui en disoient étoit d'eux-mêmes, ne scachant pas les intentions de Sa Majesté sur ce sujet, de qui il les apprendroit le dimanche suivant dans l'Audience qu'il devoit avoir, & ledit Sieur de Wit ne m'a pas paru moins furpris.

Il attend avec grande impatience de sçavoir à quoi Vôtre Majetté se déterminera là-dessus. Je me suis dispensé d'entrer plus avant dans ce discours, l'ayant remis à coul que nous avions

ensemble la semaine passée sur ce sujet.

Le Sieur Friquet est revenu de Bruxelles, Castel Rodrigo l'a renvoyé, & n'a pas jugé à propos qu'il allât en Allemagne.

Dom Esteven de Gamarre doit être de retour

ici vers le 6. de ce mois, les uns & les autres preflent la Ligue proposée: dans cette conjoncture Vôtre Majesté prendra fans doute le parti le plus avantageux pour ses intérêts; mais je la supplie de trouver bon que je lui représente qu'il ne se faut sier que de bonne sorte aux paroles & promesses de ces gens-ci, n'étant pas en leur pouvoir de les tenir, vû les raitons que Vôtre Majesté m'a alleguées si judicieusement dans pluiteurs de ses depêches; après

lesquelles il n'y a plus rien à dire.

Je prensla liberte, Sire, de proposer à Vôtre Majesté, que si pour plus grande sûreté des engagemens où les Etats entreroient avec elle, on les pouvoit porter à un nouveau Traité, il faudroit qu'ils resolussent à traiter de Mastricht avec elle: moyennant cette place qui donne entrée dans le cœur de leur Pais, & vû l'Union qui est à présent entre Vôtre Majesté & l'Electeur de Brandebourg, celui de Cologne & le Duc de Neubourg, on feroit bien obterver les Traitez auxquels ils se seroient obligez, & au cas qu'ils y manquaffent, ce ne seroit pas une affaire de les châtier, & je ne crois pas qu'ils ofassent y contrevenir. Ma pensée seroit que dans ce Traité il fut employe un article par lequel ils s'obligeassent à rompre avec le Roi d'Espagne & la Maison d'Autriche, toutes & quantes fois que Vôtre Majesté sera obligée de rompre avec eux pour soutenir les droits de la Reine, fans qu'il leur foit permis d'examiner s'ils font justes ou non. que Vôtre Majesté les trouve tels pour leur ôter tout sujet de chicane, & qu'il ne sera fait aucun partage avec eux dans la Flandre ni ailleurs des pays qui sont dans l'étendue des pré-A 2 tensions

tensions de la succession de la Reine: à moins que les choses ne soient specifiées de la sorte, je ne trouve nulle sûreté à aucun Traité avec lesdits Etats.

Je ne doute point que Vôtre Majesté ne juge bien que les Etats n'accepteront aucune de ces conditions, & qu'ils s'en tiendront aux termes du Traité de 1662. où ils ne veulent rien changer, & qu'ils prétendent leur donner assez de prétexte de ne s'engager à rien, puis que le Sieur de Wit se fonde toujours sur ce que la garantie n'a de lieu qu'à l'égard de ceux qui font attaquez. J'ai bien remarqué par ce discours qu'il est fort persuadé que Vôtre Majesté ne sera point attaquée par le Roi d'Espagne, ni par les successeurs, ainsi elle peut voir bien clairement que les Etats ne lui peuvent donner aucune fûreté pour les Traitez qu'elle fera avec eux, que par les conditions ci-dessus spécifiées, & au cas de refus Vôtre Majesté sera d'autant plus confirmée dans le jugement qu'elle en fait.

#### LETTRE

### Du Roi au Comte d'Estrades.

### Le 2. Janvier 1665.

Dimanche dernier je donnai une Audience de deux heures au Sieur van Beuningen.
Depuis cela je lui ai fait rendre ma réponde fur ce qu'il m'avoit reprefenté, & j'ai chargé de Lionnede vousen mander la fubstance, & de ce qui s'elt passé entr'eux, afin que vous soyez intormé de tout. Comme quelque parti que je prenne, j'ai grand intérêt que Messieurs les

Etats

Etats ne succombent pas, quand même je n'aurois pas de Traité avec eux, parce que la puiffance d'Angleterre se rendroit par ce moyen trop redoutable par Mer, il ne faut jamais par vos discours leur ôter l'esperance de mon appuy que je pourrai leur accorder felon les conjonctures, quand je me serai mis plus en état de me faire confiderer par Mer, comme je vais incessamment m'y appliquer: il ne faudroit pas non plus par la même raifon faire aucun reproche au Sieur de Wit, des ordres que Meffieurs les Etats ont donne à leur Ambassadeur à Madrid, cela ne serviroit qu'à leur faire perdre courage, & les obliger peut-être à chercher parti ailleurs, croyant de m'avoir offensé; au contraire il sera bon de fortifier le Sieur de Wit . & de tâcher de lui faire perdre les frayeurs qu'il a de succomber. J'écrirai demain fortement en Angleterre pour l'accommodement, & mon Ambassadeur y parlera en termes tout-àfait differens de ce que j'ai fait dire à van Beuningen, touchant les motifs & les sujets de cette guerre.

### MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, présenté à Mcsfieurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-Bas, le 2. Janvier 1665.

Le Comte d'Estrades, Ambassadeur Extaordinaire de France, ayant ordre du Roi son Maitre de demander à Vos Seigneuries, qu'il leur plaise de donner ordre au Medecin d'Oorsebot, qui a la A 3 reputation de bien guerir les cancers, de se rendre en disgence à Paris, pour traiter la Reine Mere de Sa Mayesté, qu'on appréhende être attaquée de cémal, il assire Vos Seigneuries que le Roison Maitre evant cette affaire fort à cœur, aura une reconnoissance très-singuliere de Penvoy de cette personne, & de la ditigence qui y sera apportée. Donné à la Haye le deuxiene Janvier 1665.

D'ESTRADES.

#### LETTRE

De Mr. de Lionne au Comte d'Estrades.

Le 5. Janvier 1665.

E que j'ai répondu ce matin par ordre du Roi à Monfieur van Beuningen, est en subflance:

Que Sa Majesté m'avoit chargé de lui dire pour prémiere réponse, que Sa Majesté a pour -Messieurs les Etats toute l'affection qu'eux-mêmes peuvent défirer ; qu'elle leur en donnera des preuves effectives & folides en toutes rencontres; qu'elle a un grand déplaisir de les voir sur le point d'être nécessitez à soutenir une fâcheu. fe guerre; que Sa Majesté connoit fort bien que quand elle n'auroit aucun Traité avec eux, elle a grand intérêt que leurs Etats ne fuccombent pas; & qu'Elle va s'appliquer à se mettre en état de se faire considerer par l'Angleterre, afin de pouvoir leur être plus utile; qu'elle est d'ailleurs le Prince du monde le plus religieux de l'exécution de ce qu'elle promet par des Traitez, cu autrement; mais que la demande que Meffieurs

fieurs les Etats font aujourd'hui à Sadite Majefté, étant de la plus grande confidération qui fe puille concevoir, puis qu'il s'agit d'attirer cette Couronne dans une guerre pour leur intérêt, elle doit avant toutes choles examiner meurement le fondement de ladite demande.

Que cela est d'autant plus juste, que le Roi d'Angleterre fait entendre à Sa Majethé & au Public, qu'il fera voir par des raisons évidentes, qu'en l'occasion presente lesdits Etats sont les veritables agresseurs; auquel cas, s'il étoit vrai, s'autorit bien que Sa Majesté ne seroit obligée

à rien en vertu du Traité de 1662.

Qu'il eft queftion outre cela ( quand même lesseits Etats ieroient évidemment les attaquez ) d'examiner si cette guerre étant faite pour la possession de la Guinée qui est en Afrique, & Sa Majesté n'étant engagée à rien envers cux hors de l'Europe, elle peut-être obligée aux accessiors n'étant en aucune obligation pour le principal.

Que la discussion de ces deux points doit non seulement précéder toute rupture de cette Couronne, sur laquelle en un cas clair & net, elle auroit toujours quatte mois de tems à se déclarer, mais précéder aussi la concession des doure mille hommes de secours énoncez dans le Traité, puis que la demande n'en peut être saite à Sa Majesté dans aucun des deux cas qui viennent d'être dits.

Que Sa Majeste cependant, comme un vrai & bon ami & Allié, ne veut omettre aucune des choses qui peuvent dépendre de ses offices & de son crédit auprès du Roi d'Angleterre, pour ménager & procurer un bon accommodement entre ledit Roi & lessis Sieurs Etats; Et re-

\*\* 4

quiert ledit Sieur van Beuningen ( en cas qu'il en ait l'ordre & le pouvoir; iinon qu'il écrive pour se le faire donner, qu'il lui dise confidemment à quelles conditions lesdits Etats pourroient s'accorder avec ledit Roi, sur l'état préfent & à venir des affaires & du Commerce de Guinée: en quoi plus ils apporteront de leur part de facilitez, & se relâcheront de leurs intérêts pour le repos public, plus ils en auront de louange & de merite detoute la Chrêtienté. & plus auffi Sadite Majesté aura de moyens de ménager en peu de tems cet accommodement, auquel elle a refolu de s'employer avec grande efficace, & en des termes ii forts que le Roi d'Angleterre connoitra bien le foin que Sadite Majesté veut prendre des intérêts des Provinces Unies, & la finguliere affection qu'elle a pour leur Etat.

l'ai dit tout ce que dessus par deux fois, & si preslamment à Monsieur van Benningen, qu'ayant trouvé bonne la feconde, & pris la plume à la main, il en a pû prendre la substance. Il m'a demandé fi je ne vous en envoyerois pas autant. Je lui ai répondu que cela se pourroit faire. Il voudroit bien que vous le difiez à Meffieurs les Etats; mais je ne l'estimerois pas à propos: il futtit que vous en ayez connoiflance pour parler en cette conformité à nos plus confidens, comme le Sieur de Wit, jusqu'à ce que le Roi ait pris sa resolution, Sa Majesté étant encore entierement indéterminée, parce qu'en effet les raisons sont très fortes de part & d'autre.

Monsieur van Beuningen s'est comporté cependant en habile homme, en recevant la réponte comme très favorable, & fort avantageuse pour Messieurs les Etats. Je crois cependant qu'il a fort bien reconnu que c'est un coûteau à deux tranchans, étant conçûé en termes qui ne sçauroient encore faire juger si le Roia intention ou non d'exécuter le Traité de 1662.

Il a fort souhaité que j'écrivisse de la part du Roi en Suede & en Dannemarc, pour y faire entendre les bonnes dispositions qu'il préluppose que le Roi a de les soutenir, afin de commencer à enrager ces deux Puissances dans leur cause, par l'exemple de Sa Majesté, & rendre plus disficiles les Négociations qu'y feront les Anglois; mais je ne me découvrirai pas tant qu'il voudroit là-dessus, & particulierement en Dannemarc; car outre que, comine j'ai dit, le Roi n'est pas encore déterminé, il y auroit à craindre qu'Hannibal Sexter, qui est fort Anglois, n'abusat de cette consance pour le faire s'avoir à Londres.

### LETTRE

### Du Comte d'Estrades à Mr. de Lionne.

### Le 8. Janvier 1665.

SI le Roi trouve que se intérets requierent qu'on conserve ces gens ici; & qu'il se refolve de tenir le Traité de 1662., ou fil e Roi trouve mieux son compte avec l'Angleterre, il n'y aura plus rien à ménager avec Messieurs les Etats.

Yous m'avez fort obligé de ne m'avoir pas A 1 charg: chargé de parler aux Etats, ainsi que Monsieur van Beuningen le desiroit & vous avez fort bien prévû les conséquences. Monsieur de Wit m'a fort pressé de présenter un Mémoire aux Etats, pour les informer de la part du Roi de cette Conférence, mais je lui ai répondu que cela étoit inutile, puis que je lui disois que vous m'en aviez écrit, & qu'il pouvoit lui-même leur rendre compte de nôtre conversation : il ne m'a pas parû être fort content. Je lui ai parlé fort obligeamment de la part du Roi, fur l'eftime qu'il fait de sa personne, & la protection qu'il lui donnera en toutes rencontres pour les intérêts, & les bonnes intentions que Sa Majesté a pour le bien & l'avantage de Mesfieurs les Etats. Il a répondu à cela par des civilitez, mais sur tout ce que dessus, ses veritables sentimens sont expliquez par sa Lettre, à quoi je vous remets.

La propofition que le Roi a faite de l'accommodement avec le Roi d'Angleterre a fort plûici, & fi Monfieur van Beuningen vous incomnode à Paris, le Roi le peut envoyer en Angleterre: tout ce qu'il (crit iet eft tenu comme un Oracle, le Sieur de Wit n'a pas un ami en qui il fe confie plus. Il faut oblerver s'il vous plaft qui il void, car fi des gens mal-intentionnez lui d'ébitent des nouvelles, qui foient contrairesaux intérêts du Roi, & qu'il les mande à fes Maîtres, on aura bien de la peine à les

détromper.

#### LETTRE

# Du Comte d'Estrades au Roi.

### Le 8. Janvier 1665.

l'Avouë à Vôtre Majesté que je ne puis lui céler mon inquiétude, de voir qu'elle va être pressée d'entrer en rupture suivant le Traité. Cela m'a fait resoudre d'aller rendre visite à Monsieur de Wit, & d'entrer en forme de conversation sur l'état des affaires présentes, & même de lui avancer , comme de moi-même, qu'il étoit bien ailé de presser Vôtre Majesté de rompre, lors qu'ils étoient puissamment armez, mais que moi , qui sçavois que Vôtre Majesté n'avoit que 16. Vaisseaux en état d'aller en Mer. & qu'il lui falloit encore plusieurs années, pour pouvoir tenir tête par Mer aux Anglois, & défendre ses sujets contre leurs courses, je ne pouvois m'empêcher de lui dire, qu'il seroit honnête à Messieurs les Etats dans cette conjoncture de ne demander autre chose de Vôtre Majesté, que d'être neutre; qu'ils seroient bien assûrez, que son affection seroit pour eux préférablement aux Anglois, quoi que l'apparence dut être égale, qu'ils pourroient faire même leur Commerce par les Vailleaux François, & en tirer des avantages qu'ils n'éprouveront pas, si Vôtre Majesté rompt avec l'Angleterre.

Il n'a pas desapprouve ma pensée, & m'a dit qu'il en communiqueroit aux Etats, mais qu'il faudroit pour cela, que Vôtre Majesté donnât secretement en argent un subside de 12000, hommes dans quatre mois, que cela ne seroit

A 6

fçû de personne, & qu'on doit connoître que les Resolutions, que Mellieurs les Etats prennent à présent, sont sort secretes; ainsi qu'il paroît par la Commission, que les Etats ont donné à de Ruiter d'aller en Guinée, lesquels ont avoient donné cet ordre.

Je lui ai demandé s'il ne feroit pas prendre refolution à Messieurs les Etats, avant le dépatr du Courier, & s'ils n'envoyeroient pas quelques ordres là-dessus à Monsseur van Beuningen: il n'a promis qu'il le feroit, s'il avoit le tems, & que c'étoit une affaire à bien examiner; Cependant je vois par la Copie de sa Lattre qu'il l'a fait.

Si Vôtre Majefté m'approuve en ce que dessis, il me semble que le Roi d'Angleterre fera bien obligé à Vôtre Majefté, de ce qu'elle demeurera neutre, vu l'obligation du Traité de 1662. Messieure les Etats même pourroient faire sem-

blant de n'en être pas contens.

Et après les quatre mois expirez, on pouroint même convenir avec ledits Etats de ne point rompre moyennant quelque fecours d'argent; On pourroit même avec le tems, faire civerture de traiter de Mastricht, pour prétexter l'argent qu'on donnera.

#### LETTRE

# Du Roi au Comte d'Estrades:

## Le 9. Janvier 1665.

J'Ai reçû la vôtre. Je fais beaucoup de cas de la penfée qui vous est tombée dans l'efprit touchaut Mastricht, car ce feroit un assez

affez bon moyen (s'il y en a quelqu'un fuffifant pour cela') de m'affûrer de ce que les Etats me permettroient dans un nouveau Traité; mais comme ils ne sont pas encore affez pressez pour entendre à une pareille chose, je ne vondrois pas aussi présentement m'engager dans une guerre pour l'avantage que j'aurois d'avoir ledit Maftricht, quand même ils y joindroient celui de vouloir se joindre à moi, pour la poursuite de mes droits fur la Flandre, dont après, ils ne tiendroient dans l'occasion que ce qu'ils croirolent leur convenir le plus ; mais il peut arriver telle chose dans la fuite de leurs différens avec les Anglois, que par mon propre intérêt, je me trouverois oblige à les foûtenir hautement, pour ne laisler pas l'Empire de la Mer aux autres; & c'est alors que l'on pourra avec plus d'apparence & de bon fuccès entamer la négociation de Maftricht ; & celle d'un nouveau Traité touchant les Païs-Bas.

## LETTRE

# Du Comte d'Estrades an Roi.

## Le 15. Janvier 1665.

Votre Majesté à grande raison, d'attendre que Messer les Etats foient plus pressez qu'ils ne sont, pour entamer la négociation de Mastricht, & celle d'un nouveau Trasté: ses conditions en seront meilleures; quand ils auront des affaires sur les bras, car il ne faur rien efférer d'eux du côté de l'amitié & de la reconnoissance, & il est sûr que l'intérêt des Marchands prévaudra todjours par dessur les des la reconnoissance, et al. 17

tes les obligations qu'ils ont à Vôtre Majesté. Le Courier est venu si tard à cause des glaces, que je n'ai pû voir Monsieur de Wit, pour lui dire, ce que Vôtre Majesté m'a fait l'honneur de m'écrire, que le Roi d'Angleterre ne vouloit pas déclarer la guerre, mais seulement accorder des repréfailles à ses sujets, jusques à ce que les Provinces-Unies leur ayent fait raifon, & à lui-même, des préjudices & dommages, que les Compagnies des deux Indes leur

ont faits. Je le verrai demain, & sçaurai ses sentimens là-dessus. J'envoye à Vôtre Majesté la Copie de tout ce qui lui a été écrit par Monsieur van Beuningen, & par Monsieur van Goch Ambassadeur en

Angleterre.

Les 4000. hommes de pied que l'Empereur envoye dans les Païs-Bas sont arrivez à Weert, & font logez dans les quartiers du Brabant. L'Assemblée de Hollande commença hier ; Monsieur Friquet, & Richard Secretaire de l'Ambassade d'Espagne, sont fort assidus à visiter les Députez des Villes; ils parlent dans les mêmes termes que j'écrivis à Vôtre Majesté l'ordinaire dernier, & ajoûtent que dans peu il arrivera de grands secours de vieilles Troupes d'Espagnols naturels.

La gelée a retardé l'arrivée de Dom Esteven de Gamarre. Je sçai qu'on lui a envoyé un Courier, pour le hâter de venir par terre, les bá-

teaux ne pouvant plus aller.

Pour la présentation de Cabo Corso, & du Vaisseau la Christine, on est convenu, à 135000. écus, & il a fallu, à la priére du Resident de Suede, que j'aie eu deux Conférences avec Monfieur de Wit, pour le porter à cette formfomme, la Compagnie Occidentale ne voulant pas passer cent mille écus. L'entremise de Vôtre Majesté leur a valu 35000. écus.

## LETTRE

# Du Comte & Estrades au Roi.

Le 15. Janvier 1665.

Depuis avoir écrit mon autre Lettre, l'on n'a apporté la Copie de celle que Monfieur de Wit écrit à Monsieur van Beuningen. Vôtre Majesté verra par ses sentimens ceux de Messieurs les Etats. l'apprens par tous mes amis qu'on doit presser Vôtre Majesté de se déclarer, suivant le Traité. Les peuples sont fort animez, & accordent pour cette guerre tout ce qu'on leur demande. S'il étoit possible qu'elle pût rester neutre du consentement de l'un & de l'autre parti, en s'accommodant avec les Etats de quelques subsides qu'on donneroit secretement sous quelque prétexte, Vôtre Majesté en tireroit grand avantage pour tous ses Sujets & pour le Commerce; & la foi du Traité feroit observée; puis qu'il arrive souvent qu'on en change les conditions par le confentement des uns & desautres.

J'estime aussi que la crainte que le Roi d'Angleterre a que Vôtre Majesté ne se joigne aux Etats lui feroit volontiers consentir qu'elle demeurair neutre, & que même on le lui pourroit faire comprendre en sorte, qu'il en auroit obligation. Cette Assemblée est sorte, & tous sont persuadez, que si Vôtre Majesté manque au Traité, il faut chercher à s'appuyer d'ailleurs, & ils vont si

vîte

vîte en ces matieres, qu'avec l'aide même des cabales contraires on ne peut les retenir.

Le feul moyen que j'y vois (jusqu'à ce que Vôtre Majesté se foit déterminée) est que Monfieur van Beuningen mande ici qu'il y a toujours bonne esperance qu'elle exécutera le Traité. On croit ici tout ce qu'il écrit comme un oracle.

### LETTRE

De Mr. de Lionne au Comte d'Estrades.

Le 16. Fanvier 1665.

J'Ai vû ce matin ceans Monsieur van Beuningen , qui ne m'a rien dit d'approchant, quoi que par la Lettre que Monsieur de Wit lui avoit écrite, il paroisse qu'on lui donnoit làdesse des la comparation de la comparation de de son voyage en Angleterre, en cas que le Roi le jugeât utile, & qu'il auroit plein pouvoir de faire l'accommodement. Il m'a donné une réplique à ma réponse; mais comme elle est fort longue, je ne pourrai vous envoyer la Copie que par l'Ordinaire prochain : cependant vous la pourrez voir entre les mains de Monsieur de Wit, à qui je ne doute pas qu'il ne l'adresse aujourd'hui.

Dans la chaleur de la conversation, il m'est échappé de lui dire deux choses qui l'ont sait rougir & pâlir en même tems; l'une, que je scavois que quelques-uns des principanx de leur État avoient souvent raillé dece Traité, où nous nous étions laissé duper, & qu'eux avoient agi en habiles gens, en ce qu'ils avoient lié le Roi, sans s'être en ester engagez en rien envers lui,

parce

parce que nous avions mal-habilement confenti de laiffer entiérement ouvert un côté pour nous attaquer, qui est celui de nôtre dernier Traité avec le Duc de Lorraine, & que toutes les, Puissances qui auroient dessein de nous attaquer, n'auroient qu'à prendre ce prétexte, qui étoit aussi bon que tout autre, & servoient assistant par lui de la commandation de la commandatio

rantissent toutes choses à Sa Majesté.

L'autre, que Messieurs les Etats, pressant aujourd'hui le Roi d'une déclaration qui ne leur serviroit présentement de rien, ne consideroient gueres , qu'elle jetteroit d'abord l'Angleterre dans une ctroite liaison avec l'Espagne, & que même tel cas pourroit arriver, que Sa Majesté après avoir soûtenu les Etats, les verroit aussi dès le lendemain entrer dans la même Ligue contr'elle : de forte qu'il fe pouvoit dire que fans en tirer aucun avantage, lesdits Etats vouloient obliger le Roi à ruiner tous ses intérêts pour leur considération. Il a voulu me faire croire que les Etats ne prendroient jamais cette refolution, non plus qu'en l'année 1659, que l'on croyoit les Païs-Bas perdus. J'ai reparti que leur procedé depuis cela, & même la dernière N'gociation de Monsieur de Wit avec vous, avoit bien fait voir le contraire à découvert, & tous leurs veritables fentimens.

Il a repliqué qu'il n'avoit jamais été d'avis de cette Négociation, & qu'il avoit dit d'abord que ce n'étoit qu'un anufement de part & d'autre, pour découvrir les intentions que chacun avoit, & ajoûta qu'il faudroit chercher des fûretez. J'ai répondu que je ne sçai si on en pourroit trouver de lussifiantes s' tant leurs Peuples
étoient fascinez de cette opinion, qu'il falloit
toujours une barriere entre la France & l'Etat,
& nous nous sommes separez; mais je crois que
ces deux medecines que je lui ai mises dans le
corps ne laisseront pas d'opérer. Mon but a été
de lui faire connoître, qu'il pourroit faire de
telles ouvertures, qu'elles vaincroient facilement béaucoup d'obstacles.

### LETTRE

### Du Comte d'Estrades à Mr. de Lionne.

Le 22. Janvier 1665.

7 Otre Lettre du 16. de ce mois me fut renduë hier au soir fort tard. Monsieur van Beuningen n'a rien mandé à Messieurs les Etats, ni à Monfieur de Wit, des deux choses que vous lui avez dites , qui affürément lui auront donné bien à fonger, & qui ne peuvent que produire un bon effet dans son tems. Sa Lettre à Monsieur de Wit porte, que vous lui avez dit que le Roi avoit chargé son Ambassadeur de presser le Roi d'Angleterre d'accepter la Médiation, & d'entendre à un accommodement, & que ne le faifant pas, Sa Majesté sera obligée de tenir le Traité qu'elle a fait avec Meffieurs les Etats, & qu'on n'avoit pas encore eu réponse là-dessus, ce qui l'a obligé de surfeoir les ordres qu'il a d'entrer en discours sur la proposition de Neutralité, en payant en argent la solde des hommes que Sa Majesté doit tournir par le Traité, fans que cela paroiffe. Il dit qu'il

a crû audî n'en devoir pas faire l'ouverture; mais que c'est plûtôr aux Ministres du Roi, parce que cela regarde sa commodité & celle de ses Peuples.

Il rend compte de ce qu'il yous a dit touchant le pouvoir qu'il a de négocier en Angleterre, & d'y aller lui-même si le Roi le trouve à propos: & ensuite il mande, que quoi que Meslieurs les Ministres lui ayent dit, que le Roi n'a pas traité de Tanger, il sçait de bonne part, qu'une grande Voiture d'argent est partie conduite par cent Mousquetaires du Roi, pour aller au Havre de Grace, qu'ils ont couché à Pontoise, & que ce ne peut-être que pour envoyer en Angleterre pour l'acquifition de Tanger, & que cet argent servira à leur faire la guerre. En cas que cela fe trouve veritable, il finit en difant, qu'on ne sçauroit rien juger des intentions du Roi, que les apparences sont qu'il veut tenir le Traité, mais que les effets sont tardifs. Il dit aussi que vous l'avez assuré que Sa Maielté a écrit en Suede favorablement pour Meffigurs les Etats; c'est tout ce que contient sa Lettre. La réponse que Monsseur de Wit lui fit, se . rapporté à celle de l'autre Ordinaire, & approuve tout ce qu'il a fait, mais le prie de n'oublier rien pour découvrir au vrai fi cet argent, dont on lui parle, passe jusques en Angleterre.

Monsieur de Witest tellement occupé à l'Afsemblée qu'il n'a été qu'un moment avec moi, & m'a seulement dit qu'il falloit encore attendre un Ordinaire pour scavoir la réponse du Roi d'Angleterre, ensuite de laquelle on pourroit découvrir les sentimens de Sa Majesté. Il m'a consirmé tout ce que je vous marquai ci-dessus de de la Lettre de Monsieur van Beuningen, dont j'ai eu Copie, dès qu'elle a été déchiffrée.

### LETTRE.

# Du Roi au Comte d'Estrades.

### Le 23. Janvier 1665.

JE dois réponse à vos dépêches des 8. & 17. de ce mois. Vous avez agi en très-habile Ministre quand vous avez eu la pensée de disposer les Etats à souhaiter pour leur propre intérêt, que je demeure neutre, & à dire vrai, il y a tant de raisons qui les y doivent obliger, que je n'ai point été surpris que le Sieur de Wit les ait comprises d'abord, & ait promis de s'y employer auprès desdits Etats, cependant quoi que cela se soit passée dès le commencement de en nois, le Sieur van Beuningen n'en a pas encore dit un mot lei, ni rien qui en approche, au contraire il presse plus vivement que jamais ma déclassition.

La derniére réponse que Lionne lui fit avanthier, par mon ordre, sur ses instances, a été que le Milord Hollis m'avoit mis en main, depuis deux jours, un long Ecrit de la part du Roi son Mastre, par lequel il prétend prouver clairement que les Etats sont les agresseurs, non moins dans l'Europe qu'en Afrique, & que j'examinois à présent les fondemens dudit Ecrit, & n'omettrois cependant aucune diligence à Londres pour porter les choses à un accommodement, dont j'ai même quelque esperance, & cela en consomnié du Traité de 1662, qui veut que pendant quatre mois j'employe tous mes servi-

ces pour accommoder les differens qui auroient cauté encore rupture entre les Etats & d'autres Princes, quoi que felon la prétenfion des Anglois, ces quatre mois n'ayant pas même encore commencé de courir, parce qu'à leur direil n'y a point de rupture, mais feulement des repréfailles accordées pour des dommages reçus.

Pour revenir maintenant à ce que le Sieur de Wit vous a dit fur vôtre ouverture touchant ma Neutralité, qu'il ne desaprouvoit pas vôtre pensée, & qu'il en communiqueroit aux Etats; mais qu'il faudroit pour cela que je donnasse secretement l'argent en subside des douze mille hommes pour les quatre mois, ce qui ne seroit sçû de personne: Je vous ferai remarquer que cela n'est pas approuver, comme il dit, vôtre proposition, & qu'au contraire je commencerois par là à exécuter le Traité, puis qu'il ne s'explique point qu'après les quatre mois expirez, les Etats feroient fatisfaits, au lieu de la rupture, que je continuaffe à leur payer le même subside, & ils voudroient peut-être alors exiger encore de moi des conditions plus hautes pour me dégager. C'est pourquoi en attendant qu'ils s'expliquent nettement ; il vaut bien mieux que je garde les dehors, & me tienne jusques ici dans les termes généraux, qu'ils faut examiner qui est le veritable agresseur, & si une guerre faite notoirement pour la Guinée, me peut obliger dans l'Europe à l'exécution du Traité; outre que quand lesdits Etats feroient nettement la déclaration de se contenter pour toujours du subfide des douze mille hommes, je n'ai pas encore pris ma refolution si j'y devrois donner les mains, étant fort à considerer, que par cette conduite peut-être defobligerois-je également les deux



deux parties: il fera bon néanmoins que vous mettiez, s'il est possible, les choses en état, que de la part des Hollandois on me fasse positive-

ment cette offre.

J'ai eu quelque foupçon que celui qui vous a donné la Lettre du Sieur de Wit à van Beuningen, l'a fait de concert avec ledit de Wit, & fi vous repaflez par deflus, vous y trouverez les chofes qui peuvent donner cette pentée. Il est mal-aifé que dans la fuite, si cet homme continue à vous donner de pareilles copies des Lettrès qui s'écriront l'un à l'autre, on ne s'apercoive bien-tôt, s'il le fait de participation dudit de Wit.

#### LETTRE

## Du Comte d'Estrades au Roi.

Le 29. Junvier 1665.

JE. fuivrai les intentions de Vôtre Majesté fur l'état des affaires préfentes, ains qu'elle me l'ordonne par les deux dépèches qu'elle m'a fait l'honneur de m'écrire du 23, de ce mois. Le Sieur van Beuningen a encore écrira u Sieur de Wit cet Ordinaire, qu'il failloit bien se garder de sortir par aucune proposition hors du Traité, mais bien s'accommoder autant qu'il se pourroit aux ouvertures que Vôtre Majesté lui feroit pour sa commodité. L'avis du Sieur van Beuningen a été approuvé des Etats, & comme le même homme m'a donné la Copie cijointe de sa Lettre, Vôtre Majesté verra li tout equi s'est passe s'est pas

Je

Je ne fçaurois encore bien juger fi le foupçon' que Vôtre Majefté aeu de cet nomme qui me donne les copies des Lettres aura lieu; dans la prémiere il y a des chofes qui le feroient croire, fi elles n'avoient été dites dans l'Affemblée par le même de Wit, fur les points de la réponfe que Messient es Etats faitoient audit van Beuningen, ce qui marque que puis que la Lettre des Etats étoit conçûe en ces termes, il étoitinutile de me faire tomber la fienne entre les mains, puis qu'il n'ignore pas que j'ai des amis dans la dite Affembée qui m'avertissent et ut ce qui s'y passe s'y resout.

La visite que je reçus hier de Monsieur de Wit a été differente des autres. Je l'ai trouvé tout-à-fait préoccupé des avis de van Beuningen, & dans nôtre conversation il m'a dit deux rois, que dans les conferences que Monsieur de Lionne avoit euës avec van Beuningen, il lui avoit entremêlé que les Etat étoient tellement tascinez de l'opinion de vouloir toujours avoir une Barriere entre la France & eux, que ces fausses maximes leur pourroient plûtôt nuire que servir, par les ombrages que le tens feroit naître, & qu'il n'étoit pas difficile d'entendre qu'on voudroit venir à quelque nouveau Traité. Sur quoi il me disoit nettement que tant qu'il auroit du crédit dans l'Etat, il n'y confentiroit pas, & qu'il valoit bien mieux une fois pour tout voir clairement si Vôtre Majesté veut tenir le Traité de 1662., que de s'embarasser dans de nouvelles propositions d'un Traité qui n'auroit non plus de tenue que le prémier ; qu'il efpere pourtant que Vôtre Majelté fera reflexion

fur l'engagement de sa parole Royale, & qu'il n'avoit rien à ajouter à tout ce que van Beunin-

gen

Jc

Ous

que

ive-

ousa

nin-

erez

con-

tion

ijesté

a'elle

i'elle

Sieur

gar-

s du

iesté

, &

1.008

gen avoit dit & repliqué à Monsieur de Lionne, pour refuter ce que les Anglois alléguent de leur-

part, & justifier leur procédé.

Il m'ajoûta que jusques à présent ledit van Beuningen n'a eu aucune communication de ce qui a été écrit par Vôtre Majesté en Angleterre & en Suéde, mais feulement en termes généraux qu'elle avoit écrit fortement pour leurs intérêts sans sçavoir quoi.

Que d'ordinaire après un Traité si solemnel. comme celui qui est entre la France & cet Etat, où l'union & la liaison doit paroître en tout contre les agresseurs, on se donne les Mémoires & les Copies des Lettres les uns aux autres, mais que cela n'avoit pas encore été

fait.

Je lui ai répondu que j'étois asseuré des bonnes intentions de Vôtre Majesté pour cet Etat, & qu'il étoit de la prudence d'examiner les Mémoires, & les raifons des Anglois, avant de fe déterminer; que Vêtre Majelté avoit à confidérer ses peuples, à ne les porter pasavec précipitation dans une guerre, sans avoir auparavant bien examiné le fait, & agi en Roi Très-Chrétien, en tâchant de donner la paix aux deux parties.

Qu'il ne pouvoit pas douter des diligences que Vôtre Majesté faisoit pour cela, qu'il en falloit attendre les réponses, qui seroient peut-

être plus favorables qu'on ne croit.

Que dans les grandes affaires, il y a de petits expédiens qui menent au même but; que je lui avois propofé de moi-même celui de la Neutralité de Vôtre Majesté, qu'il ne l'avoit pas desaprouvé, que pourtant il y avoit ajoûté une condition de subside (dont je n'avois pas parlé.

parlé, & qui changeoit ma proposition) que s'il l'eût fait faire par Monsieur van Beuningen, il auroit pû conoître les sentimens de Vôtre Majesté & abreger les affaires, mais que se roidir à qui parlera le prémier, & avoir une grande guerre fur les bras, à fatisfaire plusieurs Princes voifins fort mal contens, & gouverner des peuples qui ont les armes à la main, au prémier dégoût qui leur arrive, ou à la prémiére perte qu'ils feront par Mer, il me semble qu'une perionne austi sage & austi prudente que lui, ne doit pas dire, que rien ne feroit capable de lui faire entendre d'autres propositions de Traité, & qu'il falloit s'en tenir à celui de 1662., voulant bien lui dire comme son ami, que si les Etats perdoient une bataille, ou que quelque grosse Ville vint à se soustraire de l'autorité de l'Etat, comme Utrecht fît sous le Prince Maurice, lesdits Etats seroient bien aises en ce cas de changer le Traité de 1662., & d'obliger Vôtre Majesté à une protection encore plus forte, & de s'engager auffieux-mêmes plus avant. Nous nous separâmes là-dessus. J'ai crù devoir parler de la forte pour lui donner à fonger, & attendre une autre ordinaire pour m'expliquer d'avantage s'il m'en ouvre le chemin.

Cependant les Cabales d'Espagne agissent fortement auprès des Députez des Villes, pour les persuader que Vôtre Majesté les amuse, & ne veut pas tenir le Traité, & que même elle donne sous main de l'argent aux Anglois pour

leur faire la guerre.

van

e ce

erre

éné-

sin-

cet

e en

aux

bon-

Etat,

nt de

onfi-

pré-

para-

aux

nces

eut-

pe-

voit

joû-

Vôtre Majesté jugera mieux que personne par sa prudence la conséquence de tous ces difcours, & y fera s'il lui plaît ses judicieuses réflexions. Je me contenterai seulement de lui Tome III.



rendre compte de tout ce qui se passe, & de m'opposer à tous ces artifices, par les voyes

les plus propres pour les détromper.

J'ajoûte ici que comme les États ont pris relolution de ne faire aucune ouverture à Vôtre Majefté, qui déclinât du Traité de 1662. je n'ai pas jugé à propos d'entrer plus avant en matiere lur la propolition de la Neutralité.

Sa Majefté verra par les ordres qu'on donne au Sieur van Beuningen, s'il fera à propos de lui faire quelque ouverture par Monfieur de Lionne, laquelle il a ordre d'écouter, & de s'accommoder à ce qui conviendra le mieux à Votre Majefté; s'ans pourtant déroger à l'obli-

gation du Traité.

Ce terme me fait faire grande réflexion sur tout ce que Vôtre Majesté a fort bien remarque par sa même dépéche, que quand on conviendroit d'un subside pour les quatre mois, ils pourroient, après qu'ils seront expirez, demander encore de nouvelles conditions plus hautes, pour l'exempter de la rupture.

#### LETTRE

# Du Comte d'Estrades au Roi.

# Le 19. Janvier 1665.

Epuis avoir écrit mon autre Lettre, j'ai cté averti par mes Amis, qu'il étoit à propos que je visse les principaux Deputez de la province de Hollande, avant qu'ils écrivissent dans leurs Villes, le peu d'espérance qu'ils ont que Vôtre Majesté exécutera le Traité de 1662. Ce qu'ils ont conçû par la Lettre de Monsieur

van Beuningen du 23., prenant le délai qu'il y marque pour un prétexte & une défaite, dequoi ils le laissent encore persuader par les fortes sollicitations de Friquet & de Richard, qui font continuellement chez eux, pour leur dire que Vôtre Majesté ne veut, que les embarquer dans une guerre pour les laisser là , & profiter du débris des uns & des autres; qu'après un Traité si clair, que celui qui a été fait entre la France & les Etats, la déclaration de Vôtre Majesté eût dû paroître en leur faveur, si son intention cut été bonne, & qu'ils voyent bien à préfent qu'ils les avoient avertis il y a deux mois, de ce qui arrive à cette heure.

Je les ai tous vûs & entretenus, conformement aux raisons que Vôtre Majesté m'a alléguées dans ses d'épêches. J'ai bien remarqué à leur froide reception qu'elles ne les perfuadentpas, & que cette Assemblée ne sera pas favorable à Vôtre Majesté, si les choses trainent longtems dans l'incertitude où on est; & il sera mal-aifé de faire revenir les esprits dans une bonne affiette, si la Cabale d'Espagne a le tems de

les détourner à ce qu'ils défirent.

Ainsi Vôtre Majesté me permettra de lui dire avec le respect que je dois, & avec le zéle, & la passion que j'ai pour son service, qu'il est absolument nécessaire, qu'elle se détermine au parti qu'elle doit prendre; car s'il arrive que celui de conserver Messieurs les Etats, lui soit le plus avantageux, il n'y a plus de tems à perdre; un autre ordinaire, comme celui-ci nous teroit perdre l'affection des principaux Députez de la Hollande & de leurs Villes, qu'on ne scauroit après ramener, avec des années entieres.

В 2

Vôtre

é à e la ent ont

1-

ıls

ct

28,

62. ieur

V20

Vôtre Majesté verra les Reglemens & les Resolutions que Messieurs les Etats ont prises fur les affaires présentes. On a proposé de lever douze mille hommes, la Compagnie des Armateurs, & quatre millions de fonds. On distribué depuis hier les Lettres de marque & de représailes. Les lists Armateurs sont état d'avoir soixante Navires en Mer dans deux mois.

### LETTRE

# Du Roi au Comte d'Estrades.

Le 30. Janvier 1665.

A Lettre que vous avez écrite à Lionne le 22. de ce mois me donne occasion de vous dire deux choses, l'une, que si le Sieur de Wit vous parle de cette voiture d'argent qu'on a vû aller d'ici au Havre, vous l'allûriez en homme d'honneur qu'elle ne regarde ni faccquistion de Tanger, dont il ne s'est jamais dit un seul not, en quelque manière que ce soit; c'est une verité constante dont vous pouvez repondre fur ce que je vous en mande, & il est bon de détromper ledit de Wit de l'opinion qu'il pour-roit avoir conçue; que cet argent puisse serviex anglois à leur faire la guerre; car il ne passer leur pays, ni en aucun autre dont ils en puissent profiter.

L'autre, que si van Beuningen attend que Pon lui fasseicla proposition de Neutralité, en payant en argent le subside des douze mille hommes, il attendra long-tems, & vous en voyez bien la raison; car si cette ouverture venoit de moi, ce seroit avouer formellement que

le Roi d'Angleterre est l'agresseur, & que je suis obligé aux accessoires d'une guerre qui se fait pour la Guinée, n'étant pas obligé au principal, qui font les deux points essentiels, dont je ne demeure pas d'accord: cependant il en arriveroit que Meslieurs les Etats prendroient mon argent, & ne laisseroient pas en d'autres tems de prétendre que j'aurois manqué au Trairé, ayant refusé de rompre, & proposé des temperamens pour m'en difpenfer. Il faut donc que ce soient lesdits Etats qui reconnoissant qu'il n'est pas bien clair, que le cas qui arrive aujourd'hui me doive obliger à une rupture, en exécution du Traité, me proposent ledit tema perament, comme une chose laquelle en toutes façons leur sera fort avantageuse, & peut-être plus que la rupture.

l'ajouterai à cela que j'ai grand fujet de me plaindre du peu de secret qu'on garde de de-là fur ce qui se passe entre nous, scachant, à n'en pouvoir douter, que le Ministre d'Espagne à la Haye, & ceux d'Angleterre à Londres, ont déja eu non seulement communication, mais une Copie mot à mot de la prémiere réponse que Lionne lût par mon ordre à van Beuningen, & qu'ils sçavent même les uns & les autres jusques aux moindres choses, & aux propres paroles que Lionne & ledit van Beuningen le sont dites en diverses Conférences, de sorte qu'il vaudroit autant qu'ils y appellassent à l'avenir le Marquis de Fuentes & le Mylord Hollis; quel moyen reste-t-il après cela de traiter d'affaires; aulli ai-je été obligé d'ordonner à Lionne que la prémiere fois qu'il verra ledit van Beuningen, il lui déclare que je l'ai chargé d'écouter tout ce qu'il voudra dire pour

B 3

ren-

rendre un compte exact, mais je lui ai défendud'y répondre un feul mot, juiques à ce qu'ayant pris ma derniere réfolition, il aura ordre de la lui faire (çavoir,

### LETTRE

De Mr. de Lionne au Comte d'Eftrades.

Le 30. Janvier 1665.

Le Roi d'Angleterre ne répond pas bien à Monsieur de Comminges sur les propositions & instances pour l'accommodement, & il se voit, ou qu'il n'est pas le Maître d'agir-autrement, après les engagemens qu'il a pris avec son Parlement, ou qu'il désireabsolument la guerre. Je n'ai pas-crú devoir faire encore sçavoir cette mauvaise nouvelle à Monsieur van. Beuningen, parce que l'espérance dont je le statte d'un accord nous sert pour gagner du tems, avant que de lui faire une réponte précise.

### LETTRE

Du Roi à Messieurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-Bas.

# Le 31. Janvier 1665.

TRès-chers grands Amis, Alliez & Confédérez, le join obligeant que vous avez pris, dès que vous avez fçû Pindifpolition de la Reine notre très-honorée Dame & Mere, de contribuer

tribuer à fa guerison, par l'ordre que vous avez envoyé à l'Empirique de la Mairie de Boilleduc de partir promptement, nous a été d'autant plus agréable qu'il s'agiffoit d'une fanté qui nous eft infiniment pretieuse; aufli vous sçavons-nous beaucoup de gré de cette nouvelle marque de vôtre affection, & nous prenons occasion de vous le témoigner par cette Lettre, en renvoyant ledit Empirique au lieu de sa demeure, après être demeurez fort satisfaits de sa capacité, de ses soins & des bons conseils qu'il a donné. Sur ce nous prions Dieu qu'il vous ait, trèschers grands Amis, Alliez & Confédérez, en sa fainte & digne garde. Ecrit à Paris le 31. Janvier 1665.

Vôtre bon Ami Allié & Confédéré,

#### LOUIS

DE LIONNE.

### La suscription étoit,

A nos très-chers grands Amis, Alliez & Conf.'dérez, les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-Bas.

# MEMOIRE

De Monsieur van Beuningen, presenté au Roi Très-Chrêtien. Le 1. Février 1665.

Le fousigné Envoyé par les Seigneurs les Etats des Provinces-Unies des Païs-Eas au Roi Trés-Chritien, se trouve obligé par les ordres qu'il a ce B 4 M.f.

Laws

Messeigneurs ses Maîtres, de représenter à Sa Majeste, qu'ils ont eu des nouvelles certaines de Londres , que les Anglois traitent en puisonniers de guerre ce qui leur reste de Matelots qu'ils ont trouvé sur les Navires Marchands, pris par eux sur les sujets desdites Provinces, & que le nom de réprésailles générales, dont ils ont baptife la guerre qu'ils font, n'a pas été nouvellement inventé par eux avec aucune intention de donner des bornes à leurs bostilitez, mais seulement par une subtilité, qui n'est pas aifee à comprendre, pour faire valoir cette illufion à lever tout obstacle, qui pourroit empêcher la confiscation desdits Navires , les Avocats de l'Amirauté à Londres, ayant avancé qu'autrement, & en cas que la guerre vint à être déclarée avant la confifcation, ils ne pouvoient être adjugez au fisque selon les formes comme des biens ennemis, la guerre n'ayant pas été auparavant déclarée : que sans cette supercherie, tant s'en faut que les Anglois se tiennent aux termes de représailles, qui ne s'exercent point par les Princes, mais qui fe donnent par eux aux particuliers, jufques à certaine somme, & après des verifications requifes en tel cas, qu'au contraire non contents d'exercer une guerre formelle contre lesdites Provinces-Unies ; ils pretendent des à présent d'en faire ressentir les effets aux Nations neutres , ayant fait infinuer par leurs Ministres , residans ès Villes Anseatiques , (commeil paroît par la Copie de son Mémoire au Magistrat de Bremen, ici joint ) qu'ils déclareront de bonne prise, tous Navires que les inhabitans de ladite Ville pourront ci-après s'acquerir desdites Provinces-Unies, comme aush tous biens & Marchandises desdits inhabitans, quoique chargé dans leur propre Navire, en cas qu'ils se trouvent avec iceux la moindre chose appartenante aux sujets desdits Seigneurs Etats.

Et

a Ma-

LLoneguer-

we fur

s figets

Mesge.

Is font,

: aucu-

Hilitez.

rs aifet

male-

confif-

ur aute

\* en cas

confif-

ue selon

guerre

ms cet-

Se tien-

cercent

ar eux

# CON-

rmelle

t des à

ations

5,50-

ar la

, ici

vires

près

tous

ique

s se

Et

Et puis qu'il est évident par là que lesdits Anglois Wamettent plus rien des bostilitez d'une guerre ouverte, mais l'exercent en tous points, même avec des excès qui intéressent grandement tous les Peuples neutres, & que le défaut de la déclaration ne peut plus être allegué , que pour la faire confidérer comme d'autant plus injuste, & qu' ninsi le cas de l'Article cinquieme, de l'Alliance entre Sa Majesté & lesdits États existe, sans être plus siet à aucune contestation , Sa Majesté est priée encore très instanment de la part desdits Seigneurs Etats, de ne vous loir plus différer les resolutions que fa justice & son affection Royale pour ses Alliez, & la part qu'Elle prend à leurs intérêts dans une caufe si juste, & où Pobligation d'Alliance , qu'ils ont l'honneur d'avoir avec elle , eft fi notoire & incontestable , lui infpireront, & ainfi de vouloir faire jouir provisionellement lefdits Seigneurs Etats de l'affiftance promife dans ledit Article ; Sa Majesté pouvant ai sément pénétrer de quel esprit sont portez les Auteurs de cette guerre, & ce qu'on a sujet d'appréhender du succès de leurs Armes , puis que les ayant à peine pris en main en Europe, ils prétendent deja ôter aux peuples neutres la liberté de s'acquerir les Navires, que le Droit des Gens leur permet, & d'établir des maximes, qui tirent après elles des recherches & vexations en Mer, qui doivent causer une interruption générale de tout le Commerce.

Ledit sousigné ne veut pas douter qu'après cela; il ne reste aucune considération qui puisse retarder tesdites Resolutions de Sa Majesté, puis que même il y a deja quelque tems que l'on a expose, de la part de l'Angleterre, tout ce qu'on veut faire servir pour charger lefdits Seigneur's Etats de l'agréation ; qu'il wy apas à douter, qu'après les informations trèsveritables qui ont été données à Sa Majesté, par lef-

B. 5

lesseineurs Etatt, & de leur part, elles na reconnoisseit, qu'il n'y a aucun fonds de Justicem e que les Anglois avancent pour autoriser leurs Armes, tant s'enfaut pour faire passer lesseineurs. Etats en cette guerre pour Agresseurs, ni pour dommer aux bossilitez commencées en Europe, le nom d'une guerre d'Afrique, lui sousque s'esseineut de faire comotire plus particulièrement, si besain en est, cette virité en tous ses points, où il y pourroir resservaure ombre de déspute, si tant est qu'il en puisser ester une me montre de déspute, si tant est qu'il en puisser rester accune.

Mais comment en peut-il rester aucune, puis que les dits Seigneurs États, des les prémiers débats avec Pangleterre ont communiqué à Sa Majelfé, tout ce qui pouvoit servir à l'assurer de la justice de leur procédé, & de la sincérité de leurs intentions pour la conservation de la paix, & que Sa Majelfe et a jamais fait avancer une jeule parole, qui put marquer qu'il ne restât entiévement saissfait de leurs quer qu'il ne restât entiévement saissfait de leurs

actions.

Ostrequeles cas arrivez, après la conclusion du dernier Iraité, entre le Roi d'Angleterre d'Islâtes Seigneurs Estats, que les Anglois ont fait servir de sur les Estats, que les Anglois ont fait servir de le gui et de plainte, ont été denombrez, de la verité de ce qui s'y est aitpar les litts Etats deduie dans la proposition faite à Sa Maiglés, de bailles par écrit par ledit sousque, le 20, du mois de Decembre passe qu'il n'y a rien en tout cele qui pussife marquer ens a conduire des lais Seigneurs Etats, que de la moderation de la justice, de un soin très particulier à ne laisse aux Anglois le mointre sujez de juste plainte; Ce qui étante chos enointre sujez de juste plainte; Ce qui étante chos enointre lujes de juste plainte; Ce qui étante chos enointre de la justification des armes Angloises, selon le contenue, audit Traité; les mêmes Anglois ne s'étaus pas sementes l'une de la leur le la membre de la membre de la sur les contenues anglois et s'étaus pas sementes de la membre de la sur les contenues audit Traité; les mêmes Anglois ne s'étaus pas sementes de la membre de la sur les contenues aux de la contenue de la sur les contenues de la

lement plaint dans toutes ces entrefaites d'aucun de ces cas-là. & n'ayant demandé aucune reparation, chose, que au moins devoit précéder la voye des armes, il ri en doit pas passer pour moins notoire & évident, que ceux qui par tout ont été les prémiers à attaquer les Places, Forts, Navires, & sujets des édits Seigneurs Etats, sont les veritables Agresseurs.

Car pour ce qui est de l'envoi du Vice-Amiral de Ruyter aux Côtes d'Afrique, il ne peut plus être mis en contestation; par les nouvelles de ce qu'il y fait; en exécution de ses ordres, qu'ils n'ayent été tels que l'on se doive plûtôt étonner de la grande retenu? desdits Seigneurs Etats envers les Anglois, que de les accufer d'aucun excès à leur égard; & tant s'en faut que le quatorziéme Article dudit Traité, entre P Angleterre & lesdits Seigneurs Etats, leur ait ôté cette voye d'une légitime & nécessaire défense; dont ils ont use coutre les Usurpateurs de leurs Forts, Navires & Biens, qu'au contraire il leur en laisse l'entier ufage, en des termes très exprès, difant que les contrevenans seront puni, & non autres paroles, qui montrent que la punition, au cas susdit, a pa être faite par lefdits Seigneurs Etats, & qu'ils n'ont pas été obligez de laisser ces Usurpateurs dans leurs Forts, & d'aller solliciter la justice en Angleterre tout un an durant.

Et puis que par les éclair cissement sur cet points, oft entirement levé tout ce que Sa Minglé à avancé dans la prémière réponse à ladite proposition de devoir être de plus près examiné, avant qu'il se détand en conformité de ladite Alliance, lissus Seigueurs Etats auroient tort d'appréhender de plus longs délait, dans Pattente ou ils sont de devoir à la sin jouir de l'accomplissement de la parole Royale de Sa Majosé, qui paroit si claire-

36 Lettres, Memoires, &c. ment engagée en cette rencontre. Ce premier Février 1665.

VAN BEUNINGEN.

#### LETTRE

## Du Comte d'Estrades au Roi.

Le 5. Février 1665.

L'Ordinaire est arrivé si tard, que je ne pour-rai pas faire réponse aux deux dépêches que Vôtre Majesté m'a fait l'honneur de m'écrire du 30. du passé. Monsieur de Wit est si occupé dans les déliberations qu'on prend à l'Affemblée, qu'il n'est pas visible. Son crédit a paru, en faifant passer & agréer dans toutes les Villes le double des impositions ordinaires & le deuxcentiéme denier. Le tout montera à vingt-cinq millions, & cela fe leve fans aucune difficulté, les Villes mêmes offrant d'en faire les avances. Ce qui est de plus considérable, c'est le consentement que la Ville d'Amsterdam a donné de l'interdiction de toute forte de Commerce pour un an, même des pêches du harang & de la balaine, dont l'Etat profite de douze mille matelots qui étoient employez audit Commerce. Il ne se peut pas voir plus d'union ni plus de chaleur qu'il y a dans ces Provinces pour foutenir cette nouvelle guerre. La suite du tems fera voir quels évenemens elle produira. Cependant comme je dois rendre compte à Vôtre Majesté de l'état des affaires présentes, je dois l'avertir qu'après la lecture de la dépêche de Monfieur van Beuningen du 30. à Messieurs les Etats Généraux, on ne doute plus que les longueurs qui paroifcomies EN

Doures que ru, en

illes le t-cinq

le l'inmatecha-

tenir

fieur Gés qui paroiffent dans l'examen qui est l'agresseur, ne soit un indice que Vôtre Majesté ne veut pas tenir le Traité, & les veut laisser engager pour profiter de leurs débris. C'est ainsi qu'on en parle dans les Affemblées, & dans toutes les Compagnies de la Haye.

Un de mes amis, & qui a du plaisir de voir tous les Esprits préoccupez que Vôtre Majesté manque au Traité, m'a dit içavoir avec certitude qu'on a donné ordre à Monfieur van Beuningen de demander la derniere réponse de Vôtre Majesté, & que si elle est douteuse comme les autres, il a ordre de s'en revenir, & laisser la négociation entre les mains de Monfieur Boreel.

Messieurs les Etats ont nommé deux Ambasfadeurs Extraordinaires pour Suéde & Dannemarc, qui doivent partir dans peu de jours, pour scavoir aussi la resolution de ces Couronnes. Vôtre Majesté n'ayant pas pris la sienne fur le parti qu'elle doit prendre, elle a grande raison de ne parler par se prémier sur la Neutralité; & comme les Lettres de Monsieur van Beuningen ont fait connoitre à Messieurs les Etats, que de faire cette ouverture c'est se relâcher du Traité qui leur est tout-à-fait avantageux, & qu'ils ont approuvé sa pensée, je ne voi pas que cette proposition puisse aller plus avant.

Vôtre Majesté sçait ses intérêts, & connoit mieux que personne ses affaires; je ne lui parlerai que de ce que je vois ici, afin qu'un jour elle ne m'en fasse pas des reproches.

Si le Traité de 1662, ne s'exécute, on croit ici tout ce qui a été dit depuis deux mois par la cabale d'Espagne: on prend les délais pour exa-B 7

miner qui est l'agresseur pour un aunsement qu'ils disent leur être plus nuisible que de ne tenir pas le Traité; & comme certainement ils prendront bien-tôt une resolution qui ne sera pas agréable a Vôtre Mijessé, pénétrant bien que toutes choses tournent à cela, j'ai estimé l'en devoir avertir, afin qu'elle prenne ses mesures fur le parti qu'elle doit prendre.

Si Messieurs les Etats viennent à quelque refolution qui les sépare de Vôtre Majesté, il seroit à fouhaiter deux choses; l'une, qu'elle traitât de la Duché de Cleves & Comté de Meurs avec Monfieur l'Electeur de Brandebourg , ainfi qu'il avoit fait avec feu Monfieur le Prince d'Orange dix jours avant sa mort, par le moyen de Madame la Princesse d'Orange Douairiere, dont les conditions étoient que le Prince lui donnoit la Comté de Meurs, qui est une Souveraineté relevant de l'Empire, valant quatre vingt mille livres de rente, & trois millions de livres en argent comptant, & fix cens mille livres à Madame la Princesse sa Mere pour le soin qu'elle avoit pris d'y disposer l'Electeur. Le projet de ce Traité a été trouvé par les Etats dans la Cassette du Prince après sa mort,

L'autre, la prémiere manquant, feroit de traiter avec le Duc de Neubourg de la Duché de Juilliers; ayant l'un ou l'autre de ces Pays & des Troupes qui y peuvent être logées fort commodément, avec l'alliance de l'Electeur de Cologne, de celui de Brandebourg & de la Duché de Neubourg, Vôtre Majefté mettroit en peu detems une Armée confiderable fur pied fans faire des levées que dans les Etats de ces trois Princes; ce qui étant joint à un vieux. Corps François que Vôtre Majefté y tiendroit

tou.

ement toujours, je la puis affurer qu'on feroit bien ne teagir Messieurs les Etats comme elle voudroit, ent ils & qu'ils n'oseroient pas prendre le parti de soutenir la Flandre, si elle avoit une Armée postée era pas dans un de ces lieux-là.

Mastricht feroit le même effet, mais dans les impressions qu'ils ont, il n'y a plus d'appa-

rence d'y fonger.

Tout ce qui va aux Etats ne peut être fecret, & ce n'est pas par la voye de mon homme qu'on. a eu avis de ce qui s'est passé dans les Confé rences de Monsieur de Lionne & de Monsieur van Beuningen, deux jours après la reception des Lettres aux Etats Généraux elles sont publiques, parce qu'on en donne Copie à chaque Député pour les envoyer à leurs Provinces; ainsi cela passe par les mains de sept, & chacun a sés amis, à qui il donne Copie de tout ce qui se fait.

## LETTRE

# De Mr. de Lionne au Comte d'Estrades.

# Le 6. Février 1665.

TE n'ai le tems cette fois-ci de vous écrire qu'un mot - étant accellé " qu'un mot, étant accablé d'affaires; j'ai recû vôtre dépêche du 29., vous avez admirablement bien répondu à Monsieur de Wit, lors qu'il vous a parlé avec hauteur, & qu'il vous a dit qu'il valoit mieux une fois pour toutes voir clairement si le Roi veut tenir le Traité, &c. Monsieur van Beuningen m'a vû ce matin & m'a presse à son ordinaire. Je lui ai dit que le Roi attend aujourd'hui ou demain Mon-

en que é l'en refures que re-, il fe-

Meurs eď**O**en de , dont

vingt livres vres à projet

it de uché Pays fort teur le la

pied roit ONE

Monfieur de Ruvigny, à l'arrivée duquel is feauroit fi on peut esperer, ou non, un accommodement, aprés quoi je croyois qu'il prendroit sa resolution, & qu'il s'assurat cependant que nos intentions étoient bonnes, ce qui est vrai.

Il a vu depuis Monsieur de Turenne, à ce que j'ai scu, qui lui a tenu un fort bon discours, lui disant beaucoup de choses qui ne peuvent jamais fortir de ma bouche, parce que je parle toujours de la part du Roi, & qu'un tiers peut donner des conseils: la substance a été, qu'ils ne se conduisoient pas bien de presser le Roi d'une déclaration, parce qu'en effet il y a, si l'on veut, cent bonnes raisons à leur dire, pour lesquelles le Roi peut prétendre que le cas de la garantie du Traité n'est pas celui dont aujourd'hui il est question, & qu'ils devroient se contenter de sçavoir que Sa Majesté ne veut pas qu'ils fuccombent, & croit avoir grand intérêt de l'empêcher; qu'avec ce fondement ils ne peuvent perir, & en peuvent tirer de grands avantages, & autres choses semblables. Monfieur de Turenne croit avoir convaincu leditvan Beuningen, & qu'il pourra écrire cet Ordinaire en termes bien differens des autres, vous yous en appercevrez bien-tôt de de-là.

### LETTRE

# Du Comte d'Estrades au Roi.

Le 12. Février 1665.

E 7. de ce mois l'Affemblée de Hollande fe fepara jusques au 20. qu'elle doit recommencer.

mencer. J'ai peu de chofe cet Ordinaire à vôtre Majefté. Je lui rendrai feulement compte de la vifite que Monfieur de Wit w'a rendue, laquelle s'est passée avec moins de hauteur que la précédente, me disant qu'il falloit avoir patience, quoique les délais que Vôtre Majesté apporte à se déclarer, suivant le Traité de 1662, leur cause beaucoup de préjudice.

Il me communiqua la Lettre que Monsieur van Beuningen lui écrit, qui marque avoir vu Monsieur de Lionne, & n'avoir retiré pour en core aucune certitude pour leur secours pendant les quarte prémiers mois; qu'il lui avoit seulement dit que Vôtre Majesté attendoit Monsieur de Ruvigny, & qu'ensuite elle prendroit se resolutions; que cependant il le pouvoit affurer que Vôtre Majesté avoit des intentions très-bonnes & sincéres pour les intérêts de Messieurs les Etats; le tout en termes généraux, sans pouvoir tirer aucune conséquence assurée de ce qui arrivera.

Il lui écrit de plus la Conférence qu'il a euë avec Monfieur de Turenne , dont la lubitance est que Vôtre Majesté ne laisseroit pas perir Medieurs les Etats , qu'elle avoit écrit fortement aux Couronnes du Nord pour prendre leur parti, & qu'elle auroit pû trouver , si elle est voulu, des prétextes affez forts pour s'exempter du Traité de 1662... n'étant pas bien clair qui est l'agresseur, des Anglois ou des Etats , si ses intentions n'étoient bonnes. Sur quoi il a répondu qu'il n'y avoit pas à douter lut rout ce qu'il a produit que les Anglois sont agresseurs , & qu'ainsice ne seroit pas ce prétexte qui retarderoit l'este du Traité , mais bien plitôt quelque

cause secrete que le tems découvriroit ; qu'il espéroit toujours aux bonnes intentions de Vôtre Majesté, & à l'effet de ses favorables intercesfions envers les Couronnes du Nord.

Je lui répondis à tout ce que dessus, que puis que Monsieur de Lionne, qui parle de la part. de Vôtre Majesté, assure Messieurs les Etats de ses bonnes intentions, ils doivent être en repos, & agir sur cette confiance que Vôtre Majesté est leur meilleur ami.

Mais que j'étois obligé de l'avertir, que j'apprehende que dans la fuite du tems la conduite de Messieurs les Etats ne sèra pas agréable à Vôtre Majesté, s'ils n'y apportent les remédes

nécessaires.

Que Vôtre Majesté se plaignoit qu'il n'y avoit nul fecret parmi eux; qu'en Angleterre & en Espagne on avoit eu les Copies des Lettres que Monfieur van Beuningen a écrit à Meslieurs les Etats, sur tout ce qui s'est passé dans diverses Conférences qu'il a euës avec Monfieur de : Lionne; que s'il faut rendre les affaires qu'on traite publiques, il faut en même tems renoncer à toutes sortes de Traitez avec eux, n'y en ayant point dont l'execution ne demande des referves & du fecret.

Et sur cela je lui proposai ce que j'arrêtai avec Monfieur le Prince d'Orange en l'année 1638., que le feu Roi devoit attaquer St. Omer. & le Prince Anvers. Je tombai d'accord avec lui, que je ferois le Traité avec Messieurs les Etats, fans que l'article des places y fut compris, lequel Traité feroit envoyé à l'ordinaire dans les Provinces, & qu'on me donneroit sept Commissaires dépendans du Prince pour traiter avec moi , & pour faire un Article secret , où ; qu'il

: Votre

itercef.

ue puis

la part

3 Etats

en re-

re Ma-

e j'ap-

nduite

able à

:médes

y avoit

: & en

eurs les

liverles

eur de

qu'on renon-

n'y en

des re-

rrêtai

inné**e** 

mer,

avec rs les

com-

naire

fept

aiter , où

les

les places seroient nommées, ce que j'ai continué tous les ans jusques à la mort du feu Roi, ayant fait durant treize ans tous les Traitez de Campagne, sans que les Etats Généraux ayent se se les les les estats généraux ayent se se les les les estats généraux ayent se se les rectes que les Etats Généraux. Al me témoigna que c'étoit la voye la plus sure, qu'il le proposeroit des que l'Atlemblée de Hollande seroit, de retour; & que s'il la peut porter à y consentr, il ne doute pas d'y faire venir toutes les autres Provinces.

## MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, presenté à Metficurs les Etats Généraux des Provinces Unies des Pais-Bas, le 12. Février 1665.

Le Courte d'Estrades, Ambassaleur Extraordinaire de Prance, ayant rejú plainte de Charles Lamnel & de Philippe Mercier, Maîtres de Vaisseaux François nommez P.Esperance & le St. Valery, de ce qu'on les empêche de fortir de Rotterdam pour s'en retousner en France, a crú les devoir porter à Vos Seigneuries, afin qu'il leur plais de donner ordre au College de l'Amirauté de ladite Ville de les laisser partir fans aucun empêchement. Et comme outre le grand préjudice des Marchands, il ne fe pourvois en quivure que des inconveniens très-facheux, fi d'autres Vaisseaux venoient à être retenus de même, ledit Anhassaladeur Extraordinaire sipplie Vos Scimuuries

to the large

gneuries, dev'accorder passeulement la permission des ortir aux deux Vaisseaux ci-dessis, mais encore aux autres François, qui sous quelque mal-entendu pourvoient être retardez de même à Pavenir, & que la resolution qui sera prise sur le présent Mémoi-reserve pour tous les Vaisseaux François qui se pourroient trouver en la même peine; ce que le dis Ambossades et la transeix estre ardinaire esper de la justice & de l'équité de Vos Seigneuries, & même qu'elles y apporteront remede lans aucun délai. Donné à la Haye le 12. Févier 1665,

# D'ESTRADES.

### LETTRE

# Du Roi au Comte d'Estrades.

## Le 13. Février 1665.

'Ai reçû vôtre depêche du 5. de cemois, où j'ai vû les mauvais & faux jugemens qu'on commence à faire dans les Provinces Unies des sentimens que j'ai pour le bien de leur Etat. Je nem'en mets pas beaucoup en peine, parce que la suite leur fera voir qu'ils se sont abusez. J'ai cependant occasion de remarquer que ces Peuples songent fort à leurs intérêts, & se souviennent très-peu de celui d'autrui, quand ils presfent une déclaration, qui non seulement ne peut présentement servir à rien qu'à flatter leur pasfion contre l'Angleterre, mais qui peut leur être nuisible en beaucoup de manieres: il me seroit même fort aifé, fi j'avois l'intention qu'ils croyent, de leur donner une réponse négative, & de leur prouver par de très-pertinentes raisons, sinon à ceux qui sont préoccupez, du moins à tou-

es personnes desintéressées, que nous ne somnes point dans le cas du Traité de 1662., mais e n'en veux pas venir la, comme peut-être leur rocedé d'aujourd'hui, & leur visée pour l'aenir le mériteroient, parce que quand je n'auois point de Traité avec eux, mon intérêtest u'ils ne fuccombent pas en cette guerre, & jue j'ai resolu d'agir suivant ces intérêts, mais ion pas entierement felon leur caprice. Au rete, s'ils prennent pendant ce petit intervalle juelque resolution qui me doive déplaire, comne vous témoignez l'apprehender, je ne sçai si e ne feroit point ce qui me conviendroit le plus; ar je pourrois dès le lendemain conclure avec 'Angleterre fur des offres très-avantageuses u'elle me fait, ce que je ne puis avec honneur, ant que les Etats ne feront point des démarhes contre mes intérêts, & ne recevront aucue autre protection que la mienne. Ruvigny rriva hier de Londres, & fur les Relations u'il m'a faites de l'état de cette Cour-là, & es divers fentimens de tous ceux qui y font uclque figure, j'ai pris la resolution d'y enoyer dans fort peu de jours une célébre Amassade Extraordinaire composée de trois peronnes, dont un Prince, ou un Officier de ma Couronne fera le Chef, le Sieur de Commines le second, & le troisiéme un homme d'affaies & d'experience. Le but que je me propose n cela est, par cette démonstration de grand clat, qui devra d'ailleurs fort satisfaire les 'rovinces Unies, de presser vivement l'accomnodement, & d'y travailler fur les lieux sans disa ontinuation, le Sieur van Beuningen étant luinême perfuadé par les derniers avis qu'il a reûs de Londres, que le Roi de la Grande Bre.

### 46 Lettres, Memoires, Oc.

tagne, & la plûpart de ses Ministres le souhaitent intérieur entent, quot qu'ils ne veuillent pas bien s'en expliquer encore, à cause de l'engagement que la Cour a pris avec le Parlement.

### LETTRE

De Mr. de Lionne au Comte d'Estrades.

### Le 13. Février 1665.

Onfieur van Beuningen m'a écrit un billet cematin, pour me faire sçavoir qu'il avoit appris que Monfieur de Ruvigny avoit hier rendu compte au Roi de toutes choses, & pour me demander s'il ne me pourroit point voir pour apprendre de moi la resolution de Sa Majesté. l'ai répondu que le Sieur de Ruvigny avoit commencé à entretenir Sa Majesté, & n'avoit pas achevé, & qu'il lui falloit outre cela quelque tems pour déliberer fur la matiere. J'en ai ufé de la forte, afin que vous fussiez le prémier qui publiat la resolution que Sa Majesté a prile d'envoyer une Ambassade d'éclat en Angleterre, dont je vous dirai confidemment entre vous & moi, que les derniers ordres, en cas qu'on ne puisse faire l'accommodement, seront fort avantageux à l'Etat. Pour le choix des personnes; je crois que ce sera Monsieur de Metz & Monsieur Courtin; mais je vous prie de n'en parler encore à personne, car je ne sçai si Monfieur de Metz se trouvera en état de faire ce voyage.

#### LETTRE

## Du Comte d'Estrades au Roi.

Le 19. Février 1665.

Ans la vifite que Monfieur de Wit m'a rendué incontinent après l'arrivée de l'Orinaire, je lui at communiqué la refolution que ôtre Majesté a prife d'envoyer en Angleterre ux Ambassadeurs pour moyenner un accomodement, & témoigner par la l'affection qu'el-a pour Messieurs les Etats, ne perdant aucu-occasion de leur procurer le repos & la liberide leur Commerce par une paix.

Il m'a répondu qu'il ne croyoit pas cette Amaffade Extraordinaire for utile, fi elle n'étoit compagnée du fecours que Vôtre elle n'apjetté leur oit donner pendant les quatre prémiers mois. Qu'il ne me pouvoit cèler que Mellieurs les tats avoient fort fur le cœur trois chofes:

La prémiere, que jusques à présent on n'a pur rer la parole de donner le secouts, à quoi Vôe Majesté est obligée par le Traité de 1662.

La seconde, qu'on ne parle pas franchement, i avec sincerité, mais avec des défaites contiuelles à leurs Ministres.

Et la troifiéme ; que fur toutes les recommanations & offices que leurs Ministres ont désiré de ôtre Majeté; tant pour l'Angleterre que pour s Couronnes du Nord, on s'est contenté de air dire qu'on écrit favorablement, sans dire omment, ni avoir donné Copie des Lettres; ue ce procedé avec tant de reserve ne présacoit rien de bon pour eux; qu'il en avoir du déplaidéplaisir, étant un de ceux qui avoient le plus contribué à une liaison étroite entre la France

& cet Etat.

Que pour me faire voir combien cette affaire étoit examinée de toutes les Provinces, il vouloit me dire que leur intention avoit été au commencement qu'on ne donnât pas de secours pendant les quatre mois, & que l'article avoit été couché ainsi par leurs Ambassadeurs; mais que Vôtre Majesté ne le voulut pas passer de cette forte. & ordonna qu'il fut expédié en la forme qu'il est. Ce qui fait que c'est un préalable, & qu'il faut commencer le Traité par là, ou bien y contrevenir.

le lui ai repliqué les mêmes choses que j'ai déja mandé plusieurs fois à Vôtre Majesté par mes précédentes dépêches, & y ai ajouté, qu'il me tembloit qu'il prenoit mal le foin & l'application avec lesquels elle se porte pour procurer la paix à Messieurs les Etats, & que de faire un acte d'ennemi en même tems qu'on veut ramener les esprits échauffez, comme celui du Roi d'Angleterre contre cet Etat, c'est prendre le contrepied, & qu'on ne voit gueres de négociation réuflir par cette manière d'agir.

Tout ce que je puis dire à Vôtre Majesté, est que ces gens-ci voyent leur intérêt par l'exécution du Traité, & n'en veulent pas démordre; ils donnent des ordres conformes à ce que

deflus à Monsieur van Beuningen,

Vôtre Majesté peut se representer que, quoi qu'elle fasse, hors de donner le secours, elle ne les contentera pas, & qu'ils agiront dans le tems pour ses intérêts tout autrement qu'elle ne voudra, je dois en conscience l'en avertir, & ie le scai de tant d'endroits, que si elle n'a en main

nain de quoi se faire tenir parole, ils lui manueront infailliblement, & je sçai à n'en point outer qu'on a resolu de se servir de tous les déits & défaites dont on use avec Monsieur van euningen qui est en France.

# MEMOIRE

Ou Comte d'Estrades, présenté à Mesfieurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-Bas, le 25. Fevrier 1665.

E Comte d'Estrades , Ambassadeur Extraordinaire de France, repréfente à Vos Scigneuries, ue le Navire nommé le St. Giron de Bourg près de ourdeaux, du port d'environ soixante Tonneaux, ont est Maître Pierre Bruet , & un autre nommé Fortune de Peneff, du port d'environ quatre-vingt onneaux , dont oft Maître Jaques Lobodo , tous ux François, ayant été chargez à Amsterdam, il a plus de deux mois, de Harans, Sucre & Tales, & même obtenu leur permission des ce tems-là e l'Amirauté de ladite ville de s'en retourner en rance, ils ont toujours été depuis retenus par les laces; & comme ils craignent à présent que suiant les derniers Placards de Vos Seigneuries l'Airauté d'Amsterdam ne les empêche de se mettre voile, PAmbassadeur Extraordinaire supplie Vos eigneuries d'ordonner à l'Amirauté de ladite ville e les laiffer jour de la permission qu'elle leur a dédonnée, ou de la leur accorder de nouveau à tous eux de fortir , nonobstant lesdits Placards à leur gard , & espere qu'elles y apporteront d'autant wins de difficulté , qu'ils ont effectivement & cuit-Tome III.

rement payé leurs Marchandises à ceux dont ils les ont achetées, long-tems avant les Placards de défensse de porter, & que comme la plus grande partie de leurs charges est de Saline, qui n'aura plus aucun débit bors le Caréme, elles auvont la bonté de les expédier promptement & sans resumption, pour ne leur pas causor la perte de leurs Marchandises.

Ledit Ambassadur Extraordinaire supplie aussi Vos Seigneuries de donner ordre au m. me College de Panirausté, de laisses sortes spreu buit petits Vaissaux qui y ont été achetez pour la Compagnie des Indes de France, lesquelles n'étant que de buit ou dive petites pieces de canon, & de très-peu de consequence, il s'ipromet que Vos Seigneuries en permettront d'autant plus facilement la sortie, que d'ailleurs ils n'en pourroient pas tirer grand service dans la conjonchre de leur Armée Navale, y en ayant grande quantité d'autres de plus de consideration & plus capables d'y servir. Domé à la Haye le vingt-cinquième Février 1665.

D'ESTRADES.

#### LETTRE.

# Du Roi au Comte d'Estrades.

## Le 20. Février 1665.

J'Ai reçû vôtre Lettre du 12., qui ne m'oblige à vous y faire autre réponfe que pour vous dire, que j'approuve fort l'expedient que vous avez propofé au Sieur de Wit, d'en ufer pour le fecret de ce qui fe pourra passer entre moi &c les Etats, de la même maniere que vous faissez autrefois dans les Traitez de Campagne pendant dant la guerre, quand il faloit caclier aux Etats mêmes, pour garder mieux le fecret, le nom des places des Ennemis que l'on convenoit d'attaquer de part & d'autre; & si ledit Sieur de Wit fait prendre cette resolution dans la prochaine Assemblée, on en tirera plusieurs avantages pour le bien même de la Négociation de l'accommodement, le Roi d'Angleterre demeurant toujours dans l'incertitude & dans la crainte de ce qui se passera entre nous. Il faudra seulement songer à faire un si bon choix des fept personnes qui devront avoir connoissance de tout, que je puisse être bien assuré de leur foi & de leur filence, & pour cela il mesemble que vous devez avoir la plus grande part à cette élection.

Je chargeai Lionne de vous mander la femaine pafice la refolution que je venois de prendre, d'envoyer une célébre Ambaflade Extraordia naire en Angleterre, & les motifs qui m'y avoient convié. Je vous dirai maintenant que j'ai déja choifi les pérfonnes pour cet important Emploi, & que j'ai jetté les yeux fur mon Oncle le Duc de Verneuil, le Sieur de Comminges, & le Sieur Courtin Conseiller en mon Conseil d'Etat & Maître des Requêtes ordinaires de mon Hôtel, que je presserai extrémement de partir, afin qu'ils puissent avoir le tems nécessaire de négocier l'ajustement, avant l'arrivéé de la faison où les deux Flotes que l'on prépare se pourront mettre en mer. Vous communiquerez de ma part aux Etats Généraux cette resolution que j'ai prise, & qui leur fera fans doute connoître, & à tout le monde par cette démonstration éclatante, & vraisemblablement utile, à quel point je les con52 Lettres, Memoires, & c. fidere, & combien leurs intérêts me sont à cœur.

#### LETTRE

De Mr. de Lionne au Comte d'Estrades.

### Le 20. Février 1665.

Monsieur Borcel m'a envoyé, il y a quelques jours, deux Lettres de Messers les Etats au Roi, l'une sur la prise d'un Vaisseur Hollandois par une Fregate Angloise dans le Havre, & sous le Canon de Boulogne, à ce que dit la même Lettre, l'autre pour taire sçavoir à Sa Majesté qu'ils pretendent clairement vendiquer leurs Navires en quelque lieu & tems qu'ils les rencontreront, parce qu'ils ont été pris ou arrêtez dans les Ports d'Angleterre, avant qu'il y ait eu aucune dénonciation de guerre, suppliant Sa Majesté d'avertir ses Sujets de ne point acheter ces Navires que les Anglois font vendre, d'autant que les habitans de provinces ont leur droit acquis fur un bien qui leur a été ôté par violence durant la Paix.

l'aurai le bien de vous dire fur la prémiere, qu'ayant voulu m'informer du fait par Monieur le Marèchal d'Aumont, il m'a dit qu'un Navîre Hollandois étant dans le Havre, comme à fec, la Fregate Angloife profitant du retour de la Marée le jetta fur ledit Vaifleau avec tant de viteffe, qu'elle l'enleva prefque en un inftant, avant ni que le Canon de Boulogne, ni les afliftances qu'on se mit aussi-chevoir de lui envoyer, le pussent empêcher. Il n'est donc pas vrai, comme on l'a donné à entendre à

Meffieurs les Etats, selon que leur Lettre parle que le Vaisseau Angloisait donné la chasse à celoi de Hollande qui s'étoit ensin refugié sous le canon de Boulogne, mais de quelque sorte que la chose se sous partier la différence n'est pas grande, & Sa Majesté écrira de main à Monsieur de Comminges, & lui donnera ordre de faire de vives instances au Roi de la Grande Bretagne pour la restitution de cette prise, dont vous pouvez cependant faire part à Monsieur de Wit, ou auxdits Sieurs Etats Généraux, ainsi que vous l'estimerez plus à propos.

Vous lui direz, 's'il vous plait, aufli touchant l'autre Lettre desdits Sieurs Etats, que sa Majetté y fera considération : elle désire que vous vous arrêtiez là sans en dire devantage, afin de ne nous condamner pas nous-mêmes, à ne pouvoir soutenir les François qui auroient déja acheté lesdits Vaisseaux; mais en effet, (sans qu'il soit necessaire de le dire de de-là) on donnera avis de la chose dans tous nos Ports, afin que nos Marchands ne s'engagent plus à

de pareils achats.

Monfieur van Beuningen me vit hier matin, & il me témoigna que Messieure les Etats auroient grande joye, & se teinedroent fort obligez au Roi de la resolution que Sa Majesté avoit prise d'envoyer une si céblebre Ambassade en Angleterre pour leurs intérêts. Il ne me pressa pas moins qu'à l'accoutumée sur la déclaration de Sa Majesté en leur faveur & sur l'exécution du Traité, me voulant persuader, que le simple envoy d'une somme de quarante millé écus pour un mois de subside avanceroit plus l'accommodement que l'Ambassade même, parce qu'aussi-tét les deux Couronnes du Nord suiteres de la courante de l'ambassade même, parce qu'aussi-tét les deux Couronnes du Nord suiteres de la couronne de l'ambassade de l'ambassade de l'ambassade de l'ambassade même, parce qu'aussi-tét les deux Couronnes du Nord suiteres de l'ambassade d

#### 4 Lettres, Memoires, Oc.

vroient le même exemple; je tâchai âu contraire de lui prouver qu'il prelloit le Roi d'une chofe qui leur feroit plus préjudiciable qu'avantageufe, en ce que le Roi d'Angleterre auroit tout droit de rejetter fon entremife pour l'accommodement, dès qu'il fe feroit déclaré de cette forte, & que pour une fonme de nulle importance pour eux, ils nous auroient fait rompre & perdre en un inflant toutes les élpérances qu'on peut encore concevoir.

J'oubliois de vous dire que je touchai quelque chose à Monsienr van Beuningen, s'il ne teroit point à propos & utile qu'il passa et le Roi de la Grande Bretagne ayant dit, lors qu'on lui a parsé de ce voyage, qu'il y pouvoit aller & qu'il feroit écouté; mais qu'il ne destroit point qu'on pût dire qu'il l'eut demandé. Ledit Sieur van Beuningen me dit qu'avant qu'il y eut aucune rupture, ses Maîtres lui avoient donné le pouvoir de passer à Condres, si le Roi le trouvoit à propos, mais qu'à présent il lui faudroit de nouveaux ordres, & qu'il en écriroit.

#### LETTRE

# Du Comte d'Estrades au Roi.

## Le 29. Février 1665.

Le Courier ne fait que d'arriver, & il est si ce que Vôtre Majeste m'ordonne par sa Lettre du 20, de ce mois.

Cependant je lui dois dire que depuis l'arri-

vée de l'Assemblée de Hollande, Messeurs les Etats témoignent agir encore avec plus de vigueur qu'ils ne failoient pour soutenir la guergueur qu'ils ne failoient pour soutenir la guerre. Ils ont resolu de lever 6600. hommes de pied & 800. Chevaux d'extraordinaire, & de mettre 4000. hommes de plus sur la Flote.

Ils disent assez hautement que Vôtre Majesté ne leur donnant pas le fecours promis par le Traité de 1662., il faut qu'ils cherchent les moyens de se soutenir d'eux-mêmes, & que les Anglois ont assez gagné que de disposer Vôtre Majesté à ne tenir pas le Traité, & à leur faire

voir qu'ils se sont mécomptez.

Voilà les discours ordinaires qui se tiennent à présent dans l'Assemblée & dans les. Villes dont je croi être obligé de donner avis à Vôtre Majesté. Elle aura vû par ma derniere dépêche le sentiment de Monsieur de Wit, qui est conforme à ce qui m'a paru depuis à celui de Messieurs les Etats touchant l'Ambaffade Extraordinaire qu'elle a resolu d'envoyer en Angleterre. Ils ne témoignent pas en avoir de la joye, & prennent cette démarche avec bien de l'indifference, Ce qu'il y a à remarquer, est la reflexion qu'ils font à présent de tout ce qui leur a été dit, il y a trois mois, par la cabale d'Espagne & par Downing, lesquels ont affüré sçavoir avec certitude que Vôtre Majesté ne se déclareroit pas, mais tireroit les affaires en longueur par des prétextes, pour les laisser embarquer à la guerre, & profiter du débris des uns & des autres. Cela est si fort imprimé dans leur esprit que je ne vois pas qu'on puisse les en détromper.

Je donnerai demain part à Messieurs les Etats de la Resolution, que Vôtre Majesté a prise d'envoyer cette Ambassade Extraordinaire en

Angleterre pour leurs intérêts.

Je suis informé, d'un lieu sûr, qu'il se traite secretement quelque accommodement entre le Roi d'Angleterre & cet Etat. On ne m'en a rien dit ici, mais Monsieur de Comminges le pourra mieux pénétrer, parce que c'est en Angleterre que cette négociation se fait.

Vôtre Majesté peut prendre ses mesures, que tout ce qu'elle fait ne contente pas les Etats, & qu'ils font plus mal fatisfait qu'ils ne témoignent de ce qu'elle ne s'est pas déclarée. Je fuis affüré que s'ils songent à s'accommoder avec les Anglois, fans la participation de Vôtre Majesté, ils le feront. Downing est plus accomodant que par le passé, & voit presque tous les jours les Députez des Villes.

Vôtre Majesté connoît mieux que personne l'état de ses affaires, & ce qui lui convient le mieux: je m'arrêterai seulement à lui rendre un compte exact de tout ce qui se dit & se passe ici, afin qu'elle y fasse ses réslexions,

felon sa prudence ordinaire.

#### LETTRE

Du Comte d'Estrades à Mr. de Lionne.

Le 26. Février 1665.

Ous verrez par la Lettre du Roi l'état de toutes choies: je crois que la confiance se perd, & il n'est pas aisé de la remettre dans l'Esprit des peuples: le Roi peut prendre ses mesures là-dessus. Les Etats croyent à présent veritable, tout ce qui leur a été dit, il y a trois mois tant par la Cabale d'Espagne, que par Downing. Yous voyez plus clar que moi, pour juger judu'où cela peut aller, mais ne vous attendez à rien de ces gens-ci dans l'esprit où ils sont, ils dissimuleront assurément jusqu'à ce qu'ils puissent faire leur coup; je crains qu'ils ne s'accommodent avec les Anglois, & que nous n'ayons contenté ni l'an ni l'autre parti. En ce cas-là on auroit bien de la peine de faire des progrès en Flandre, quand le cas chéera, ni d'établir le Commerce, les forces de ces deux Etats (tant d'accord, nous en empêcheroient le succès.

### MEMOIRE

Du Comte d'Efrades, présenté à Mesfieurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-Bas, le 16. Février 1665.

Le Comte d'Estrades, Ambassadeur Extraordique le Navire nommé le Marcebal Phebus, du port d'environ quatre vinge dix tonneaux, dont est Matte Holye Suyrre de Semozade, François, étant venu chargé de Vins de la Riviere de Bordeaux, d'arrit vé à Amsterdam des le prémier Janvier de la présente amée, il n'auroit pússique à présente mée, il n'auroit pússique à présente mer en France, à cause des glaces continuelles qui Pen ont empèché; Et comme il craint à présent que Mossicurs du Collège de l'Amirauté de ladite Ville, n'aportent de la difficulté à son départ, à cause des dernets Placards de Vos Seigneuries, d'uneme an transport en France de quesques balles de poirre

rate in Carro

ér autres Marchandiss qu'il est prêt à charger, ledi: Ambassadeur Extraordinaire supplie Vos Seigneuries, à ce qu'il leur plaise permettre au Mattre dudit Vaissança charger la Marchandisse qu'is trouver a chote ér entreveuent payée, & de s'en retourner en França à présent payée, & de sont rompués, & pour cet essistent que les glaces sont rompués, & pour cet essistent que les glaces sont rompués, & pour cet essistent que les glaces sont rompués, & pour cet essistent que les glaces sont rompués, & pour cet essistent que les des des les pour en la charge qu'à son départ, avec le plus de diligence qu'il sera possible. Donné à la Haye le vingt-fixienne Février 1665.

D'ESTRADES.

# MEMOIRE

Du Comte d'Estrader, présenté à Mesfieurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-Bes, le 29. Février 1665.

Le Comte d'Estrades, Ambassadeur Extraordinaire de France, ayant fair entendre de tems et tens à vos Seigneuries, que les intentions que le Roi son Mastre a todioars eues, & continué d'avoir pour tout ce qui regarde leur intérêt & leur avantage, ne pourroient être meilleures, in plus sincéres qu'elles sont, s'acquite avec joye de l'ordre qu'il a de Sa Majesse, de leur constrimer de nouveau cette verité, en leur domant part, commeil sair, de la refolistion qu'elle a prise d'envoyer, dans très-peu de tens, une célèbre Ambassade Extraordinaire en Angleterre, pour tâcher de faire tomber (avec plus d'essicace que n'a fait sa médiation ci-devant offerte,) le Roi de la Grande Bretagne à un accommodemodement, & une pacification de tous les diférends qui font le sujet de la Guerre ou ils sont prêts d'entrer ; & la prévenir ; Et Vos Seigneuries peuveni remarquer l'importance de cette Ambassade par le choix des personnes qui la compeseront , puis qu'un Prince , comme Monfieur le Duc de Verneuil , Oncle de Sa Majesté, en doit être le chef , & que Monsieur de Comminges Ambassadeur en Angleterre, & Monfieur Courtin Confeiller du Roi en son Confeil d' Litat, Maître des Requêtes or dinaires de son Hôtel, sont nommez Ambaffadeurs Extraordinaires avec lui, O. conjecturer de la ce qu'Elles doivent attendre, non feulement de l'éclat de cet envoi , mais auffi du foin & de l'application ferieuse que Sa Majesté y apporte. Ledit Ambaffadeur Extraordinaire a aufi ordre d'assurer Vos Seigneuries, que des que SaMajesté a été avertie par une de leurs Lettres de la prise d'un Vaisseau Hollandois à la pûe de Boulogne, par une Fregate Angloife, qui l'eut plûtôt enlevé qu'il ne pût être secouru, ainst que l'on se mit en devoir de faire, Elle a chargé son Ambassadeur en Angleterre, de faire de vives instances au Roi , pour la restitution de cette prife; Et que sur une autre Lettre dans laquelle Vos Seigneuries déclarent qu'elles reclameront & vendiqueront leurs Navires pris &. vendus en Angleterre, où ils les rencontreront; Sa Majesté y fera la réflexion que m'rite la matiere. A quoi ledit Ambassadeur Extraordinaire ajoûte qu'il espère que Dieu benir a les travaux que le Roi son Maître se donne , en la considération de Vos Seigneuries , & qu'elles auront Sujet d'être satisfaites de leur bon succès. Donné à la Haye le vingt-septiéme jour de Février 1665.

D'ESTRADES.

C6 LET-

#### LETTRE

De Mr. de Lionne au Comte d'Estrades.

Le 27. Février 1665.

IL feroit à défirer que vous prissez cette fois, de ce correspondant, la Copie de la Lettre que Monfieur van Beuningen écrira par cet ordinaire à Monsieur de Wit, car j'ai eu ce matin avec lui une conversation bien forte, où il me femble de lui avoir gagné en toutes choses le fort de l'Epie, & l'avoir reduit à n'avoir pas le mot à repliquer. Il n'a pas laissé, en nous séparant, de me remercier beaucoup de tout ce que je lui avois dit avec ouverture de cœur, témoignant qu'il est plus aisé qu'on lui dise ses veritez, que quand on ne lui parle point, & qu'on lui céle ses sentimens: je crains cependant de vous avoir fait de delà une affaire dont vous vous demêlerez le mieux que vous pourrez, car pour avoir plus d'occasion de les leurrer, je lui ai dit que Monsieur de Wit ayant témoigné ne faire nul cas de l'Ambassade Extraordinaire en Angleterre, fans le secours, ç'a été un grand bonheur que vous vous foyez avisez de ne le mander qu'à moi, par ce que si le Roi eût sçû ce procedé, il auroit indubitablement changé de réfolution, & dit à Monfieur de Verneuil qu'il ne fit aucun préparatif.

l'avoue que contre mon ordinaire ma bile s'elt un peu trop émûe, & que je lui ai parlé peut-être avec trop de chaleur, maisjene m'en répens pas, car il fembloit à Monsieur van Beuningen, que ses demandes & ses plaintes

Étoient

étoient si justes & si convaincantes, que nous n'a-

vions pas le mot à y repliquer.

Ie lui ai fait entr'autres choses une question qui l'a fort embaralle, qui est, ce que Messicurs les Etats avoient jusques ici ordonnez contre L'Angleterre, qu'ils n'avoient pas seulement ordonné des repréfailles, mais seulement quelques Commissions à des Armateurs particuliers ; & j'ai ajoûté ensuité, si laissant à part toutes les autres confidérations de la prémière agraffion, ou de la guerre de Guinée, Meslieurs les Etats croyent que le cas fut arrivé, & pensoient pouvoir être en droit de demander au Roi ni une rupture, ni des affiftances contre PAngleterre, quand eux-mêmes non feulement n'osoient pas déclarer qu'il y eut guerre, mais même donner des repréfailles, & que je m'en rapportois là-dessus à ce qu'il en jugeroit en sa conscience. J'ai ajoûté qu'il prit bien garde, que je ne disois pas cela comme un boute feu pour les animer à faire quelque nouvelle déclaration plus forte contre les Anglois; mais qu'au contraire je les exhortois à continuer dans la même conduite, parce que l'accommodement se pourroit plus facilement traiter & achever, n'y ayant point eu de rupture, mais que ce que j'en avois dit n'étoit que pour justifier plainement le procedé du Roi, & leur faire advouer à eux-mêmes l'injustice de leur demande.

l'ai pourfuivi, qu'ils fe plaignoient avec peu de raifon de ce qu'on ne leur donnoit point les Copies des Lettres ; que le Roi a écrites dans le Nord en leur faveur, qu'ellesfenjfeint quelque jeur imprimées, & qu'ils verroient alors le tort qu'ils ont eu de nousfaire ce reproche,

7

mais que nous ne voulions pas qu'elles parussent si tôt aux yeux du monde, comme il est certain qu'elles feroient, étant mises sous la presse quatre jours après qu'on les leur auroit communiquées; qu'ils ne cherchoient en cela qu'à se faire préjudice à eux-mêmes, en nous rendant incapables en Angleterre de toute médiation, & qu'après tout s'ils croyoient qu'en cela nous manquaffions au devoir de bons Alliez, qu'ils commencassent à nous montrer ce bon exemple, communiquant au Roi la veritable Copie des Instructions qu'ils ont envoyez à leurs Ambassadeurs à Madrid, fur la Ligue défensive des Païs-Bas.

Ledit van Beuningen est devenu rouge comme du feu, quand je lui ai dit cela, & je sça-

vois bien pourquoi je le disois.

l'ai principalement infifté fur le peu de prudence qu'il y avoit pour leur propre intérêt à presser le Roi, de faire aujourd'hui quelque démarche; qui donnât occasion aux Anglois, avecquelque justice, de rejetter l'entremise du Roi pour l'accommodement, comme s'étant déja rendu partial & interesse contr'eux; & ladessus je lui ai même dit, nous ferons ce pas, le lendemain il produira à ce que vous croyez. l'accommodement, le troisième jour le Roi d'Angleterre s'unira étroitement avec l'Espagne, & le quatriéme Messieurs les Etats entreront dans cette union avec les deux autres; contre le Roi, pour la défense des Païs-Bas : il a repliqué que si le Roi d'Angleterre s'unisfoit avec les Espagnols, le Roi auroit pour lui Messieurs les Etats : j'ai reparti qu'en ce caslà, ils sçauroient bien nous dire que nous sommes les agrefleurs, & se joindre aux deux autres. Il s'elt passé plusieurs autres choses que je

m'ai pas le tems de vous mander, mais en voilà la fubstance, & le principal.

# MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, présenté à Mesfieurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pais-Bas, le 28. Février 1665.

E Comte d'Estrades, Ambassadeur Extaordinaire de France, représente à Vos Seigneuries, que Jaques Richard, François, Mattre Cune Belande nommé la Fortune, du port de dix-buit à desneuf tonneaux , étent arrivé à Rotterdam , o porté des pierres, ils desireroit en s'en retournant charger du Haran, Morue, & autre Salines, pour les porter en France; c'est ce qui donne sujet audit Ambassadeur Extraordinaire de supplier Vos Seigneuries, de vouloir le lui permettre & donner ordre à l'Amiranté dudit Rotterdam de n'aporter aucune difficulté, tant à sa charge qu'à son départ, sur les derniers Placards de défenfes de Vos Seigneuries , à quoi il fe promet qu'elles se porteront d'autant plus volontiers, que c'est un petit Bâtiment François qui n'est presque de nulle considération, & qu'elles ont déja permis le transport des Salines, après qu'elles auront été effectivement payées. Donné à la Haye le vingt-buitieme jour de Février 1665.

DESTRADES.

#### LETTRE

# Du Comte d'Estrades au Roi.

Le 5. Mars 1665.

A visite que Monsieur de Wit m'a rendu a été accompagnée de beaucoup de marques d'affection pour les intérêts de Vôtre Majesté, & dans des termes tous differens de ceux de la derniere Conférence que j'eus avec lui.

Il m'a communiqué en pàrtie les points por tez par la Lettre que le Sieur van Beuningen lui a écrite, mais il ne s'est pas expliqué si fort que la Lettre même, dont j'envoye copie à Vo-

tre Majesté.

Il m'a voulu éclaircir sur ce qui regarde l'instruction envoyée à Madrid sur la Ligue défenfive des Païs-Bas, & dit m'avoir communiqué toutes les diligences que Dom Esteven de Gamarre a faites pour cela, & comme il lui a toujours dit qu'on ne pouvoit écouter ni entrer en cette Négociation sans la participation de Vôtre Majesté, avec qui les Etats avoient fait une étroite Alliance, & l'affaire fut rompuë par

Quelque tems après Dom Esteven de Gamarre lui demanda, puisque les Etats ne vouloient pas entendre à ce Traité en ce Pays, s'ils ne voudroient pas donner ordre à leurs Ambassadeurs à Madrid d'écouter les propolitions qui lui seroient faites là-dessus conjointement avec l'Angleterre, qui y envoyoit aussi un Ambassadeur; qu'il lui répondit que Messieurs les Etats ne donneroient nul ordre làdeflus,

desfus, ne voulant entrer en aucune Négociation sans la participation de Vôtre Majesté, qu'il n'en, a pas où parler depuis, & qu'il m'assurier que Messieurs les Etats n'avoient envoyé aucune instruction sur ce sujet à leur Ambassadeur.

Je lui répondis qu'il étoit vrai qu'il m'avoit communiqué les propofitions de Dom Efteven de Gamarre, pour la pourfuite de cette Ligue défensive en ce Pays; que j'en avois rendu compte à Votre Majessé de tems en tems; mais pour ce que ledit Esteven de Gamarre lui avoit dit de porter l'affaire en Espagne, il ne m'en avoit jamais parlé, que cependant l'affaire étoit assertieroit bien la consiance qu'il m'avoit déja tremoigné en d'autres rencontres. Il n'eut rien repliquer, si ce n'est qu'ayant rejetté la proposition, il croyoit avoir fatissait à tout. J'aitrouvé cette raison fort foible.

Il me dit ensuite que si Nôtre Majesté leur faisoit connoître que ses intôrêts ne lussent pas de donner le secours, en même tems que la Né gociation se traite en Angleterre, ils s'accommoderoient à ce que Sa Majesté d'ssireroit, pour no qu'elle leur promit par certs, qu'en cas que le Roi d'Angleterre ne s'accommode, Vôtre Majesté rompra, & se joindra aux Etats suivant l'obligation du Traité.

Je lui repondis que je neme chargeois point de cette Commission; que je n'étois pas bien persuadé que le cas sut échû, où Votre Majesté fut obligée de fournir le secours, & que ce se roit le lui faire avoiter en donnant l'ectre qu'il

demande.

Mais, que pourtant fi Messieurs les Etats

donnoient ordre au Sieur van Beuningen de prier Vôtre Majelté de demeurer neutre, & de redoubler les offices pour porter le Roi d'Angleterre à s'acconumoder, & même à faire en forte que fes Ambasladeurs parlassent audit Roi en des termes à double entente, pour lui faire appréhender que s'il ne veut s'acconumoder, Vôtre Majesté prendra leur parti, je croyois qu'elle avoit tant d'affection pour les Etats & pour leurs intérêts qu'elle le pourroit faire, mais que pourtant je ne lui avançois cela que de moimème. Il n'en parut pas satisfait, & je rompis ce discours, ne voulant pas y entrer plus avant.

Richard a été chez les principaux de l'Etat, & chez le Président de semaine, leur dire que Vôtre Majesté a traité de Mastricht avec le Rhingrave, & qu'il sçavoit aussi qu'elle traitoit de Bouillon & de Dinant avec les Liegeois, cela a fait une affaire au Rhingrave qui l'aobigé de venir ici. Je m'en suis plaint à Monseur de Wit, & lui ai témoigne que Vôtre Majesté trouveroit fort mauvais, que des gens de l'Etat fussent capables de prendre de telles impressions fur le rapport d'un fripon, & que je ne doutois pas qu'il ne fut desavoué de son Mastre.

Le Sieur de Wit me répondit, qu'il ne l'avoit pas crû, & qu'il avoit dit à Monsieur le Rhingrave que cela ne lui faisoit aucun tort

dans l'esprit de Messieurs les Etats.

Monsieur le Prince de Turenne a obtenu le Gouvernement de Boilleduc, qui est la place la plus forte & la plus considérable que Mesfieurs les Etats ayent; il a eu toute la cabale d'Espagne contraire, & il y a même des Etats qui ont été de porte en porte solliciter contre

lui, disant qu'il étoit très-dangereux de mettre la Clef d'un Pays entre les mains d'un Francois: on a pallé outre, & il é conduit fort bien avec ceux qui gouvernent, & agit avec beaucoup de zéle pour tout ce qui regarde le fervice de Votre Majelté.

La Flote a ordre de se mettre en mer à la fin de cemois, de chercher celle d'Angleterre & de

la combattre.

La Caffation des Troupes Angloifes est resolue, l'on ne doute pas que l'exécution ne s'en ensuive dans peu de jours.

### MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, présenté à Mesfieurs les Etats Généraux des Provinces Unies des Païs-Bas. Le 5. Mars 1665.

Le Comte d'Estrades, Ambassadeur Extraordique France, représente à Vos Seigneurie, que François Moterelt, Maître du Navire nommé le Don de Dieu de St. Valery, sursonmé du port d'environ trente tonneaux, étant venu aporter de la Marchandis à Rotterdam, destrevoit en s'en retounant en France, d'y transsource du Haran, Saline, ou autre Marchandis; mais d'autant que Messeure de l'Amirauté de Rotterdam pourroient saire difficulté de le laisser charge partir à caus des dermess Placards de vos désenses, ledit Ambassadeur Extraordinaire shépsile Vos Seigneuries de permettre audit François, de charger de de partir, d'pour cet esse l'avaconner audit Collège de l'Amirauté de n'y apporter aucun empéchement, pais que ledit Vai fea

feau & son Equipage sont François, qu'elles ont déja trouvé bon le transport des Salines; & que c'est un bâtiment de très-petite consequence. Donné à la Haye le cinquiéme jour de Mars 1665.

D'ESTRADES.

### LETTRE

## Du Roi au Comte d'Estrades.

Le 6. Mars 1665.

JE vois par vôtre dépêche du 26. de l'autre mois, que l'on porte de delà bien impa-tiemment le délai de ma déclaration; qu'on y témoigne faire peu de cas de l'envoi de mon Ambassade en Angleterre, & que sur ce qui leur est suggeré par la Cabale d'Espagne, & par Downing, on y fait divers jugement de mon intention bien éloignez de la verité. Je ne laisserai pas d'aller mon chemin, la fin de tout éclaircira de ce que j'ai eu dès le commencément dans le cœur, & je vois bien qu'il faut traiter ces peuples, comme des malades qui recherchent des remedes nuifibles, par ce qu'ils leur paroissent agréables, & ne connoissent pas ce qui leur est le plus utile, pour le recrouvrement de leur santé. Seroit-il bon pour eux-mêmes, que par une déclaration précipitée, & sans aucun fruit apparant, je me misse hors de tout état de procurer leur accommodement, & donnasse sujet au Roi d'Angleterre de repartir aux ouvertures de mes Ambaffadeurs pour la paix, qu'il ne peut plus les écouter, venant d'un Prince qui a déja pris parti contre lui.

Je n'ai pas presse de départ de mes Ambassadeurs, depuis le choix que j'ai fait de leurs personnes, parce que j'avois occasion de douter de la qualité de la reception qu'on leur feroit en Angleterre, mais à présent que le Sieur de Comminges m'écrit, que le Roi de la Grande Bretagne lui avoit témoigné que l'Ambassadeurs feroient les très-bien venus, &c qu'il en avoit témoigné grande joye, (ce qui marque qu'il n'est par si éloigné des pensées de paix qu'on l'avoit crû) j'ai d'abord donné mes ordres, pour faire partir lesdites Ambassadeurs dans ce mois.

#### LETTRE

De Mr. de Lionne au Comte d'Estrades.

Le 6. Mars 1665.

Quand on vous presse de déclarer si le Roi exécutera le Traité de 1662., je croi qu'il faut tobjours répondre, comme il est vrai, qu'on n'en doit pas douter, parce que Sa Majesté est incapable de ne pas exécuter un Traité qu'elle a fait, mais qu'il échet seulement à examiner si le cas auquel le Traité doit être exécuté est arrivé, en ce qui se passe aujourd'hui entre l'Angleterre & Messieurs les Etats.

Monfieur van Beuningen me prefloit avanthier de lui dire, (quand ce ne feroit qu'en fecret pour lui feul, à condition de le garder) fi Sa Majesté exécuteroit le Traité; je lui répondis, que quand le Roi se feroit déja determiné, ce feroit un fecret à dire au Roi d'Angleterre plâtôt qu'à lui, & que pour leur être plus utile; il falloit que la chofe fut conduite de cette forte.
Comme j'ai vû dans quelques avis, que Meffieurs les Etats n'approuveront pas que van Bettningen, avant la déclaration, pallè en Angleterre avec les Ambassadeurs, il feroit au moins biens à propos que le Roi fçût confidemment par avance par le moyen de Monsieur de Wit, à quelle conditions à peu près Messieurs les Etats pourront s'accommoder, afin d'en instruire les Ambassadeurs de Sa Majesté, par exemple s'ils conviendroient d'un accommodement, tel qu'il me vient de tomber dans l'esprit en écrivant. Que pour la nouvelle Belgique, ce différent se demêleroit aux Indes par les armes, fans que la paix en fut troublée dans l'Europe.

Que pour la Guinée, le Roi d'Angleterre y auroit un ou deux poftes, tels que l'on conviendroit pour participer à ce Commerce la. Je n'en ai pas vu van Beuningen éloigné: Que pour les Vailleaux Bonavanture & bonne Epérance, & généralement pour les dommages qu'ils prétendent leur avoir été faits, ils retiendront toutes les prifes depuis les hofulitez commencées, & qui a perdu, demeureroit avec fa perte.

Que pour l'avenir on conviendroit d'un Reglement de Marine & de Commerce, fur le projet que Downing en avoit presenté aux Etats.

Conduifez ccci, je vous prie, en forte (fi vous jugez à propos d'en parler à Monfieur de Wit) qu'il ne s'aille pas imaginer que le Roi a quelque fondement de croire que les Anglois fe contenteront de pareilles conditions, & qu'il ne vous arrive aucune conteftation avec lui, (çavoir fi elles foht juftes ou injuftes, exorbitantes ou moderées; ear, comme j'ai déja dir, ce ne font que penfées peut-être chimeriques qui me font font tombées dans l'esprit, & partant je crois que le mieux seroit d'obliger le Sieur de Wit à discourir sur la matiere, & s'expliquer lui-mê-

me fans lui rien propofer,

Le Roi ne peut croire abfolument qu'il y ait aucun de fes Sujets à Dunkerque, qui ait pris des Commillions du Roi d'Angleterre pour l'aire la guerre aux Hollandois: cela eft hors de toute apparence, & s'il fe trouvoit vrai, Sa Majesté y donneroit ordre. J'en ai écrit de sa part à Monsieur de Montpesat, afin qu'il s'informe de la verité.

## MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, presenté à Mesfieurs les Etats Généraux des Provinces Unies des Païs-Bas, le 7. Mars 1665.

LE Comte d'Estrades, Ambassadeur Extraordinaire de France, représente à Vos Seigneuries, que Monsteur de Gent étant venu de leur part lui faire plainte, de ce que trois Bourgeois de Domberque qu'il lui indiqua, avoient pris Commission du Roi d'Angleterre pour faire la guerre à leurs Siyets, il à aussi-tôt écrit à Dumber que pour en spavoir la verité, & que par la réponse qui il a reçüé, on lui marque qu'on s'étonne que cet avis desdits trois Bourgeois ait été domné à Vos Seigneuries, vú qu'il n'est pas seulement faux, mais étoigné de toute apparence, puis que le Sieur Jean Jacobse est Roi, pour amener à Dunkerque les Mats & Ustenciles qui ont été achetez pour l'armement de deux Freg ates

qui font audit lieu de Dankerque. Que Charles Verbruk eftalle avec une Belande , dont il eft maître , trafiquer à Flessingue, & Jean Jansen Gouvernart est allé à Bordeaux avec une petite Flute de cent tonneaux, & que celui-ci a la Commission du Roi pour la construction de ses Vaisseaux, & avoit soin de l'attellage à Dunkerque où il a sa famille. Ainsi Vos Seigneuries se détromperont facilement de l'opinion qu'elles pourroient avoir conçue de cet avis, qu'elles jugeront bien par ce que dessus n'être pas veritable, & peuvent s'affarer d'ailleurs, que sil y avoit quelqu'un affez ofe de prendre de ces fortes de Commissions, de quelque Prince étranger que ce fut , sans la permission du Roi son Maître , il seroit punisélon la rigueur des Loix. La même réponse porte en outre que l'on s'informera avec un soin trèsparticulier; si quel qu'un des nouveaux babitans de ladite ville de Dunkerque auroit quelque penchant à prendre de ces Commissions du Roi de la Grande Bretagne, pour le mander auffi-tôt audit Ambaffadeur Extraordinaire, & faire les diligences nécessaires pour y remedier; C'est ce qu'il a crû devoir faire Gavoir à Vos Seigneuries, afin que voyant par cette réponfe, expliquée affez au long, la fauffeté de cet avis , elles en ayent l'esprit en repos. Donné à la Haye le septiéme jour de Mars 1665.

D'ESTRADES.

### LETTRE

# Du Comte d'Estrades au Roi.

Le 12. Mars 1665.

'Espere qu'avec le tems Messieurs les Etats comprendront qu'ils ont tort de juger fi mal de

de la fincérité des intentions de Vôtre Majesté fur l'état des affaires présentes, & qu'ils connoîtront que sa conduite à leur égard est pleine de bonté, nonobstant tout ce qu'ils en disent; ie leur ai fait entendre comme Vôtre Majesté presse le départ de ses Ambassadeurs Extraordinaires, fur l'affurance qu'elle a eu qu'ils feront bien recûs du Roi d'Angleterre. Je ne crois pas

que cela les fatisfaffe.

Dom Esteven de Gamarre est arrivé ici depuis quatre jours. Il a vn avec grand foin les Députez des Villes, & j'ai fçû que dans leurs entretiens il leur a dit, que le Traité qu'ils avoient fait avec Vôtre Majesté ne seroit non plus affûré ni observé que celui que le Roi son Maître avoit fait avec elle; qu'ils scavoient comme lui que Vôtre Majesté contre le Traité assifloit le Duc de Bragance d'hommes & d'argent, & que s'ils font fages, ils prendront Ieurs mesures là-deslus.

Downing d'un autre côté affûre ceux de sa Cabale, que le Roi d'Angleterre n'entendra à aucun accommodement par l'entremise de la France, qu'il vaut bien mieux s'accommoder ici, & qu'il a tous les pouvoirs nécessaires pour

cela.

l'ai fort bien remarqué dans les Conférences que j'ai eues avec mes amis, que tous ces discours font impression dans leur esprit, & comme les peuples s'expliquent affez haut que Vôtre Majesté ne veut pas exécutor le Traité, ils n'osent se servir des raisons que je leur allégue, crainte de déchoir de leur crédit dans les Villes, ce qui leur fait suivre les sentimens du peuple. Voilà l'état, où sont à présent les choies. L'animolité contre l'Angleterre s'augmente tous les jours, les Anglois & Ecoflois ont été caffez, on fortifie les Troupes du Pais, on fait de nouvelles levées fur la frontiere d'Allemagne, & l'on diminué tant que l'on peut les corps François, jusques là que les charges qui vaquent dans nos Regimens font remplies de Flamands au lieu de François.

Les Compagnies du Païs font de cent hommes, & les nôtres ne font que de trente, il eft aifé à juger par la manière d'agir de Mefliens les Etats, qu'ils reduiront à rien dans peu de tens les corps François, & qu'ils ne veulent que des Flamands & Allemands dans leur Mi-

lice.

Quand ils auront quelques affaires du côté de terre, ils trouveront à redire les Etrangers, mais il ne fera plus tems, & je puis dire par avance à Vôtre Majefté, qu'avec toute leur Armée de nouvelles Troupes, ils n'oferoient tenir la Campagne devant 6000. hommes de pied, & 2000. cheveaux des Troupes de Vôtre Majefté, & qu'elle doit juger par la combien ils ont intérêt de conferver fon amitié & fon alliance: mais ce que je trouve de pitoyable, est qu'ils ne la congoivent pas, que ce font des Marchands qui gouvernent l'Etat, & que quelque foin que Vôtre Majefté prenne de les redreffer, ils tomberont tout à coup, comme des aveugles, dans le précipice, l'ans que Vôtre Majefté les en puille retirer.

### MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, présenté à Mesfieurs les Etats Généraux des Proyinces Unies des Païs-Bas, Le 11. Mars 1665.

L E Comte d'Estrades, Ambassadeur Extraordi-naire de France, représente à Vos Seigneuries que le Roi son Maitre s'attendant qu' Elles n'aporteront aucune difficulté à la sortie libre des Vaisseaux que la Compagnie des Indes de France a achetez, que pourra ci-après acheter dans les lieux de l'étendue de leur obeissance, Sa Majesté lui a donné ordre de faire instance à Vos Seigneuries, à ce qu'il leur plaise accorder présentement la permission de sortir à deux Vaisseaux achetez, il y a deja quelque tems, pour ladite Compagnie à Amfterdam, nommez l'un le St. Fran, & l'autre la Marie, qui doivent être montez par des Capitaines & Equipages François. & conduits en France , & comme ces deux Vaiffeaux le trouvent appartenir en propre à ladite Compagnie, o qu'ils ne feroient que dépérir ici en y restant, & se consommer en fraix par leurs Equipages affez nombreux, sans qu'il en revint aucun avantage à cet Etat , ledit Ambaffadeur Extraordinaire efpere . que vos Seigneuries se porteront volentiers à donner cette satisfaction au Roi son Maitre, qui leur en faura tout le gré possible, & que pour cet effet Elles donneront ordre, en cette conformité, au Collège de l'Amirauté d'Amsterdam de les laisser sortir librement pour se rendre en France; Ledit Ambassadeur Extraordinaire représente aussi à Vos Seigneuries , que le Vaisseau nommé l'Aigle-volant , du port

de quatre-vingt tonneaux, ou environ, ayant été acheté à Amsterdam pour le compte de Marchands François, il y a plus de trois mois, il n'en auroit pû fortir jufqu'ici, tant à caufe qu'on l'a fait raccommoder, que des glaces continuelles qui font furvenuës; Et comme l'on craint à présent que le Collége de l'Amirauté d'Amsterdam ne l'emtêche de partir, à cause des derniers Placards de désense de Vos Seigneuries, ledit Ambassadeur les supplie d'en vouloir donner la permission, & pour cet effet d'ordonner au Collège de ladite Amirauté de n'y ap-Ce qu'il se promet porter aucun emfechement. qu'Elles lui accorderont d'autant plus volontiers, que ledst Vaisseau est chargé dès devant les défenses, pour la plupart de Salines, dont elles ont déja consenti le transport en général, & de quelques peu d'autres Marchandises qui ont été entiérement payées, qu'il n'y a aucun canon dessus, & ainsi que c'est un bâtiment de très-peu de consequence, & que le nommé Robert Michel de Diepe, étant venu là exprès avec six bommes François, pour mettre sur le Vaisseau & le conduire en France, Elles auront la bonté de l'expédier promtement , pour ne le pas consumer inutilement en fraix. Donné à la Haye l'onziéme Mars 1665.

D'ESTRADES.

## LETTRE

Du Comte d'Estrades à Mr. de Lionne.

Le 12. Mars 1665.

CEux qui gouvernent ont tellement échauffé l'esprit des peuples contre l'Angleterre, qu'ils qu'ils n'en font plus les Maîtres. Les Etats Géneraux eussent bien voulu ne hâter pas la cassaiton des Anglois & Ecossos; mais les Villes de Hollande, sur qui ces Troupes sont practies, ont passe oure, & il a fallu que les tats y ayent consenti.

Monfieur de Wit m'est venu voir; & m'a parlé fort confidemment, à ce qu'il dit, sur le peu de fruit qu'il coit que l'on aura de l'Ambassade Extraordinaire, & que le secours suivant le Traité auroit fait beaucoup plus d'este, que de vous importente par des redites, que de vous mander ce que je lui ai repliqué la dessus, qui est la même chose que je vous ai déja mandé par mes dépêches précédentes.

Il ajoûte qu'il trouvoit de grandes difficultez

pour convenir d'un accommodement. Il dit que Messieurs les Ambassadeurs Extraordinaires ne connoissent pas leurs intérêts, ni

ordinaires ne cononitent pas ieurs interées, nr mêmes les prétensions, que la maniere d'agir des Anglois est ridicule, qu'ils demanderont des choies exorbitantes & contre la raison, & que les réponses de Messieurs les Etats seront de même, qu'il faudra employer beaucoup de tems à aller & venir en Hollande, pour avoir la Communication de tout ce qui se passe, se qu'ils ne peuvent y envoyer Monseur van Beuningen, parce que sa Commission est de rester auprès du Roi, pour demander le secours suivant le Traité.

Qu'ils ne peuvent aussi donner plein-pouvoir à Armbassadeur van Goch, qu'ils ont en Angleterre, n'ayant pas la capacité requise pont n'egocier une telle affaire, & qu'ainsi Messieurs les Etats prévoyent beaucoup d'accidens, par ces longuers qui seront inévitables : que les Flotes devant fortir à la fin de ce mois, il est impossible d'éviter un combat, qu'il est asturé que celui qui le gagnera fera changer le Projet de ce qui se traitera, & que ce qui eût pû être ajusté avant le combat, ne le pourra plus être après.

l'ai crû avoir trouvé l'occasion d'entrer en matiere avec Monsieur de Wit, sans m'engager en rien, & suivre l'avis que vous me donnez par vôtre Lettre, pour l'obliger à parler le pré-

mier pour cet effet.

Je lui ai répondu qu'il pouvoit furmonter toutes les difficultez qu'il m'objectoit, en déclarant fa penfée au Roi, sur les points de l'accommodement qui regardoit les intérêts de Messieurs les Etats, que me les disant je ne manquerois pas d'en avertir Sa Majesté, qui pourroit même donner des ordres à se Ambassadeurs, en conséquence de l'ouverture qu'il me feroit, qui abregeroit bien les affaires, & les rendroit capable de ménager leurs intérêts se lon leur délir.

Que je croyois aussi, que ce qu'il m'alléguoit, pour faire rester Monsieur van Beuningen auprès de Sa Majché, n'étoit pasassez fort, puis qu'il voyoit bien que le Roi est persuadé que de se déclarer en donnant le secours, ruineroit entièrement la négociation, se qu'il n'y auroit pas de prudence de le saire; qu'ainsi il feroit bien plus à propos de l'envoyer en Angleterrre avec nos Ambassadeurs, que je lui voulois parler avec consance, & lui dire que de rebatre tant de sois le secours, & ne vouloir pas comprendre que ce que le Roi fait, est beaucoup plus avantageux pour Messieurs les tates, qui sont parostre une obstination à rom-

pre,

pre, & à vouloir éviter l'occasion de s'accommoder, étoit une chose qui ne s'accordoit pas avec les discours qu'ils tiennent dans les Villes; qu'ils sont forcez à la guerre, qu'ils ont offert toutes les conditions de paix justes & raisonnables, & que les Anglois les ont refusées.

Qu'il devoit faire réflexion sur ce qu'on dira dans les Villes, lors que les peuples sçauront le contraire, & que les fentimens du Roi pour le Traité n'auront pas été suivis, en quelle posture se trouveront ceux qui s'y seront oppoiez, & quelle Revolution il n'en peut pas arriver au gouvernement présent; qu'il ne sera pas tems alors de consentir qu'on ne parle plus du fecours qu'ils faudra, qu'ils cherchent euxmêmes des fûretez pour leurs personnes, & des voyes pour se conserver, qu'il sçavoit bien que pour moins que cela, les Sieurs Thibaut & Serelle avoient été pillez & leurs maisons rafées en Zélande, & que s'ils ne se fussent sauvez ils eussent été massacrez, que plusieurs de leurs parens & amis furent tuez, & trainez par le peuple dans les ruës; que la même chose est arrivée à Groningue & en Frise en divers tems; que ce font les mêmes peuples qui agiffent, & qu'il est bon de prendre toûjours le chemin le plus fûr, commecelui de la paix, se pouvant appuyer de la protection du Roi.

Quant aux accidens qui peuvent arriver par un combat, qu'il me sembloit aisé de les éviter, l'un & l'autreparticonvenant de ne faire pas fortir leurs Flotes, que le Roi n'eut vû par le cours de la négociation s'il y a espérance, ou

non de faire l'accommodement.

Il me répondit que Monsieur van Beuningen étant auprès du Roi pour demander le secours, la Resolution de toutes les Provinces en cela

le pouvoit revoquer.

Que pour s'ouvrir des conditons, il faudroit pour cela avoir conféré avec les Etats Généraux, mais qu'il pouvoit bien me dire par, avance, qu'il croyoit que leur avis seroit de rendre de part & d'autre, tout ce qui a été pris tant fur mer que sur terre, sur les Côtes de Guinée, & de la nouvelle Belgique, & qu'on payeroit ce qui feroit légitimement dû par les Vaiffeaux Bonavanture & bonne Espérance, & que l'on conviendroit aufli d'un Reglement de Commerce, pour éviter toutes fortes de contestations à l'avenir.

Quant au retardement de la Flote pour sortiren mer, qu'il croyoit que Messieurs les Etats auroient peine d'y confentir, parce que le délai leur est fort préjudiciable par les grandes dé-

penses qu'ils font.

Ie lui repartis que je me fouvenois qu'il m'avoit dit autrefois, que si le Roi d'Angleterre vouloit demeurer d'accord, que les hostilitez ne se fissent pas en Europe, les Etats consentiroient que ce fût seulement sur la Côte de Guinée, & aux Indes; & s'il croyoit que les Etats fussent encore dans les mêmes sentimens. Il me répondit qu'il le croyoit, & qu'ils seroient bien aife d'avoir à démêler par les Armes leurs différends en ce païs là, & à la nouvelle Belgique, & convenir du reste avec les Anglois.

Je lui repliquai par forme de conversation que la partie ne seroit pas égale, que leurs forces étant plus grandes que celles des Anglois, ils leur ôteroient toutes leurs possessions sur la Côte de Guinée, & les excluroient entiérement

du Commerce d'un lieu qui a commencé tout le différend, à quoi les Anglois ne consentiront jamais; mais que pour en user avec équité, il faudroit laisler aux Anglois ce qu'ils possedoient avant cette rupture, c'est-à-dire, les Forts de St. André & de Bonavîta sur la Riviere de Gamby, quoi que les Etats les prétendent, leur ayant été pris il y a deux ans, & le Fort Courmantin avec les Loges qu'ils ont fur la Côte de Guinée, & tenir bonne amitié & correspondance les uns & les autres; il me répondit encore, que quand les choses ne tiendroient qu'à cela, il croyoit que Messieurs les Etats relâcheroient lesdites Forts de St. André & de Bonavîta, & ce qu'ils auroient pris de la possession des Anglois, quoi que considérable, à la priére du Roi.

Je n'ai pas jugé devoir entrer plus avant dans cette matiere, qui donne affez d'éclaircissement

sans être engagé à rien.

Je ferai (çavoir à Mefficurs les Etats que le Roi a pris à fon fervice & en fa protection le Sieur Carolof; mais pour lui faire un office effectif, auprès des Magistrats d'Amsterdam; il feroit nécessaire d'obliger Monssieur van Beuningen d'en écrire audit Magistrat, parce qu'ils défereront beaucoup à sa recommandation. Je ne perds pas de tems pour obliger la Cour de Hollande de finir l'affaire de Monsieur le Febvre, mais ce sont des longueurs dans la justice de ce pais, qui mettent la patience à bour; j'efpére pourtant qu'avant Pâque, on mettra la fentence à exécution, & j'y redoublerai encore mes soins, puis que vous y prenez intérêt.

Messieurs les Etats ont resolu ce matin de mettre sur les Vaisseaux 6000, hommes de D 5

pied, avec quatre-vingt Officiers; il v aura en tout 10000, hommes de guerre fur la Flote fans les Matelots. Selon les avis que j'ai, je croi que le Roi d'Angleterre se mécomptera & qu'il trouvera la Flote de Messieurs les Etats, plus forte en Vaisseaux qu'il ne croit , mieux fournie de gens de guerre, & mieux commandée.

## MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, présenté à Mesfieurs les Etats Généraux des Provinces Unies des Païs-Bas. Le 12. Mars 1665.

L E Comte d'Estrades, Ambassadeur Extraordi-naire de France, représente à Vos Seigneuries, que le Sieur de la Garde Belin, ayant informé le Roi fon Mattre, qu'il ne peut envoyer à Brouage des Mats, & quelques autres Marchandises que Sa Majesté lui a ordonné d'acheter pour le service de la Marine, à cause des défenses que Vos Seigneuries ont faites de laisser sortir aucune Marchandise de leurs Ports, & Sa Majesté ayant cependant besoin. dans ses Magafins de celles que ledit la Garde Belin à achetées. Ledit Ambaffadeur Extraordinaire à ordre exprès de faire de vives instances à Vos Seigneuries, au nom du Roi son Maitre, à ce qu'il leur pluife accorder la fortie hors de leurs Ports, tant desdites Mats & Marchandises, que de deux Navires qui ont été frêtez pour les transporter audit lieu de Brouage, duquel ordre il s'acquite avec cette confiance que Vos Seigneuries se porteront volontiers, à ce qui est en cela du service de Sa Majesté;

& de fa fatisfaction, & qu'elles donneront pour cet effet tous les ordres nécessaires au Collége de P.Amirauté d'Anslerdam, afin que de sa part il n'y foir apporté aucune difficulté. Donné à la Haye le douzième Mars 1665.

D'ESTRADES.

#### LETTRE

Du Roi au Comte d'Estrades.

Le 13. Mars 1665.

J'ài reçû vêtre dépêche du 5., vous avez fort bien fait de ne vouloir point vous charger de me rendre compte de la belle ouverture que le Sieur de Wit vous a fait, que je promette par écrit de rompre contre l'Angleterre fi l'accommodement ne se fait pas; & qu'ayant cet Ecrit, on ne me presser a les de donner le fecours. Ce sont des propositions qui ne mérirent pas de réponse; ecpendant le Sieur van Beuningen m'a fait demander audience que je lui ai accordée pour demain. J'entendrai tout ce qu'il voudra me représenter, mais je doute, que j'aye aucune chose à lui répondre, si ce n'est que se donnerai ordre que mes Ambassadeurs, en quelque maniere que ce soit, puissent partir dans ce mois-ci.

#### LETTRE

De Mr. de Lionne au Comte d'Estrades.

Le 13. Mars 1665.

Onfieur van Beuningen me vit avant hier. Il ne me dit que les mêmes choses qu'il a accoutumé de me dire, mais avec beaucoup moins d'ardeur, depuis que je lui fis connoitre qu'il feroit bien à propos, ou qu'il se resolut de passer en Angleterre avec nos Ambassadeurs, ou de me dire confidemment pour l'inserer dans leurs instructions, à quelles conditions Messieurs les Etats s'accommoderoient présentement; car il pourroit arriver que lesdits Ambassadeurs trouvallent toute disposition auprès le Roi de la Grande Bretagne d'écouter des ouvertures de paix, & qu'après leur prémiere Audience ils ne foulfent plus que lui dire, pour n'être pas informez, des intentions des Etats. Le Sieur van Beuningen repartit qu'il y avoit encore à Londres un Ambassadeur de leur part, mais je ne sçai s'il est de sa force pour pouvoir traiter une si grande affaire.

Je ne scai si je vous ai jamais fait scavoir le sujet de l'envoi de mon Cousin de L'esseine en Allemagne; en tout cas n'ayant rien de plus important à vous dire, je vous apprens anjour, d'hui, que Monsienr le Marquis de Castel Rodrigo s'etnet mis en tête de former dans les Pais-Bas une Anuée de vingt mille hommes, de pour la composer de faire venir en une seule fois un Corps de six mille Allemans que l'Empereur sujavoit promis, pour une prompre & dignet reur sujavoit promis, pour une prompre & dignet per le promise de la composition de la composi

retribution des fix mille François que le Roi avoit envoyé à son secours, Sa Majesté ne s'étant pas facilement accommodée de ce beau projet de ce nouveau Gouverneur de Flandre, dépêcha d'abord en Espagne pour en faire de vives plaintes, envoya Lesseins aux Electeurs & Princes ses Alliez pour embarrasser le passage du Rhin audit Corps Allemand, & fit même quelque mouvement de ses Troupes qui a porté l'alarme dans la Flandre. Le Courier est revenu de Madrid depuis trois jours, & après plusieurs autres négociations entre le Marquis de Fuentes & moi, il a été conclu, concerté & stipulé, que du corps de fix mille hommes qui avoit été promis, il n'en viendroit au Païs-Bas que quinze cens fantaffins, & fix cens Chevaux, à quoi Sa Majesté de sa part donneroit les mains sans s'opposer à leur passage, pour complaire en cela au Roi fon beau-pere, qui en cette occasion en a usé le plus honnêtement qu'il se pouvoit pour nous (ter tout sujet de jalousie. Ainsi a fini cette grande affaire qui sembloit troubler tout l'Empire, & nous remettre aux mains avec toute la Maifon d'Autriche. Les Espagnols ont confenti au retranchement de fix mille hommes à deux, & le Roi y a debonnairement acquiescé, n'ayant néanmois, entre vous & moi, aucun droit imiginable de se mêler de l'affaire, signé de LIONNE, & en marge est écrit. Je vous envoye une Lettre particuliére du Roi, qui vous ordonne de demander à Messieurs les Etats, pour la seconde fois, la sortie de leurs Ports de deux Vaisseaux appartenans à la Compagnie des Indes Orientales qui font chargez de Planches, de Cloux, de Courbes & de gros Cables.

## MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, presenté à Meifieurs les Etats Généraux des Provinces Unies des Pais-Bas, le 14. Mars 1665.

L E Comte d'Estrades , Ambassadeur Extraordi-naire de France , représente à Vos Seigneuries , que Pierre Bertrand, Maître d'un Vaisseau du Havre de Grace du port de cent tonneaux, nommé l'Efperance, ayant apporté à Amstérdam depuis quatre jours dans ledit lieu , par ordre de la Compagnie des Indes de France, des Equipages & hommes François pour mettre sur le Vaisseau le St. Jean & la Marie, qu'elle a fait acheter en ladite ville, & dont elles ont refuse depuis peu la sortie, désireroit s'en retourner en France, ou à vuide, ou chargé de Salines ; c'est ponrquoi ledit Ambassadeur Extraordinaire supplie Vos Seigneuries de lui en donner la permission, & d'ordonner pour cet effet au College de l'Amirauté d'Amsterdam, de le laisser sortir sans aucune difficulté, chargé ou à vuide. Donné à la Haye le quatorziéme Mars 1665. D'ESTRADES.

## MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, présenté à Messieurs les Etats Généraux des Provinces Unies des Païs-Bas. Le 18. Mars 1665.

E Comte d'Estrades, Ambassadeur Extraordi-La naire de France, ayant ci-devant fait de vives inftan-

instances rétterées de tems en tems à Vos Seigneuries; à ce qu'il leur plût de permettre la fortie libre de leurs Ports aux Vaisseaux achetez pour les Compagnies des Indes de France , fans qu'il l'ait pû obtenir, & lui ayant été refusé encore en dernier lieu celle des deux Navires le St. Jean & la Marie, appartenans à la Compagnie des Indes Orientales , qu'il a demandé très-instanment par son Mémoire du xj. de ce mois , au nom & par ordre exprès du Roi fon Maitre, est obligé à présent de faire sçavoir à Vos Scigneuries, que Sa Majesté ayant étéinformée de ces refus, lui a envoyé par le dernier Ordinaire de France ordre sur ordre si précis de leur renouveller, comme il fait , les mêmes instances pour ladite sortie des Ports de leur obéissance, de tous les Vaisséaux appartenans aux Compagnies des Indes de France, avec les denrées & marchandifes, dont ils feront chargez pour leur service, & même les personnes qui s'y seront engagées, conformement au Traité de 1662. Que ledit Ambassadeur Extraordinaire se peut avancer de déclarer à Vos Seigneuries, que les difficultez ou refus qu'elles continueront d'y apporter, ne manqueront pas d'être pris comme une contravention manifeste au 25. article dudit Traité, qui porte en termes exprès, que les navires, & denrées & marchandises dont ils seront chargez, ne pourront être faifis ni arrêtez, en vertu d'aucun ordre général ou particulier de qui que ce foit, non pas même sous prétexte de la conservation & défense de l'Etat. Ce que ledit Ambassadeur a cra devoir notifier à Vos Seigneuries , outre la connoissance qu'elles en ont, afin qu'elles avisent a prévenir par leur prudence les mauvais effets, que pourroit produire cette contravention audit Traité, tant à l'égard des Vaisseaux des Compagnies des Indes de France, que d'autres appartenans aux Sujets de Sa  $Ma_{-}$ 

23

Majesté au départ desquels, quoi que vuides l'on apporte journellement des difficultez & des longueurs, qui ne leur font pas moins de préjudice qu'un refus abfolu.

Ledit Ambaffadeur Extraordinaire est aussi chargé de porter à Vos Seigneuries les plaintes de Thomas le Févre de Diepe, lequel s'en retournant du Port de Barwick d'Angleterre au Havre avec sa Gribanne chargée de faumon, baran, & autres marchandifes pour le compte de Michel Mel, Marchand de ladise ville de Diepe , rencontra dans son trajet à la Baye da Houz, deux vaisseaux Hollandois armez en guerre, qui se disoient de Rotterdam, l'un desquels envoya sa chaloupe avec seize hommes armez à son bord, lesquels nonobstant sa déclaration d'être François, & le congé qu'il avoit de l'Amirauté de Diepe , le contraignirent de fortir de sa Gribanne à force de coups, lui présenterent des baches d'armes & pistolets, avec menaces, entrerent dans fon vaiffeau, lui prirent vingt-fept rifdallers qu'il avoit dans son coffre, & soixante schelins, avec quantité d'ustensiles de marine, de ses bardes, & de celles des hommes de fon Equipage, puis le menerent à bord de l'un desdits Navires, le Capitaine duquel lui promit de lui faire rendre son argent uftenfiles & victuailles par fes gens , & de le renvoyer à bord de sudite Gribanne; mais au lieu de cela, lefdits Hollandois le maltraiterent encore. & lui pillerent de plus quatre pacquets de bas d'estame appartenans audit Mel, après quoilesdits vaisseaux Hollandois feretirerent, & lui le Févrecontinua fa routejusques au Havre où il arriva le sixième de ce mois, & fit interroger fon Equipage le 7. Sur lefquelles plaintes & celles que le Roi jon Maître fait des mauvais traitemens qu'ont reçû en mer par des Sujets de cet Etat deux Navires François, l'un du Havre

Havre & Pautre de Dunkerke menez en Zélande, après avoir mis à la torture les Equipages avec des cruautez inouies pour leur piller leur bien, leid Aubassadeur Extraordinaire ne doute point que Vos Seigneuries ne sassent aussi toir reparer non seulement les torts & violences ains sonsservar aussi Mastres & Equipages desdits Vaissaux, mais austi punin selon la rigueur des Loix les coupables de telles Pirateries excreées avec connoissance contre des François alliez de cés Etat. Donné à la Haye le 18. Mar 1664.

Signé, D'ESTRADES.

### LETTRE

Du Comte d'Estrades à Mr. de Lionne.

Le 19. Mars 1665.

l'Ai reçû pêtre dépêche du 13. & ai vû par ce que vous avez dit à Monsieur van Beuningen, comme vous lui avez ouvert le chemin, pour faire expliquer Messieurs les Etats sur leurs intérêts dans la négociation de la paix. C'est à présent à eux à donner moyen au Roi, d'avancer ce grand ouvrage, en se déclarant là-dessus. Par le discours que de Wit m'a tenu, je le vois toujours dans l'opinion que le Roi manque au Traité, en ne donnant pas le fecours. Il l'a fi bien perfuadé à tous les Députez de la Hollande, qu'il est mal aisé de les porter dans d'autres sentimens que le sien. La fuite du tems les détrompera; il ne croit pas que cette Ambassade porte le Roi d'Angleterre à la paix, & m'a redit les mêmes choses que je vous ai mandé l'ordinaire passé.

Je n'avois pas sçû le voyage de Monsieur de Lesseins en Allemagne. Je vous rends très-humbles graces de la communication que vous m'en donnez.

Le retranchement des Troupes qui doivent venir d'Allemagne en Flandre, fait connoître que l'Empereur & les Espagnols veulent ménager l'amitié du Roi, en lui ôtant toute sorte

de lujet de plainte.

Je vous envoye la Copie da Mémoire que j'ai préfenté à Messeures les Etats, touchant les Navires & Marchandises achetez pour les Compagnies des Indes de France, qu'ils retiennent dans leurs Ports sans en permettre la fortie; je n'en pourrai avoir la réponse pour vous l'envoyer que l'ordinaire prochain. Si vous trouyez à propos d'en parler un peu fortement à Monsieur van Beuningen, cela seroit un bon effet, parce que toute l'opposition vient de la Ville d'Amsterdan , les Etats ne réolvant rien là-desiga qu'après s'avis de l'Amirauté de cette Ville, qui est totijours contraire, comme je vous l'ai déja mandé.

Madame la Princesse d'Orange a reçû une Lettre du Chancesier d'Angleterre, qui lui fait de grands reproches de la part du Roi d'Angleterre, de l'accommodement qu'elle a fait d'Orange, & de ce qu'elle a consenti qu'on y mit un Gouverneur Catholique. Elle lui a répondu qu'elle s'étonnoit fort de ses reproches, qu'elle étoit obligée au Roi de la bonne volonté qu'il avoit eu de remettre Orange à son petit fils, mais que si le Roi d'Angleterre pouvoit obtenir du Roi qu'on mit un Gouverneur Huguenot dans Orange, elle en retireroit tout aussili-tôt celui qu'elle avoit chossi, qui est Monsieur Millet

Fran-

François bon Catholique, & Capitaine dans nión Regiment. Elle a crú lui devoir mander tout ce que deflus, pour lui faire remarquer mieux la reconnoillance qu'elle a de la maniere obligeante dont le Roi en a ufé envers elle, & qu'elle ne la peut mieux faire paroître qu'en mettant un François dans Orange, qui dépendra toûjours de Sa Majetté.

### LETTRE

## Du Roi au Comte d'Estrades.

## Le 20. Mars 1665.

Dour répondre à vôtre dépêche du 12., je vous dirai que ce que Dom Esteven de Gamarre publie depuis qu'il est arrivé, ne m'obligera pas à changer la conduite que je me suis préscrite a moi-même, jusques a ce que je voye fi mes Ambassadeurs pourront venir a bout a Londres de faire l'accommodement. Quant a ce que Downing dit, que son Maître n'y entendra point par mon entremise, & qu'il a luimême tous les pouvoirs nécessaires de le conclure, je ne crois pas vraye la prémiere chose qu'il dit, & voudrois de bon cœur qu'il eût déia réuffien la feconde, ne m'important gueres par quelle main le terminera ce grand ouvrage, pourvû que je le voye achever & la tranquillité. publique retablie. Au reste j'ai trouvé très-prudent & très-fort, ce que vous avez representé au Sieur de Wit des inconveniens & des malheurs qui pourroient arriver, a ceux qui ont aujourd'hui la direction des affaires de l'Etat par la conduite qu'ils tiennent; cependant ce que le-

dit Sieur de Wit a commencé à vous dire des conditions auxquelles les Etats confentiront de s'accommoder, peut bien fervir d'introduction à mes Ambassadeurs pour entamer leurs négociations, mais non pas pour rien achever de bon, étant aifé à voir dans la fierté où font les Anglois, & la croyance qu'ils ont que rien ne peut refister à leurs forces maritimes, qu'il faudra pour faire une paix de plus grands relâchemens de la part des Etats: c'est pourquoi il sera bon, que vous tâchiez de pénétrer toujours plus avant dans leurs intentions; les assurant que le secret en sera soigneusement ménagé, dans la seule vûë de leur bien & de leur plus grand avantage. Je me remets du furplus à ce que j'ai charge Lionne de vous mander, sur la difficulté qu'on fait de de-là, de laisser fortir les vaisseaux qui ont été achetez par les Compagnies des Indes Orientales & Occidentales de mes Sujets.

## LETTRE

## De Mr. de Lionne au Comte d'Estrades.

## Le 20, Mars 1665.

L E Roi ne défire pas que vous passiez sous si-lence, & que vous vous accommodiez de ce qui se fait aujourd'hui de de-là touchant l'arrêt des vaisseaux qui ont été achetez pour le compte de nos Compagnies des Indes, sous prétexte que la défense d'en sortir aucun, comprend aussi bien les Sujets des Etats que les Etrangers. faut sçavoir là-dessus s'ils veulent ou non exécter eux-mêmes nôtre Traité dans un article bien plus clair & qui ne fouffre aucune autre explicanon, c'est le 26, qui porte que les Navires de part & d'autre, ni même les Marchandises dont ils sont chargez, ne pourront être fais ni airêtez en vertu d'aucun ordre général ou particulier de qui que ce soit, ou pour quelque cause ou occation que ce puisse être, non pas même sons prétexte de la conservation ou d'ésnié de l'Etat; & généralement rien ne pourra être pris aux Sujets de part & d'autre, que du conlentement de ceux à qui il appartiendra, en payant les choses qu'on désirera d'eux

Il ne refte plusaprès ce fondement établiqu'à dire & repreienter fortement, que l'achat des vailfeaux qu'on arrête aujourd'hui dede-là a été fait avant les défenfes d'en laiffer fortir aucun, & par confequent qu'ils étoient François avant ces défenfes, & que fi on veut exécuter le Traité, on ne feauroit les retenir que du confentement de nos Compagnies, lequel confentement elles font bien éloignées de donner, puis qu'elles ont befoin desdits Navires; c'est pourquoi Sa Majesté désire que vous vous appliquiez à cette affaire, comme étant très importante à son service.

Monsieur van Beuningen me vint voir hier, & meconsia une pensée, ou plutôt un désir, que Messieures les Etats ont d'une chose qui vous regarde, & il m'avota qu'elle lui étoit tombée dans l'esprit, & que l'ayant communiquée à Monsseur de Wit, il l'avoit fort approuvée. C'est pour vous faire saire une course en Angleterre, dans le tems que les fers seront au seu pour la Négociation de l'accommodemant.

Ledit Sieur van Beuningen fe fervit des mêmes raifons, que j'ai trouvées dans vôtre derniere dépêche particuliere que Monfieur de Wit vous a déja dites; c'est pourquoi je ne les repe-

terai pas inutilement.

Que lui van Beuningen ne peut paffer en Angleterre, & que Meflieurs les Etats vous confieront aufli volontiers qu'à fes propres Sujers tout le fecret de leurs intentions, & auront grande créance aux confeils que vous leur donnerez. Je repartis qu'il pouvoit ajouter pour fortifier fon dire, que vous auriez d'ailleurs grand crédit fur Pelprit des principaux Minifres d'Angleterre, vous étant parfaitement bien feparé d'avec eux, & ayant laiffé en ce pays-la la reputation d'une haute fuffiance.

Que j'étois aflûré que le Roi prendroitavec plaffir toutes les refolutions, qui pouvant contribuer à l'accommodement feroient d'ailleurs défirées par les Etats: que j'entrevoyois feulement quelque petite difficulté qui me faisoit peine.

J'en parlai l'après-dînée au Roi, qui me chargea de vous en écrire en grand secret & confiance, pour sçavoir avant toutes choses vôtre fentiment fur ce voyage, afin que vous le puiffiez mieux former en n'ignorant aucune des circonstances. Je dois vous dire qu'on ne doit jamais faire ce tort à Monsieur de Comminges, d'envoyer encore un autre Ambassadeur dans le lieu de sa residence qui le précede, comme fera Monfieur le Duc de Verneuil. Vous scaurez que cette raifon du lieu de la Réfidence est forte, que m'étant trouvé en 1655. à Rome, avec la qualité d'Ambafladeur auprès des Princes d'Italie, & que Mr. d'Argençon y étant venu visiter les faints lieux, & voulant avoir le pas fur moi, il fut jugé que je l'aurois fur lui, parce que j'étois dans le lieu de ma Réfidence; aussi n'em ployerai-je pas d'autres railons que celle - là

pour vous faire voir que vôtre honneur sera entierement à couvert, qu'en passant en Angleterre vous céderez le pas à Monsieur de Comminges, comme il vous devroit céder si l'Ambassade passoit en Hollande.

Il me femble même qu'il y a quelque chofe là-dedans de fi honorable pour vous, que vous devriez être ravi que le besoin en arrive, & que tout se passe comme je viens de

dire.

## MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, présenté à Mesfieurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-Bas. Le 25. Mars 1665.

L E Comte d'Estrades, Ambassadeur Extraordi-naire de France, ayant souvent fait connoître à Vos Seigneuries, avec quelle chaleur le Roi fon Maitre désire que les Vaisseaux achetez pour le compte des Compagnies des Indes de France, puissent sortir des Havres de ce Pays, & que leur retention est directement contraire au Traité de 1662. sans qu'elles ayent donné aucune réponse favorable là-dessus, au contraire leur réfolution prife sur son Mémoire du 18. de ce mois , allant plûtôt à éluder cette fortie, a reçû encore un nouvel ordre, par le dernier Ordinaire de France, de demander à Vos Seigneuries de la part de Sa Majesté, comme une chi se qu'elle a extrémement à cœur , leur permission pour la sortie desdits Vaisseaux avec les denrées & Merchandises qui seront dessus, & les personnes engagées au service desdites Compagnies, ou en cas de refus,

fus, de seavoir de Vos Seigneuries, pour en rendre compte a Sa Majesté, si elles veulent on non exécuter le Traité de 1662, dans un article bien clair. & qui ne souffre aucune explication, qui est le 25, qui porte que les Navires de part & d'autre, ni même les denrées & marchandifes dont ils feront chargez, ne pourront être faifis ni arrêtez, en vertu d'aucun ordre général ou particulier, de qui que ce soit, ou pour quelque caufe on occasion que ce puisse être , non pas même sous prétexte de la conservation & défense de l'Etat, & que généralement rien ne pourra être prisanx Sujets de part & d'autre, que de consentement de ceux à qui il appartiendra, & en payant comptant les chofes qu'on défirera d'eux , le Roi son Maître n'entendant pas, que sous prétexte que la défense de laisser sortir aucun vaisses, comprend aussi bien les Sujets de cet Etat que les Fitrangers, ceux qui appartiennent aux François soient de ce nombre, puis que ces défenses à l'égard desdits François sont incompatibles avec ledit article de 1662. Et quand cela neseroit pas, les vaisseaux, dont on demande la fortie, ayant été achetez avant les défenses, & étant François avant les mêmes défenses, par consequent doivent être libres de sortir. Ledit Ambaffadeur Extraordinaire fait auffi instance à Vos Seigneuries, à ce qu'il leur plaise de permettre la fortie du Port de Flessingue à une Galiote de Dunkerque, nommée le St. Pierre, dont est Maitre Anthoine van den Berghe, chargée d'Uftenfiles, que Sa Majesté à fait acheter & venir là d'Amsterdam, pour être transportée audit lieu de Dunkerque, & fervir à l'armement de deux Fregates qu'elle yfait construire, comme aussi le tranfport de quelques autres Uftenfiles que l'on pourra faire venir de tems en tems pour achever l'armement des mêmes deux Fregates. Sur quoi Vos Seigneuries ferent

feront, s'il leur plait, leur judicieuses réstexions, suivant leur prudence ordinaire. Donné à la Haye le vingt-cinquième Mars 1665.

D'ESTRADES.

### LETTRE

Du Comte d'Estrades à Mr. de Lionne.

Le 26. Mars 1665.

l'Ai vû par la Lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire du 20. de ce mois, la proposition que Monsieur van Beuningen vous a faite fur mon sujet. Bien que je voye tout le monde persuadé qu'un Ambassadeur extraordinaire plus ancien en Commission qu'un autre doit avoir le pas en tous lieux, je ne laisserai pas de fuivre aveuglément tout ce que vous me confeillez, étant fort persuadé que vous ne voudriez pas contribuer à faire faire une faute à un Gentilhomme de vos amis, qui sert le Roi depuis trente ans, & qui a employé son tems & son bien à son service; car je vous puis dire avec verité que de trois Terres, que j'ai eu de la fuccession de feu mon Pere, il ne m'en reste pas une, les ayant vendues & dépenfées, à foûtenir les emplois que j'ai eu dans la guerre, & dans les Ambassades; mon déplaisir est de me voir chargé d'une grande famille de quatre garcons & d'une fille sans bien, & ma consolation de n'avoir rien épargné pour les bien éléver, & que j'ai wiet d'espérer qu'ils seront honne. tes gens, ce iera à eux à faire le reste, la fortune m'avant été fort contraire jusqu'à present. Monsieur de Wit m'a parlé conformément à ce que vous m'écrivez. Il fouhaiteroit que je fiffe bien-tôt le voyage. Je lui ai dit que des que j'aurois reçû les ordres du Roi, je partirois fans délai, mais que je ferois bien aife avant cela de fçavoir ce que Messieurs les Etats veulent faire, pour donner lieu au Roi de leur ménager la paix. Il m'a dit qu'il s'apliqueroit toute la semaine à parler avec se amis, pour prendre une Resolucion la-dessus, je l'ai prié de la regler en sorte, qu'on puisse otre qu'un Roi d'Angleterre beaucoup de dégoûrs, qu'un Roi a peine de fousfrir d'une Republique qui ne peut ni ne doit aller de pair avec les Rois.

Il m'a répondu que Meffieurs les Etats font les offensez, & qu'ils ne veulent rien qui appartienne au Roi d'Angleterre, mais qu'ils veulent ravoir le leur; & que Dieu leur a donné

affez de forces pour cela.

Je l'ai fort pressé pour obtenir la sortie des Vaisseaux des Compagnies des Indes, avec les Marchandises, & autres ustenciles qui sont pour l'armement des deux Fregates de Dunkerque; Il m'a répondu que cela ne se pouvoit, que Messieurs les Etats avoient été fort étonnez de voir dans le Mémoire, que je leur présentai hier, (dont je vousenvoye la Copie) que je leur demandois qu'ils eussent à s'expliquer s'ils vou. loient ou non exécuter le vingt-fixiéme Article du Traité, furquoi il avoit ordre de me dire qu'il ne faut que lire les 27. & 28. suivans, qui expliquent le 26., lesquels font voir que Meffieurs les Etats, ne contreviennent pas audit Traité, mais qu'ils l'exécutent ponctuellement, dans le tems que le Roi y manque formellement, en ne donnant pas le secours promis, de

quoi je ne fuis pas demeuré d'acord. Il s'est passé beaucoup de choses là-dessus assez fortes, dont la suostance est, que je lui ai dit que Mesfieurs les Etats avoient de tels emportemens dans cette affaire, que si le Roi n'avoit une moderation telle qu'un Pere la doit avoir pour ses Enfans, ils l'auroient déja obligé par leur procedé à rompre toutes fortes d'Alliances avec eux, & que je ne scavois pas ce qui en arriveroit. Ces gens font tellement fiers, & fi fort perfuadez que le Roi a manqué au Traité, que je doute fort qu'on les mette sur un pied à se pouvoir tenir affûrez d'eux, quand le cas échera qu'on en aura besoin. Je sçai à n'en pouvoir douter que six Députez des principales Villes de Hollande, ont dit depuis deux jours que tout ce qui leur a cté dit par la Cabale d'Espagne, du Traité de 1662, est arrivé, mais aussi qu'ils sçauront bien s'en revanger, si le Roi a iamais befoin d'eux.

Vous aurez vû par tous mes Mémoires, que je ne me suis point relâché de la demande de la fortie des Vaisseaux des Compagnies des Indes, & fi Monfieur van Beuningen ne fait lever fes défenses par ses Lettres, il ne faut pas espérer que mes sollicitations puissent réussir. Ce sont des Négatives à tous mes Mémoires, & il semble même que Messieurs les Etats affectent, de faire voir que le Roi d'Espagne les traite mieux que le Roi, car il a été dit dans l'Assemblée en lisant mon Mémoire, que le Roi ne se contentoit pas de manquer au Traité mais qu'il vouloit encore les empêcher de se désendre contre leurs ennemis, en leur ôtant les Navires bâtis en leur païs, qu'ils des inoient pour leur service, & que le Roi d'Espagne n'avoit pas trouvé trouvé à redire qu'ils prissent un Gallion de 76. piéces de Canon, qu'il avoit fait bâtir à Amiterdam. Je vous rends compte de tout ce qui se passe, vous voyez plus clair que moi à toutes se affaires, & aux conséquences qu'on en doit tier.

Je vous prie de me mander par le prochain ordinaire, si le Roi désire que je fasse le voyage. Je ne puis pasy aller avec deux ou trois personnes comme vous me marquez, je ne sçaurois éviter d'en amener douze, je louérai une maifon près de Messens les Ambassadeurs pour mes gens, & je logerai chez eux; Monsieur de Wit m'a déja prié de mener deux de se parens avec moi, il y en a aussi d'autres des Etatsqui ont ce même dessein pour leurs ensans. On ne peut les resuser aus les desobliger, la qualité d'Ambassadeur attire ces dépenses extraordinaires, dont on ne sçauroit se dispenser.

### LETTRE

## Du Comte d'Estrades à Mr. de Lionne.

Le 26. Mars 1665.

Vons verrez par ma prémiére Lettre le peu de faisfaction que j'ai eu de Monfieur de Wit, fur la demande que le Roi fait de la fortie des Vaisseaux de la Compagnie des Indes.

J'ai pensé depuis qu'il falloit employer mes amis dans l'Alfemblée, & voir les Députez des Villes, ce que j'ai fait, en leur faisant voir & connoître la justice de la demande de Sa Majesté suivant l'Article 26., que je voulois bien leur leur déclarer que s'ils usoient de refus comme par le passé, Sa Majesté le prendroit pour une infraction au Traité, qu'ils n'auroient qu'à s'en prendre à eux-mêmes des mauvaises suites qui en arriveroient. J'ai estimé à propos de leur parler de la forte, après avoir visité les Députez des Villes de Hollande, pour être favorables au contenu de mon Mémoire : Monfieur de Wit est venu me trouver de la part des Etats, une heure avant le départ du Courier, pour me dire qu'il avoit ordre de me faire voir dans le Traité les Articles 19. 20. & 24., qui étoient relatifs au 26., qui montrent clairement qu'ils n'alterent pas ledit Traité, en empêchant la sortie des Vaisseaux achetez pour les Compagnies des Indes de France ; mais qu'en confidération de . la priére du Roi, ses Maîtres laisseront sorter tous ceux qui ont été achetez avant les defeufes, à la referve des deux de la Veuve de Coymans, qui font de 56. piéces de Canon, & qu'ils arment pour joindre à leur Armée Navale; qu'ils donnent ordre à Monsieur van Beuningen de représenter au Roi, comme il ne peut leur demander ces deux Vaisseaux, sans préjudicier au Traité. l'ai aussi fort insisté pour la sortie de ces deux Vaisseaux sans avoir rien pû obtenir. Comme Monfieur van Beuningen vous en doit parler, & vous faire voir le droit que Meslieurs les Etats ont de les retenir , je n'ai . pas voulu convenir avec ledit Sieur de Wit d'être perfuadé de ce prétendu droit.

Pai aussi fortement demandé un ordre de Messieurs les Etats, pour l'Octroi de la sortie des ustenciles destinez à l'armement de deux Fregates bâties à Dunkerque, qui sont arrêtez à Flessingue; Ledit Sieur de Wit m'a promis Lettres, Memoires, Oc.

d'affilter demain à l'Affemblée pour l'obtenir, quoi qu'il faille observer quelque formalité la-deflus avec les Etats de Zélande. Il sera, fort à propos pour hâter cette affaire, que vous obligiez Montieur van Beuningen d'en écrire fortement à Messieurs les Etats, pour abréger les longueurs. La visite de Monsieur de Wit s'est passée entre lui & moi, avec plus de douceur qu'hier.

## MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, présenté à Mesfieurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Paii-Bas, le 30. Mars 2665.

E Comte d'Estrades, Ambassadeur Extraordinaire de France, a reçû ordre du Roi son Moitre de demander à Vos Seigneuries la restitution d'un Vaisseau appartenant à Michel Mel, Marchand de Dicte, nommé la Marguerite, du port de soixante tonneaux , on environ ; lequel venant d'Ecosse à Diépe, chargé de Saumon, Haran, Suif & Beure, le tout pour le compte dudit Michel Mel, & marqué de sa marque, auroit été pris en mer par un des Navires de guerre de Vos Seigneuries, & mené à Rotterdam, sous prétexte qu'une partie des Matelots dudit Vaisseau étoient Ecossois, qui est une raison très foible. C'eft pourquoi, ledit Ambassadeur Extraordinaire fait instance à Vos Seigneuries, au nom de Sa Majesté, à ce qu'il leur plaise donner tous les ordres nécessaires pour la prompte restitution. dudit Vaisseau, avec toutes les Marchandises dont il s'est trouvé chargé, & de son renvoi en France . même ,

même, pour les dommages & intérêts, que ledit Michel Mel a soufferts par le retardement qui lui a été ainsi cause de la décharge de ses Marchandises à Diépe, lesquelles étant pour la plúpart, de viandes de Carême, & ne pouvant plus être consommées durant icelui , sont comme perdues , ce que ledit Ambassadeur Extraordinaire ne doute pas que Vos Seigneuries n'accordent, auffi-tôt à la prière du Roi son Maître, puis qu' Elles verront bien que la satisfaction que Sa Majesté demande est tout-à-fait juste, & conforme à la liberté du Commerce dont doivent jouir ses sujets. Donné à la Haye le trentième jour de Mars 1665.

D'ESTRADES.

# EXTRAIT

Des Regîtres du Conseil d'Etat du Roi Très-Chrétien.

CUr les plaintes qui ont été faites au Roi étant en 🔾 son Conseil , par les Directeurs de la Compagnie des Indes Orientales , qu'ayant des y a plus de fix mois fait faire achat & payement par leurs correfpondans en la Ville d'Amsterdam , de deux Navires bâtis & équipez en ladite Ville , l'un appellé St. Jean Baptifle, ci-devant nommé les sept Provinces, & l'autre Alette Marie, tous deux du port de fix cens tonneaux ou environ, chargez de Courbes, Bordages , Planches de Sapin , & de toutes fortes de clouterie, & autres choses propres pour la fourniture & equipement des Vaisseaux; ensemble une petite Flute d'environ cent cinquante tonneaux, chargée aussi de Bois de même qualité, & de quarante six Bobines de Chanvres, le tout par ordre & pour le compte de ladite Compagnie; laquelle défirant faire condui-

#### 104 Lettres, Memoires, &c.

re & améner en France lesdits Vaisseaux, auroit. ensuite fait partir du Havre de Grace les nommez Desparquer & Fauet, Capitaines François, pour à cet effet aller en Hollande, avec quatre-vingt dix bommes d'équipage, tous naturels François, ainfi que lesdits Capitaines ; lesquels à leur arrivée auroient pris poffession desdits Vaiffeaux , sans difficulté ou opposition quelconque : Mais s'étant enfuite mis en devoir de partir dudit lieu d' Amsterdam, suivant les ordres qu'ils en avoient reçus, ils auroient été fort surpris de s'en voir empêchez , par la déclaration, ou signification qui leur auroit été faite d'un prétendu Arrêt, ou saisse desdits Vaisseaux de la part des Sieurs Etats Généraux des Provinces-Unies, & ce sous prétexte de l'intérêt public , & de la nécessite qu'ils ont de s'enfervir pour leurs propres affaires ,ce qui non feulement est contraire aux termes exprès du dernier Traité d'Alliance, renouvellé entre, Sa Majesté & lesdits Etats, mais encore ne pent paffer que pom l'effet d'une pure affectation & def-Sein prémédité, auquel on ne scauroit donner d'interprétation favorable, se trouvant présentement dans ledit port & Amflerdam , plufieurs autres Vaif-Seaux de plus grand port & d'une construction & gabaries plus propres à la guerre, appartenans aux Jujets des lits Etats, sur lesquels n'aété fait aucme faifie : outre lesquelles raifons qui font plus que suffi-Santes, pour convier lesdits Sieurs Etats à faire ceffer une si injuste vexation, le Sieur Comte d'Estrades Ambaffadeur de Sa Mujefté , aaroit en cinq diverfes Audiences prifes desdits Sieurs Etats, fait des instances très fortes, & donné des Mémoires très pressans, pour obtenir d'eux la délivrance desdits Vaisseaux, même justifié la proprieté d'iceux pour & en saveur de ladite Compagnie, le tout sans aucun effet; ce qui ne pouvant être pris que pour une Manifeste contravention aux Articles du susdit Traité de renouveltement d Alliance, pour un pur & absolu deni de justice, & pour une violence toute extraordinaire à laquelle il est également juste & nécessaire, de s'oppo-Ser par des voyes semblables : Sadite Majesté étant en son Conseil, à ordonné & ordonne à tous les Officiers des siéges Généraux & particuliers des Annirautez de ce Royaume, incontinent le présent Arrêt reçû, de faire faifir & arrêter, tous & un chacun des Vaisseaux appartenens aux sujets desdits Sieurs Etats, qui fe trouveront ès Ports & Rades de leurs jurisdictions, en sorte qu'il n'en puisse fortir aucun, pour quelque cause ou prétexte que ce puisse être, sans permission expresse de Sa Majesté, & ce à petne d'en répondre par le sdits Officiers en leur propre & privé nom. Mande & ordonne sadite Majesté au Sieur le Duc de Vendôme, Pair, Grand-Maitre, Chef & Surintendant Général de la Navigation & Commerce de France, de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt; & aux Gouverneurs & Commandants des places Maritimes, de donner main forte aux dits Officiers de l'Amirauté, fi besoin est & où ils en feront requis. Fait au Conseil d'Etat du Roi , Sa Majesté y étant , tenu à Paris le trentième jour de Mars 1665.

#### DE LIONNE

Ouis, par la grace de Dieu, Roi de France & de Naverre, Conste de Provence, Forcatquier. & Terres adjacentes aux Officiers généraux & particulier des fiéges des Amirantes de nôtre Royaume, Salus: Suivant l'Arrêt dont l'Extrait est et attaché fous le contrefeel de nôtre Chancellerie ce jour âbuit donné en nôtre Confeil d'Etat nous y étant. Nous vous mandons & ordonnons par ces préfentes signées.

de notre main , de faire faifir & arrêter incontinent après que vous aurez reguledit Arrêt, & fefdites présentes, tous & un chacun les Vaisseaux appartenans aux sujets des Sieurs Etats Généraux des Provinces Unies , qui se trouveront ès Ports & Rades de Vos Jurisdictions, en sorte qu'il n'en puisse sortis aucun , pour quelque caufe ou prétexte que ce puisse être sans nôtre permission expresse, sur les peines y Dortées, ordonnons à nôtre très-cher & très-aiméOncle le Duc de Vendôme , Pair , Grand-Maître , Chef & Surintendant Général de la Navigation & Commerce de France, de tenir la main à l'exécution dudit Arrêt & des présentes ; & aux Gouverneurs & Commandeurs des places Maritimes de vous donner main forte fi besoin est, & où ils en seront requis. Commandons au prémier nôtre Huisher ou Sergeant fur ce requis , defaire pour l'exécution dudit Arrêt sous commandemens , fommations , faifies , & autres actes & exploits requis & nécessaires sans autre permission , nonobstant clameur de Haro , charte Normande, prife à partie, & autres choses à ce contraires. Et sera ajoûtée foi comme aux Originaux, aux Copies dudit Arrêt, & de ces présentes collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Sécretaires; Car tel est nôtre bon plaifer. Donné à Paris le trentième jour de Mars l'an de grace mil fix cent soixante-cinq, & de Notre Regne le vingt-deuxième, LOUIS. Et plus bas, par le Roi Comte de Provence. de LIONNE. Et feelle du grand Seau de cire jaune.

E Duc de Vendome , Pair , Grand-Maître, Chef & Surintendant Général de la Navigation & Commerce de France. Vû par nous l'Arrêt du Confeil d'Etat du Roi , & commission sur icelui signez Louis, & plus bas de Lionne, & scellez du grand

Seau de cire jaune ; par lequel , & pour les caufes y contenues, Sa Majesté enjoint à tous les Officiers des Siéges généraux & particuliers des Amirautez de ce Royaume incontinent ledit Arrêt reçû ,de faire faifir . tous & un chacun les Vaisseaux appartenans aux sujets des Sieurs EtatsGénéraux des ProvincesUnies, qui se trouveront ès Ports & Rades de leurs Jurifdictions, en sorte qu'il n'en puisse sortir aucun pour quelque cause & prétexte que ce soit sans permisfion expresse de Sa Majesté, & ce à peine d'en répondre par lesdits Officiers, en leurs propres & privez noms : Nous conformement audit Arrêt , & fuivant le pouvoir & autorité attribuez par Sa Majesté à nôtre dite charge, mandons & ordonnons à tous les Officiers des Siéges généraux & particuliers de l'Amirauté de ce Royaume, de tenir soigneu. Sement & exactement la main à l'entière exécution d'icelui, en sorte que Sa Majesté en demeure pleinement satisfaite; & pour cet effet faire enregîtrer ledit Arrêt en leurs Greffes, afficher & publier par tout où besoin sera, afin qu' aucun n'en prétende cause d'ignorance, & à peine par lesdits Officiers d'en répondre en leurs propres & privez noms. Paris le trentiéme joar de Mars 1665. CESAR DE VENDOME. Et plus bas, par Monfeigneur MATHAREL.

#### LETTRE

Du Comte d'Estrades à Mr. de Lionne.

Le 2. Avril 1665.

L'On arrêta hier le compromis, pour l'ajustement de l'affaire de Monsieur l'Electeur de Brandebourg, en la forme que le Sieur Blanspel & Coops ses Conseillers ont souhaité, & c'a été avec bien de la peine, que Monsieur de Wit y a confenti. Il demandoit deux chofes qui cussent fait trainer l'affaire des années entières ; l'une qu'on donnât une provision, & l'autre un'on plaidat la cause au Parlement de Paris. Pour cela il falloit traduire toutes les piéces en François, ce qui n'eût pas été fait en trois mois; & de plus il y avoit un plus grand inconvénient, en ce que le terme Flamand vuide une question en faveur de Monsieur l'Electeur, & la traduction Françoise le laisse en conteste. Comme Monfieur de Wit est subtil, & qu'il ne veut que tirer les affaires en longueur, il a été un mois à se resoudre de relâcher ; il l'a fait à la fin, & ces Messieurs les Députez de l'Electour de Brandebourg en espérent une bonne isfuë, & en font fort contens.

#### LETTRE

# Du Roi au Comte d'Estrades.

#### Le 3. Avril 1665.

IL s'est passé ici beaucoup de choses cette semaine, en l'affaire des deux Vaisseaux de mes Sujets de la Compagnie des Indes Orientales que les Etats Généraux veulent retenir, par une contravention formelle & inexcusable à l'article 25 de nôtre Traité. En substance il a été nécessaire pour obliger le Sieur van Beuningen à écrire auxdits Etats qu'il falloit relâcher-lessites Vaisseaux, que j'en sois venu aux menaces & Presque à l'estet du remede que l'on a accoutumé de pratiquer dans un maniseste deni de justice, qui est celui de repréfailles. Jusques-là ledit van Beuningen a toujours foutenu que fes Maîtres avoient raison de retenir ces Navires, & qu'ils le pouvoient faire sans contrevenir aucunement au Traité, auquel pour cela il donnoit d'étranges contorfions; car jamais article n'a été plus clair, & moins sujet à des cavillations qu'est le 26. Et en effet les Ambassadeurs de Hollande l'ayant dressé pour se précautionner contre moi, n'y avoient rien oublié pour leur fûreté : le cas paroissant alors impossible. qu'un Etat, qui a des huit ou dix mille vaisseaux, voulut en arrêter quelques-uns de mes Suiets. dont en une année entiere il n'en alloit pas dix ou douze en Hollande. Ledit van Beuningen s'est fort débattu pour faire valoir demauvaises raisons, & m'avoit presenté un Mémoire. Je lui ai fait répondre à la raison qu'il alleguoit de la connexité des articles 24. & 26., qu'il étoit aifé à voir qu'ils n'avoient aucun rapport l'un à l'autre, en ce que le 24. ne parle que des vaisseaux qui relâcheroient en des Ports contre leur gré par la tempête, fans y vouloir décharger, & que l'article ne commence pas par ces mots, les Maîtres desdits Navires , mais , les Maîtres des Navires: & à la seconde raison les droits qu'ont les Souverains, qu'ils appellent de retraite, j'ai dit que je le croyois veritable, & en demeurois d'accord, mais que souvent les Souverains se lioient les mains par des Traitez, & se dépouilloient de leurs droits, en faveur de leurs amis, comme il étoit arrivé en cette affaire si claire de soi, & qu'alors il falloit nécessairement observer le Traité sans pouvoir revenir à faire valoir le droit.

A la troisième raison de l'exemple du Roi-E 7 d'Esd'Espagne, & de son Gallion de 70. piéces de Canon bâti à Amsterdam , qu'outre que je ne reglois pas m'a conduite fur les exemples de qui que ce foit, mais par la justice, ce Gallion pouvoit n'être pas encore payé, & il pouvoit être aussi que le Roi, mon Beau-pere, n'a pas la même nécessité pressante de l'avoir, qu'ont mes fujets de la Compagnie des Indes d'avoir promtement leurs deux Navires, fans quoi ils perdroient une année entiére de ce grand voyage, avec des dommages irréparables pour eux: & à la derniére raison du besoin, qu'ont les Etats de ces deux Vaisseaux, dans cette conjoncture, on a répondu qu'ils n'étoient pas propres à la guerre; n'ayant été bâtis que pour le trafic, & que comme deux Vaisseaux parmi trois cent, dont ils couvriront la Mer, ou de ceux de l'Etat, ou des Armateurs particuliers, ne peuvent rien contribuer à la décision d'une affaire, il étoit aifé à voir que cette opiniâtreté si grande de les retenir, & même par une contravention manifeste au Traité, ne procedoit que d'un dessein caché de traverser cette Compagnie des Indes, & du même principe qui fit perir dans le port d'Amsterdam en 1658., deux autres Vaisseaux qui devoient faire ce grand voyage. La conclusion de toute cette contestation a été que j'ai fait déclarer hier au Sieur van Beuningen, que je defire en toutes façons, que les deux Vaisseaux soient relâchez, que je surfeoirai l'exécution des Repréfailles accordées, pour lui donner le tems d'en écrire à ses Maîtres; mais que si par la réponse. qui viendra à cette dépêche, je n'apprends pas que lesdits Vaisseaux ayent été relâchez, lesdites repréfailles auront aufli - tôt leur cours & leur cffet.

Ledit van Beuningen après cette déclaration a voulu encore recourir à une autre chicane . & a représenté qu'en cas de représailles, le Traité avoit pourvû par l'Article dix-huitiéme, en quelle manière elles fe devroient accordér, & qu'il y avoit quatre mois de tems à verifier par l'autre Allié, si l'on étoit dans le cas de les pouvoir donner : on a reparti à cela , que ce terme de quatre mois pouvoit être juste pour les causes douteuses, & entre les particuliers seulement, mais qu'en celle-ci, où non seulement il y avoit un manifeste déni de justice, mais un tort fait par l'Etat même, Sa. Majesté pouvoit bien n'avoir pas grand égard à s'assujentir à l'Article dix huitième, puis que les Etats contrevenoient les prémiers formellement à l'Article vingt-fixiéme. On a même ajoûté qu'on voyoit bien, à quelle fin étoit faite cette instance des quatre mois, & qu'elle tendoit toûjours au prémier dessein de faire perdre à mes sujets une année entiére du voyage des Indes.

Après toutes ces agitations & disputes, le Sieur van Beuningen a enfin déclaré que les Etats ne me feroient pas la guerre, pour ces deux Vaisseaux, & qu'il écriroit aujourd'hui pour les faire relâcher incessamment. Il a après cela témoigné défirer que je vous écrivisse de ce petit incident, en termes qui raffuraffent lesdits Etats de la crainte, qu'ils pourront avoir qu'il ait apporté quelque altération ou changement à mes bonnes intentions : on lui a dit là -dessus, qu'ils devoient conclure par une conséquence infaillible, qu'elles sont toûjours fort bonnes & fort fincéres, puis que je n'ai pas voulume servir de la belle occasion, qu'eux-mêmes me fournissoient par une manifefte Lettres, Memoires, &c.

feste contravention au Traité, de dire qu'ils Pavoient les prémiers rompus, & comme cette considération a fait grand force sur l'esprit dudit van Beuningen, vous pourrez l'employer de de-la utilement, aussi-bien que le départ des Ambassadeurs, pour passer la Mer dans la semaine où nous alsons entrer.

Ledit van Beuningen m'a fait ensuite trois instances, l'une que je veuille bien écrire aux autres Cours des Provinces, & notamment aux deux Royaumes du Nort, pour éter des esprits les imprellions que cet incident cût pû y faire à leur desavantage, comme si j'avois desseinde changer de mesures, & je le lui ai accordé.

La feconde, que je ne tarde pas plus longtems à faire enregitrer dans mes Parlemens, le Reglement de la Marine qui eft dans le Traité, suivant ce que vous en avez dit de ma part aux Etats il y a un an, & je le lui ai aussi accordé.

La troisième, que je vous ordonne de dire aux Etats confidemment le contenu aux Infructions des Amballadeurs que j'envoye en Angleterre, & on lui a répondu, qu'il leur doir fuffire que je les affire, que mes intentions font toûjours les mêmes, & toûjours fort bonnes, & quand il y auroit quelque chose de secret fort à leur avantage, je ne pourrois m'en ouvrir à eux, pour les raisons qu'on leur a souvent dites.

### LETTRE

De Mr. de Lionne au Comte d'Estrades.

### Le 3. Avril 1665.

L E Roi a eu fort agréable vôtre entière re-fignation à fa volonté, pour le voyage d'Angleterre. Sa Majesté avant que de vous . ordonner de l'entreprend attendra de sçavoir par les prémiéres nouvelles des Ambassadeurs li sa médiation aura été reçûe, & d'un autre côté aussi, si Messieurs les Etats vous auront mis en main suffisamment, touchant les conditions de la paix, de quoi espérer un bon succès de vôtre voyage; car vous voyez bien qu'il iroit fort de son honneur, qu'après avoir déja trois Ambassadeurs, d'en faire marcher encore un quatriéme, sans grande probabilité que cette nouvelle diligence puisse être utile pour l'accommodement. Cependant vous vous tiendrez, s'il vous plaît, prêt pour vous mettre en chemin au prémier mot, & garderez le fecret, dont lesdits Sieurs Ambassadeurs n'ont jusques ici rien pénétré.

Je voi qu'on ne peut pas bien digerer ici, que nos Vaiffeaux Marchands qui portent leurs den-rées en Hollande foient obligez d'en repartir à vuide, fans pouvoir prendre aucune charge. Nous ne voulons pas dire encore, avant qu'avoir mieux confideré la chofe, que c'est une contravention au Traité, Sa Majetté le fait examiner, & désire que vous l'examiniez de vôtre côté. Je sçai bien que les Hollandois diront qu'ils ont désendu la même chosé à leurs sujets,

mais par nôtre Traité, ils fe font liez les mains, à ne le pouvoir ordonner, à l'égard des fujets du Roi, à qui il est &c doit être permis en tout tems sans restriction aucune d'enlever toutes fortes de Marchandises de l'Etat des Provinces-Unies, pourvû qu'elles ne soient pas de Contrebande.

# MEMOIRE

Du Comte d'Estrader, présenté à Mesficurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pais-Bas, Le 3. Avril

E Comte d'Estrades, Ambassadeur Extraordi-naire de France, voyant que les Resolutions que Vos Seigneuries ont prifes sur les Mémoires des 11. 18. & 25. Mars dernier, ne vont qu'à accorder simplement la sortie de leurs ports des Vaisscaux achetez, pour le compte des Compagnies privilegiées des Indes de France, sans les Ustenciles & Marchandises dont ils sont chargez pour leservice desdites-Compagnies, & même à l'exception des deux Navires St. Jean Baptiste & Alette Marie, au lieu desquels Elles offrent , par une autre de leurs Refolution du deuxième du présent mois, de permettre l'achât & la sortie de trois grandes Flutes, dont lesdites Compagnies se pourront servir , est obligé de déclarer encore là-dessus à Vos Seigneuries, qu'il ne peut se défifter des poursuites qu'il a faites au nom & par ordre exprès & rétterez du Roi son Maitre, pour obtenir la sortie de tous lesdits Vaisseaux achetez pour lesdites Compagnies , dont Sa Majesté n'a pas besoin, s'ils ne fortent avec toutes les Marchandifes & Uften-

Ustenciles dont ils sont chargez pour leur service, & les personnes qui y son engagées, & particulièrement celles des deux nommez ci-dessus St. Jean Baptiste & Alette Marie, que Sa Majesté à témoigné d'avoir tellement à cœur, que ledit Ambassadeur Extraordinaire continuera incessamment ses instances commencées pour cela en son nom , jusques à ce qu' Elles produisent un effet qui soit à la satisfaction. de Sa Majesté: priant aussi Vos Seigneuries d'ordonner au Collège de l'Amirauté de Flissingue de n'aporter aucune difficulté au transport de là à Dunkerque, de toutes les denrées & Ustenciles qui doivent servir à l'armement des deux Frégates qui y font; c'est pourquoi Vos Seigneuries feront, s'illeur plaît, la réflexion que meritent ces instances; & que comme Elles ne sont que pour des choses justes & raisonnables que Sa Majesté soubaite, ledit Ambassadeur Extraordinaire doit avoir lieu de s'affarer qu'elles ne s'opiniâtreront pas d'avantage dans les difficultes qu' Bles y out aporté jusqu'à présent, mais se resoudront plûtôt à les accorder enfin de bonne grace, . à la prière du Roison Maître, & à convier par là Sa Majesté à apporter de sa part toutes les facilités qui pourront contribuer à ce qui est du bien & de l'avantage de cet Etat. Donné à la Haye le troifiéme jour d'Avril 1665.

D'ESTRADES.

### MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, présenté à Mesfieurs les Etats Généraux des Provinces Unies des Païs-Bas. Le 8. Avril 1665.

LE Comte d'Estrades , Ambassadeur Extraordi-naire de France , fait instance à Vos Seigneu-ries, à ce qu'il leur plaise d'accorder la sortie du port de Rotterdam, à un petit Vaisseau François, nommé St. Martin de St. Valery sur Somme, du port de quarante tonneaux ou environ, dont eft Maître Jean Beler, & de donner les ordres nécessaires, pour tet effet au Collège de l'Amiranté dudit lieu, à ce qu'il n'y aporte aucune difficulté; & comme ledit Jean Beler se contente de s'en aller avec son lest seulement , puis que Vos Seigneuries ne permettent point d'emporter de la Marchandise ; Ledit Ambassadeur Extraordinaire se promet qu'elles auront la bonté de l'expédier promptement, afin qu'il ne se consume pas inutilement en frais , par les longueurs qui pourroient être aportées à son départ. Donné à la Haye le buitiéme jour d'Avril 1665.

D'ESTRADES.

### MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, presenté à Mesfieurs les Etats Généraux des Provinces Unies des Païs-Bas, le 8. Avril 1665.

E Comte d'Estrades Ambassadeur Extraordi-Lnaire de France, représente à Vos Seigneuries, qu'un Vaiffeau Marchand du Havre de Grace, nommé la St. Marie du port de 150. tonneaux ou environ , dont eft Maître Nicolas Ourfel , s'en retournant des Côtes d'Angleterre audit lieu du Havre auroit été rencontré dans sa route par un Navire Hollandois , commandé par Pierre van der Burg d' Amflerdam, se disant armé en guerre, en vertu d'une commission particulière de Vos Seigneuries , lequel auroit pris ledit Vaiseau le 29. Mars dernier, & Pauroit emmené à Amfterdam, nonobfant la déclaration que ledit Ourfel lui fit ; que son Vaisseau appartenoit à des François, que tous les hommes de son équipage l'étoient, & la Marchandise dont il étoit charge aussi, toute pour le compte de Marchands François, à luquelle au lieu d'avoir égard, ledit vander Burg au contraire auroit use de violence, & fait ensoncer une porte dans ledit Vaisseau, qui est un procedé que ledit Ambassadeur Extraordinaire ne doute point qui ne soit tout-à-fait insupportable au Roi son Maitre, c'est pourquoi il se sent obligé de demander à Vos Seigneuries la promte restitution dudit Vaisseau, & de toutes les Marchandises dont il s'est trouvé chargé lors de sa prise, avec les donimages & intérêts soufferts & à souffrir, par ceux qui y ont intérêt, même le punition de ceux qui Pont.

l'ont ainfi pris , & mal traité contre toute forte de raifon ; A quoi il espère de l'équité & de la prudence ordinaire de Vos Seigneuries, qu' Elles se porteront volontiers & fans delai, quand elles feront informées qu'il est constant , que ledit Vaisseau appartient à des François, que son équipage l'est, & que ces Marchandifes dont il est chargé font pour le compte de Marchands de la même Nation , & fur tout quand Elles confidéreront que cette forte de traîtement, qui n'a presque point de différence de celui qui se fait d'ennemi à ennemi , ne peut avoir que de tres mauvaifes frites. Donné à la Haye le buitieme jour d'Avril 1065,

D'ESTRADES.

#### LETTRE.

# Du Comte d'Estrades au Roi.

# Le 9. Avril 1665.

'Ai vû par la dépêche que Vôtre Majesté m'a fait l'honneur de m'écrire du troisiéme de ce mois, tout ce qui s'est passé entre Monsieur de Lionne, & Monsieur van Beuningen , touchant l'Arrêt des Vaisseaux des Compagnies des Indes; Mefficurs les Etats ont fort bien compris, qu'il falloit qu'ils agissent là-dessus autrement qu'ils n'ont fait par le pasfé, & ils s'y étoient disposez sur le Mémoire que je leur préfentai le troisiéme de ce mois, leur faisant voir le peu de satisfaction que Vôtre Majesté recevroit de la réponte qu'ils m'envoyerent le jour d'auparavant.

Du depuis Monfieur de Wit m'est venu voir de la part de Messieurs les Etats, pour me dire

qu'ils

qu'ils avoient reçû un Courier, dépêché par Monsieur van Beuningen, qui leur notifie qu'il y a un Arrêt du Conseil du 30. Mars, fondé fur deux présupposez; le prémier que c'est par une affectation & deffein prémédité de traverfer la Compagnie des Indes de France, que l'on fait refus de laisser sortir les deux Vaisseaux ; & l'autre que dans le port d'Amsterdam, il y a plufieurs Navires plus grands & plus propres à être armez en guerre, que les deux que Vôtre Majesté demande; que pour faire voir à Vôtre Majesté, que ce n'est point l'intention des Etats de traverser l'établissement de la nouvelle Compagnie, l'on a offert avant même que l'on fçût l'Arrêt du 30. Mars, & avant même, qu'on pût l'apprehender, parce que les Etats croyent, que le treiziéme Article du Traité étoit contraire à cette sorte de procedé, au lieu de ces deux Vanierux, trois ou quatre Flutes de la même grandeur, capables d'être montez de trente ou quarante piéces de Canon, & de porter deux fois plus de Marchandifes; Que fi Vôtre Majsité ne s'en contente pas, Mellieurs les Etats offrent encore tel autre nombre de Navires, & coures les autres choses n'ceffaires, pour l'établissement du Commerce des Compagnies des Indes de France qu'elle défirera, comme auffi la fortie libre des autres Vaiffeaux avec leur Marchandises; que les Rois d'Espagne, de Suéde, & de Dannemarc peuvent prétendre la même chose, si le cinquième Article doit recevoir l'explication qu'on lui veut donner; qu'il ne se trouve pas un seul Navire dans le port d'Amsterdam, de la grandeur du St. Jean, & d'Alette Marie, ni propre à être armé en guerre, & que ceux qui ont fait croire le contraire aux

Directeurs des Compagnies en font très mal informez , ainsi Messieurs les Etats espérent que Vôtre Majesté demeurera persuadée de la sincerité de leurs intentions, & qu'elle ne voudra pas leur apporter un si notable préjudice dans la conjoncture présente, que de ne se contenter pas de l'offre qu'ils lui font, qui est beaucoup plus avantageuse pour le Commerce, & les intérêts des Compagnies des Indes de France; au lieu que s'ils rendent lesdits deux Vaisseaux, ils feront obligez d'en rendre plufieurs autres , qu'ils ont dans leur Flote, appartenant aux Rois d'Espagne, de Suede & de Dannemarc, dont les Ministres ont déja ménacez de repréfailles, par l'exemple de l'Arrêt du 30. Mars, ce qui tire à une si grande conséquence, que lesdits Etats ne se peuvent persuader, que Vôtre Majesté ait si peu d'amitié pour eux, que de prendre une telle conjoncture, pour les accabler, pendant qu'il faut qu'ils soûtiennent seuls les efforts d'un puissant ennemi, & qu'ils sont privez de l'effet de l'Article cinquiéme , par lequel ils prétendent, que Vôtre Majesté leur doit donner un secours considérable, pendant les quatre premiers mois.

Jelui ai répondu, que je rendrois compte à Vôtre Majelté de tout ce qu'il me difoit de la part de Meflieurs les Etats; que je les pouvois affûrer, que les intentions de Vôtre Majelté étoient fincéres pour eux, & qu'au lieu de craindre d'être accablez par elle dans l'Etat orésent de leursaffaires, ils pouvoient en espé-

rer de très bons offices.

Mais qu'il falloit que leur conduite obligeât Vôtre Majesté à en user ainsi, y étant d'ailleurs portée par l'affection qu'elle a pour leurs avantages. Nous avons eu ensuite quelque discours de lui à moi, sans qu'il parlât de la part de l'Etat.

Il m'a dit qu'il ne voyoit aucune disposition, du côté de l'Angleterre, d'enter dans un Traité, avec les Etats, non pas même d'accepter la médiation de Vôtre Majesté, qu'ainst il jugeoit bien qu'il falloit en venir à un combat, & que pour cet effet leur Flote sortiroit à la finde

ce mois.

Je l'ai trouvé fort abattu de ce dernier incident, & prévoyant un changement dans le gouvernement de l'État; les Ennemis ayant patlé fort haut, difant que c'étoit lui feul qui avoit appuyé ce Traité de 1662. 9 qu'on ayoit prévà le danger qu'il y avoit de le lier trop étroitement avec la France, qui ne perdroit jamais le fouvenir de la paix de Munfter, ainfi qu'il paroit à préfent par la maniere dont Vôtre Majesté en use avec cux. Ils ajoûtent beaucoup d'autres discours ridicules, qui ne sendent, qu'à lèur fin, & comme ce qu'ils défirent le plus aft de ruiper Monfieur de Wit, ils reçoivent avec joye les incidens qui arrivent du côté de France.

Mais je dois avertir Vôtre Majetté, que j'entrevois bien les desseins de la Cabale d'Espagne & d'Angleterre, qui est de demeurer unis, après avoir ruiné celle de Monsieur de Wir, de faire l'accommodement avec l'Angleterre, & faitsfaire ledit Roi d'Angleterre fur beaucoup de points, à quoi ledit Sieur de Wir ayant du

crédit ne confentira jamais.

Vôtre Majesté voit plus clair dans ses affaires, que personne, & jugera s'il lui plast des conséquences, s'il arrive un changement, pour y remedier de bonne heure par la grande prustome III.

122 Lettres, Memoires, &c.

dence, car elle doit être affurée, que le Roi C'Angleterre aura tout pouvoir fur celui qui occupera le poste de Monsieur de Wit, & qu'il lera le mattre en ce pais.

#### LETTRE

### Du Comte d'Estrades à Mr. de Lionne.

Le 9. Avril 1665.

V Ous verrez par la dépêche du Roi, ce qui s'est paffie entre Monfieur de Wit & moi, far la vifite qu'il m'a rendué de la part de Mefieurs les Etats. Le Courier que Mr. van Beuningen a dépêché exprès, a prévenu l'ordinaire de deux jours, les Etats ont été étonnez de ce Arrêt du 30. Mars, dont plufieurs Copies ont été apportées imprimées par l'ordinaire & difperfées dans les Villes, o ol l'on nons compte déja. pour Ennemis déclarez. Il fera mal-aifé d'effacer fi-tôt cette impression de l'esprit des peuples.

Si les Compagnies des Indes trouvent leur compte dans l'offre que Messeurs les Etatsfont, de trois ou quatre grandes Flutes, ou d'avantage au lieu de ses deux Vaisseux, le Roi les obligeroit fort de les laisser, parce que cela leur fogurnira matiere de refuser au Roi d'Elpagne, & au Roi de Suede, & de Dannemare, les Vaisseux qu'ilsemandent, dont ils ont grand, besoin, dans la conjoncture présente.

Conime je ne îçai pas fi l'intérêt du Roi est de ménager Messeus les Etats, je vous manderai peut-être une chose inutile; mais si les affaires de Sa Majesté requeroient de ne perdre

point

point ces gens-ci, permettez moi de vous dire d'éviter, s'il est possible, de ne leur demander plus rien, & de vous contenter de l'offre qu'ils ront au Roi; car je crains fort que tout ce que l'on a mis dans la tête de ces peuples, depuis le commencement des démêlez qu'ils ont avec l'Anglèterre, ne se puisse pas effacer quand on voudra.

Ce que je remarque de plus fort imprimé dans leur efprir, eff que le Roi les veut perdre, qu'il trouvera toújours de nouveaux prétextes de le plaindre d'eux, en leur demandant des chofes

qu'ils ne peuvent accorder.

Je sçai bien que tous ces discours vous sembleront ridicules, mais j'ai crîn ue vous les devoir pas taire, parce que vous distinguerez mieux que personne, la réflexion qu'on y doit faire, & peut-être ne vous repentirez-vous pas de donner un peu de relâche à ces espriss malades, & de tems pour se remettre, ne pouvant affez vous exprimer l'alteration où ils sont présent contre nous.

Je ne scai pas en quelle disposition Messièure les Ambassadeurs trouveronte le Roi d'Angle-terre, pour accepter la médiation du Roi, mais l'on a avis ici qu'il la refusera; & j'ai trouvé que Monsseur de Wit en étoit persuadé. Il me semble entrevoir qu'on cherche à lier quelque négociation secrete avec le Roi d'Angleterre, peut-être que la division qui est à présent entre les principaux du Gouvernement pourroit bien produire quelque changement, il est fort douteux de seavoir, s'il sera avantageux pour le service du Roi.

Vous avez grande raifon d'avoir répondu à Monfleur van Benningen, comme vous avez fait,

Lettres; Memoires, Oc.

fait, fur le dernier Article de la Lettre du Roi, vû le peu de fecret gu'il y a fur rout ce qui eft communiqué à Mellieurs les Etats. Délqu'ils ont foù la converfation que ledit van Beuningen & vous aviez fur mon fujer, touchant le voyage d'Angleterre, les Gazettes de Haerlem, & de la Haye l'ont débité le lendemain, fans y oublier un feul mot.

Ayant reçû enfuite despriéres desprincipaux de l'État, d'agréer que leurs enfans vinssent avec moi en Angleterre, je leur ai répondu que je n'avois nul ordre du Roi de le faire, que ce qu'ils avoient sçû n'étoit qu'une pensée de Monfeur van Beuningen, sans aucune suite, & dont on ne parloit plus. Ce bruit a tessé, & on ne parle plus à présent que de l'Arrêt des Vaisseaux Hollandois en France.

#### LETTRE

De Messieurs les Etats Généraux des Provinces Unies de Païs-Bas, au Roi Très-Chrétien.

Le 9. Avril 1665.

SIRE,

Ous jugeons que nous n'aurons point de peine, à affurer Vôrre Majefté que c'eft avec le dernier étonnement, & une douleur très sensible, que nous avons appris par les derniéres Lettres de France, qu'elle a ordonné par un Arrêt du Conseil de faire saifir & arrêter tous & un chacun des Vaisseaux apparten nana

nans aux sujets de cet Etat, qui se trouveront dans les Ports & Rades de Vôtre Royaume. Il y a cinq mois que nôtre Ministre Extraordinaire se trouve à la Cour de Vôtre Majesté, pour lui représenter les violences & hostilitez des Anglois, la nécessité en laquelle nous nous trouvons de nous y opposer, l'effort que cet Etat fait afin de pouvoir paroître en Mer, ayec une Armée Navale, proportionnée aux forces de nos Ennemis, pour la conservation de la liberté du Commerce, non seulement de ces Provinces, mais ausli de tout le reste de l'Europe, & pour lui demander le secours, que nous nous pouvons légitimement promettre d'elle en la conjoncture présente des affaires; mais au lieu, Sire, de recevoir cette consolation de goûter le fruit de l'Alliance, que cet Etat a renouvellé avec la France depuis fi peu d'années, nous nous fentons pressez de nous dépouiller des moyens les plus nécessaires, pour nôtre défenfe & pour nôtre confervation, non pour le fervice de Vôtre Majesté, ou pour la conservation de sa Couronne, mais pour l'intérêt de quelques-uns de ses Sujets Privilegiez, lesquels, lors qu'ils auront reçû avis en quelle façon nous tâchons de les favoriser, sans doute ne trouveront pas étrange eux-mêmes, que nous ne pouvons pas nous resoudre à jetter nos Armes à la veille d'un combat, dont l'évenement pourroit être tel, que Vôtre Majesté aussi-bien que tout le monde nous blâmeroit, de nous avoir dépouillé d'un si notable renfort, sans en avoir auparavant vû le fuccès, & ne voulant plus attirer fur nous l'indignation d'un Roi, nôtre Allié, dont l'amitié nous est si prétieuse, ne continuëront pas à presser Vôtre Majesté, de mettre

en exécution le fusdit Arrêt, & à faire faifir les Navires des Habitans de ces Provinces, conere les paroles formelles du 13. Article du dernier Traité, dont nous nous trouvons obligé de joindre ici la Copie comme très décisif; & encore nous aurions de la peine à nous remettre de cet étonnement, si nous ne sçavions que Vôtre Majesté, qui a fait justice en écoutant les plaintes de ses sujets, aura aussi la bonté d'ouïr les raisons de ses Alliez, & l'équité de ne faire pas exécuter un Arrêt, qui n'est fondé que sur des présupposez, dont le contraire est si veritable que nous nous affûrons, que Vôtre Majesté ne voudra pas faire subsister une chose dont les Principes iont erronnez. Vôtre Majesté doit avoir reçû présentement les Lettres de son Ambassadeur, qui lui ont fait voir que devant l'Arrêt de Vôtre Conseil du 30. Mars, & mêmes devant que nous pussions appréhender qu'il s'en pût donner un, au préjudice de l'Article 13. du dernier Traité, que nous venons de toucher, & que nous prions Vôtre Majesté de faire examiner avec l'explication & avec les réflexions nécessaires, nous avons fait connoître que comme nous n'avons point d'autre intention, que de conserver la liberté de la Navigation & du Commerce en cet Etat, nous nevoulons pas empêcher auffi celle des sujets de nos Alliez, puis que non contant de permettre de faire fortir les appareils, destinez à l'équipage des deux Fregates que l'on bâtit à Dunkerque, à quoi néanmoins le Traité ne nous oblige pas, nous accordons à Monfieur l'Ambassadeur plus qu'il ne nous demande, & que la Compagnie des Indes Orientales ne peut légitimement prétendre; nous ne fommes pas jaloux de leur entreprife, & nous ne nous voulons pas oppofer à leur deffein, vu qu'au lieu des deux Vaisseaux St. Jean & Alette Marie, qui font plus équipez pour la Guerre, que pour le Commerce, nous leur permettons de faire acheter ou fretter en ce païs quatre Flutes, dont chacun fera du même port qu'un desdits deux Vaisseaux, capable d'être monté de trente ou quarante piéces de Canon, & plus propre pour le Commerce que les Vaisseaux que la Compagnie demande, & tant s'en faut que nous refusions de faire fortir une petite Flute de cent cinquante tonneaux, nous avons bien expressément déclaré à Vôtre Ambasladeur , Sire , que nous permettrions la fortie libre de toutes les Flutes, qui fe trouveront avoir été achetées par l'une ou Pautre de vos Compagnies, devant la publication des défenses générales; Nous estimons qu'il est impossible de donner de plus grandes preuves de la fincerité de nos intentions, & de Pinclination que nous avons à avoir toute la complaifance imaginable, pour tous les défirs de Vôtre Majesté, & accommoder vos sujets, même en incommodant les nôtres, tellement que les Directeurs de la Compagnie des Indes Orientales de France, n'ont pas été bien informez quandils ont représenté à Vôtre Majesté, que ce que nous faisons par une nécellité indispensable dans la plus fâcheuse conjoncture, où cet Etat se soit trouvé, depuis qu'il subsiste, est l'effet d'une pure affectation & d'un dessein prémédité, puis que dans le port d'Amsterdam il se trouve présentement plusieurs autres Vaisseaux de plus grand port, & d'une construction plus propre à la guerre, appartenans aux sujets de cet Etat, sur lesquels n'a été

#### 128 Lettres, Memoires, &.

fait aucune saisse. Nous voulons croire que les Directeurs fe sont mépris, quand ils ont dit qu'il y a plufieurs Vaisseaux de plus grand port & plus propre à la guerre que les deux St. Jean & Alette Marie, dans le port d'Amsterdam : Etant certain qu'il n'y en a pas un feul de cette qualité; & que nous ne faisons état de nous servir de ces deux au cas de besoin, que faute d'autres. Mais nous ne pouvons pas comprendre comment on a pû exposer aux yeux de Vôtre Majesté, que dans le même port il y a des Vaisseaux appartenans aux sujets de cet Etat, fur lesquels n'a été fait aucune saisse; vû que tout le monde sçait qu'il n'y a point de Navire qui n'ait été faisi par les défenses générales, qui s'étendent universellement sur tous les Navires, qui se trouvent en tous les Ports de cet Etat, dont nous pouvons dire n'avoir exempté un feul, finon ceux, qui appartiennent aux sujets de Vôtre Majesté, & qui sont venu faire leur trafic en ces Provinces, comme ausli par forme de dispense ceux que vos Compagnies ont achetez ici. Si c'étoit par une pure affectation, Sire, ou par un dessein prémédité que nous eussions d'incommoder la Compagnie que l'on vient d'ériger en France, que nous gardons ces deux Navires de Guerre, nous ferions les prémiers à nous condamner; mais après que Vôtre Majesté aura daigné recevoir les informations, que présentement nous lui donnons en toute verité & fincerité, Elle y verra, que nous allons au devant d'elle, au delà de l'obligation du Traité, & accordons, afin delui complaire, pour l'accommodement desdites Compagnies, ce que nous refusons dans cette nécessité de nos affaires à tous autres Princes & Etats.

Nous ofons nous promettre de fon équité, qu'elle fera aussi la prémière à nous justifier, fi elle n'en trouve pas affez de preuves, en ce que nous venons de dire, si elle ne se contente de ce que nous avons fait dire à Monsieur l'Ambaffadeur, touchant les cordages & autres appareils que l'on veut embarquer en Zélande, de la permission que nous avons donné de pouvoir faire fortir toutes les Flutes, qui ont été achetées devant la publication des défenses générales, & de pouvoir faire acheter ou fretter en ces païs, au lieu des deux Vaisseaux quatre Flutes du même port: & Penfin elle ne se peut pas payer des raisons, que le Sieur van Beuningen a représentées à Vôtre Majesté, & que nous avons alléguées à Monsieur l'Ambassadeur, que nous ne devons pas repeter ici, nous offrons encore de laisser sortir un autre plus grand nombre de Navires de la même qualité, & nonfeulement les courbes, bordages, & autres appareils, qui fe sont trouvez dans le Vaisseau de St. Jean, mais aussi tout ce qui se trouvera dans nos Provinces de nécessaire ou d'utile, pour l'avancement du Commerce de la nouvelle Compagnie. Pour nous, nous ne demandons rien, finon qu'on nous laisse ce que le droit des gens nous permet de retenir, & ce qui nous est absolument requis pour nôtre défense & conservation. C'est une justice, Sire, qui ne nous peut pas être refusée, par ceux qui ne sont pas obligez en aucune façon de favorifer les Armes de cet Etat. C'est pourquoi nous avons d'autant plus de fujet de l'espérer de Vôtre Majesté, qui ne témoigne pas seulement de l'affection pour sa prosperité, mais qui aussi a bien voulu solemnellement promettre de l'assfter, & de le fecourir contre ceux qui troublent fon repos & fon Commerce. De forte que bien loin de pouvoir appréhender qu'elle veuille aider à desarmer cet Etat, au plus fort de la Guerre contre un si puissant Ennemi, nous avons fujet d'espérer qu'elle nous conseillera même de nous appliquer avec soin à tout ce qui peut contribuer à la conservation, & à sa sûreté, puis qu'en cette rencontre elle comprend celle de tous ses Alliez & Amis, & qu'elle satisfera aux articles du fecours que nous en attendons, comme l'unique remede contre les desordres dont toute la Chrétienté se voit menacée. La justice & la générosité de Vôtre Majesté, fait que nous nous le promettons infailliblement, & ainsi nous ne devons pas faire cette Lettre plus longue, que pour prier Dieu.

Sire, &c. A la Haye le 9. Avril 1665. La fuscription étoit, Au Roi Très-Chrétien.

### LETTRE

### De Mr. de Lionne au Comte d'Estrades.

#### Le 10. Avril 1665.

Pour répondre à vôtre dépêche du 2., j'auaflez s'étonner de l'opinitreté avec laquelle on veut foutenir de de-là, contre les termes formels du Traité, qu'on ne foit point obligé de rendre à nôtre Compagnie des Indes Orientales les deux Vaiifeaux St. Jean Baptifte, & Marie Alette. Monficur van Beuningen a donné cette femaine là-deflus deux nouveaux Mémoires à Sa Ma. Majesté, outre la réponse que Messieurs les Etats ont fait aux vôtres; & présentement on travaille ici à repliquer à toutes les raisons contenuës dans ladite réponse des Etats. Je vois què Sa Majesté persistera à vouloir avoir ses Vaisfeaux, & elle attend par le retour du Courier que Monsieur van Beuningen dépêchail y a huit jours, la nouvelle infaillible qu'on les ait relâchez. Quant à l'expédient de se contenter des Flutes, elle n'y veut point entendre, & à dire vrai, la réponse qu'on nous fait, c'est comme fi le Roi ayant demandé aux Cantons fes Alliez cinquante ou soixante bons gros Suisses, ils lui répondoient, nous vous baillerons cent petits garçons. Je suis aujourd'hui si accablé d'affaires que je n'ai pas le tems de vousen dire d'avantage, encore ai-je écrit tout ce que deffus fi à la hate, que je ne sçai ce que vous en jugerez. J'ai tâché seulement de vous faire le plan de ce que l'on pense ici sur l'affaire, & vous informer qu'on ne changera point : c'est à ces Messieurs à voir ce qu'ils veulent résoudre pour la satisfaction de Sa Majesté.

### LETTRE

De Messieurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-Bas, au Roi Très-Chrétien.

Le 11. Avril 1665.

SIRE,

A réponse que mousavons faite sur les Mémoires que Monsseur le Comte d'Estrades a F 6

#### 122 Lettres, Memoires, Oc.

présentés à nôtre Assemblée au sujet des deux Navires St. Fean Baptifte & Alette Marie, aura sans doute satisfait un Roi si éclairé, si juste & si généreux que celui à qui nous avons à faire, & particuliérement quand il lui plaira faire reflexion sur les fâcheuses suites que nous appréhendons de l'explication d'un article, laquelle nous fera un extrême préjudice, & si nous l'osons dire, à Vôtre Majesté même; mais nous avouons, Sire, que nous ne fommes pas fatisfaits nous-mêmes; nous fommes demeurez dans les termes du Traité, quand nous avons excufé de laisser sortir deux vaisseaux dont nous nous pouvons servir utilement en la guerre présente, nous croyons devoir quelque chose de plus à l'amitié & à l'affection dont Vôtre Majesté & les Rois ses Predecesseurs ont de tout tens honoré cet Etat, & quand nous confiderons l'intérêt qu'elle a de défirer non feulement la conservation, mais même la prosperité de ses plus assectionnez & plus fidéles Amis & Alliez, les affurances qu'il lui a plû nous donner de la fincerité de fes bonnes intentions, & le moyen qu'elle a eu de nous guerir de toutes les appréhensions que nous pourrions avoir, nous estimons que nous pouvons passer par dessus toutes les autres considerations, & nous jugeons que nous devons mettre tout ce que nous avons entre des mains, qui ont toujours été falutaires à cet Etat, & qui ne peuvent pas nous être funestes: nous avons befoin des Navires que Vôtre Majesté pous demande, & ce ne seroient pas les moindres de l'Armée Navale que nous allons mettre en mer : mais quand nous confiderons que c'est un si bon & si puissant Allié à qui nous les accordons, & que nous les verrons bien-tôt combattre fous ion

fon pavillon pour la justice de nôtre cause, & pour l'intérêt commun non seulement de Vôtre Majestié & de cet Etat, mais austil pour celui de toute l'Europe; nous ne pouvons plus faire de difficulté d'en permettre la lortie, & nousen laisfions la disposition libre & entirer à Vôtre Majestié: ce ne sont pas les seules preuves que nous voulons donner du respect que nous avons pour la personne & pour les intérêtes de Vôtre Majestié, mais nous souhaitons qu'elle nous faile naftre tous les jours de nouvelles occasions, qu nous lui puillions témoigner que c'est avec tous les jours de nouvelles vocasions s, qu nous lui puillions témoigner que c'est avec tou les la sincerité imaginable que nous soumes, Site, &c. A la Haye le 11. jour d'Avril 1665.

La suscription étoit,

## MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, présenté à Mesfieurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-Bas, le 15. Ayril 1665,

Le Comte d'Estrades, Ambassadeur Extraordique Mathuin Cadou, Maitre d'un petit Vaisseuries, que Mathuin Cadou, Maitre d'un petit Vaisseur nommé la Marie, du port de 4,5 tonneaux ou environ, ayant déchargé à Rotterdam du vin qu'il ya apporté de Bordeaux, a ésserveir ya en retourner; mais comme il ne le peut faire sans la permission de Vos Seigneuries à cause de leurs désenses, ledit Ambassadeur Extraordinaire les prie de la lui vouloir accorder, & pour cet esser de l'Amirante deRoiges a Messicurs du College de l'Amirante deRoiges sans de l'amirante deRoiges de l'Amiran

Lettres, Memoires, Oc. 134

terdam, à ce qu'ils n'y apportent aucun empêchement , ledit Cadou étant content de s'en aller fans marchandifes , puis que Vos Seigneuries ne trouvent pas bon que l'on en emporte. Donné à la Haye le quinziéme Avril 1665.

D'ESTRADES.

#### LETTRE

. Du Comte d'Estrades à Mr. de Lionne.

Le 16. Avril 1665.

Out ce que j'ai à vous dire présentement, est que Monsieur de Wit s'en va Commisfaire & Plenipotentiaire au Tessel, faire partir la Flote , que les Escadres de Zélande & de la Meuse y sont déja, & qu'il y a presentement 120. gros Navires & 15. Brulots ensemble. y a 10000. hommes des vieilles Troupes fur les Vaisseaux & 20000. Matelots. De Ruvter doit venir joindre à Cadix vint Vaisseaux de guerre que Messieurs les Etats y ont, & amener avec lui la Flote de Smirne ; il y aura trentecinq gros Vaisseaux.

Je vous dois dire confidemment que Monfietr de Wit joue de son reste; qu'il n'est pas persuadé que le Roi défire leur accommodement, ni qu'il exécute le Traité, & qu'ainfi il ne lui reste que cette seule voye de le maintenir en rifquant tout, se voyant perdu si leschosestirent en longueur, & dans les incertitudes comme elles ont fait jusques à cette heure, au lieu que fi les Etats gagnent le Combat, il se verra affermi dans le crédit, & aura les Peuples & les Ma2

giffrats '

gistrats des Villes pour lui, c'est ce qui lui sait quitter la Haye pour aller près de la Flore, & avoir tout l'honneur de son départ. Il dit hier à un de mes amis de l'Etat, qui lui disoir & représentoit qu'il ne faisoit pas prudemment de s'éloigner dans un tems où la France pourroit obtenir un accommodement: Il lui répondit, cette Médiation s'est pas pour nous, si elle nous devoit être favorable, on nous auvoit témoigné plus de consiance qu'on n'a pas fair; nous n'avons plus de parti à prendre, ni de ressorate le plutór qu'il é pourra, de attendre du Roi qu'il exécute le Traité de lui-même, car les remontrences me sevont plus de rien.

Je vous fais le recit de l'état où sont les chofes en ce pays, sur quoi vous ferez vos réflexions comme connoissant les intérêts du Roi mieux que

moi.

### LETTRE

## Du Roi au Comte d'Estrades.

## Le 17. Avril 1665.

J'Ai reçû par l'Ordinaire vôtre dépêche du Jo., & par le retour du Courier du Sieur van Beuningen celle du 12. Je vous adreffe la réponse que je fais à la derniere Lettre des Etats qui est celle du 11., par laquelle ayant remis les deux Vaisseaux à mon entiere & libre disposition, je leur demande maintenant (comme je l'ai fait entendre d'ailleurs audit van Beuningen) qu'ils leur permettent de sortir sans aucun délai, à quoi je désire que vous teniez la main, & que vous vous adouciffiez cette amertume par toutes les bonnes paroles & honnêtetez que vous direz & ferez fur un pareil incident: vous pourrez pour cela ajouter ce que j'en disdans ma Lettre aux Etats, que l'on doit tirer de très-favorables consequences de l'attachement que j'ai à l'observation exacte du Traité, & que je vous ai auffi mandé, que nonobstant l'indispensable nécessité de mes Sujets d'avoir leurs Vaisseaux . l'aurois préferé l'intérêt de mes Alliez au leure fi j'avois pû croire avec le moindre fondement que deux Vaisseaux de plus ou de moins pussent être de quelque consideration pour la décision de l'affaire entre deux Flotes, qui en auront chacune plus de cent cinquante. Pai chargé Lionne de vous écrire d'une affaire, où la Princesse d'Orange peut m'obliger, si elle y a la disposition que vous m'avez témoigné.

## LETTRE

Du Roi à Messieurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pais-Bas.

## Le 17. Avril 1665.

TRès-chers grands Amis , Alliez & Confédérez. Nous avons reçà des mains du Sieur van Beuningen vôtre Lettre de l'onziéme de ce mois avec beaucoup de fatisfaction , d'y voir enfin la difficition où vous étiez de nous donner contentement , en conformité & exécution de vôtre Traité fur la fortie des deux Vaiffeaux le St. Jean & Marie Alette , appartenans

à nos Sujets de la Compagnie des Indes Orientales, dont nous attendrons maintenant l'effet sans aucun délai, suivant ce que nous avons particulierement fait entendre de nosintentions audit Sieur van Beuningen. Nous voulons cependant vous affûrer de deux choses ; l'une , qu'à moins d'une nécessité indispensable que nosdits Sujets ont eu d'avoir promptement leurs Vaisseaux, sans pouvoir consentir à l'offre des Flutes qu'avec des préjudices irréparables pour leur Compagnie, nous nous ferions volontiers en cette occurrence relâchez en vôtre faveur de l'exécution de l'article 25. dudit Traité; Et la seconde, que cet incident & toutes les contentions qu'il a causé n'ont apporté aucune alteration imaginable dans nos bonnes intentions pour vôtre Etat, & dans le parfait désir que nous conserverons toujours de procurer sa sûreté & fon repos par tous les meilleurs moyens qui feront en nôtre pouvoir. Cependant nous prions Dieu qu'il vous ait, très-chers grands Amis, Alliez & Confédérez, en sa sainte & digne garde. Ecrit à Paris le 17. jour d'Avril 1665.

Vôtre bon Ami, Allié & Confédéré,

#### LOUIS

DE LIONNE.

La suscription étoit,

Anos très-chers grands Amis, Alliez & Confédérez, les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-Bas.

#### LETTRE

### De Mr. de Lionne au Comte d'Eftrades.

Le 17. Avril 1665.

Monfieur van Beuningen a eu une longue Audience du Roi le même jour que ion Courier a été de retour. Il n'a rien oublié pour obtenir de Sa Majesté qu'elle voulut bien se contenter de l'offre des Flutes, lieu des Vaisseaux de la !Compagnie ; mais Sa Majesté a persisté à vouloir avoir les Vais-

feaux.

On lui avoit donné le jour d'auparavant un long Mémoire, pour repliquer à toutes les raisons qu'avoient alleguées Mellieurs les Etats dans leurs réponfes à vos Mémoires; mais je n'ai pas songé assez à tems à vous en faire faire une Copie, & si vous avez la curiosité de le voir , vous en pourrez demander la communication à Monsieur de Wit, à qui je ne doute pas que ledit Sieur van Beuningen ne l'ait adreffé.

Du reste Sa Majesté n'a pû se persuader, que fe relâcher de sa prétension, ou y persister, put importer en rien au maintien de Monsieur de Wit dans fon poste , la suffisance de ce Miniftre ayant de trop bons fondemens pour pouvoir être ébranlée par un incident de cette nature. Elle n'a pas ajouté plus de foi à ce qu'on vous a fait dire , que les Directeurs de la Compagnie des Indes s'opposoient à l'offre des Flutes, & elle a attribué l'un & l'autre à l'habileté, & à un effet de l'adresse dudit de

Wit, pour disposer Sa Majesté à leur laisser les-Vaisseaux.

Si la Princesse d'Orange avoit dessein de regagner entierement & facilement les bonnes graces du Roi, elle en a dans cette conjoncture un moyen, mais que Sa Majesté estimeroit beaucoup, & qu'elle recevroit pour une preuve certaine qu'elle a aujourd'hui dessein de reparer le mal qu'elle a fait autrefois à cette Couronne; elle n'auroit pour cela qu'à employer le grand crédit qu'elle a auprès de l'Electeur de Brandebourg pour porter ce Prince à faire deux choses; l'une de ratifier & exécuter le Traité d'accommodement qu'il a fait avec le Duc de Neubourg & l'Evêque de Munster, touchant l'exercice des trois Religions dans les Etats de la fucceffion de Julliers, & touchant le condirectoire du Cercle de Westphalie; & la seconde, de ne ratifier pas l'autre Traité que le même Electeur a fait avec les mêmes Princes, d'une Ligue défensive, du Cercle de Westphalie, Sa Majesté considerant cette nouvelle Alliance, comme un moyen qu'elle a pensé qui se pourroit pratiquer pour commencer à saper les fondemens de celle du Rhin. Il faudra, s'il vous plait, avant que de. vous ouvrir de rien à la Princesse, sonder bien le gué; & après avoir bien reconnu qu'elle à effectivement dessein de servir le Roi, & d'y agir fincerement. Ce fondement une fois établi, il faudroit encore exiger d'elle, s'il étoit possible, qu'elle travaillât à ces deux choses, mais principalement à la seconde comme la plus importante, sans qu'il partit que le Roi y eut aucune part, & bien moins encore que Sa Majesté l'en eut recherchée; & pourvû qu'elle veuille bien la chose, elle a assez d'esprit & d'indu**strie** 

### 140 Lettres, Memoires, &c

-ftrie pour trouver de fortes raisons, autres que celles des intérêts de Sa Majesté, pour dissuade fon gendre de ratifier ladite nouvelle Lique, d'autant plus qu'il ne tiendra qu'à lui d'entrer à Ratisbonne dans celle du Rhin, qui est de toute autre consideration pour la sûreté des Alliez.

### MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, présenté à Mesficurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-Bas. Le 17: Avril 1665.

L E Comte d'Estrades, Ambassadeur Extraordi-naire de France, fait instances à Vos Seigneuries , à ce qu'il leur plaise de laisser sortir du Port d'Amsterdam quelques Vaisseaux appartenans à la Compagnie des Indes Occidentales de France, qui sont prêts à partir avec leurs cargaisons pour aller aux Iles pour le service de ladite Compagnie ; comme aussi de permettre la sortie du Port de Rotterdam sans emporter aucune Marchandise, à une Buze que les habitans de Dunkerque y ont achetée pour envoyer aux mêmes Iles; à quoi ledit Ambaffadeur Extraordinaire espere que Vos Seigneurs n'apporteront point de difficulté, & qu'au contraire elles donneront les ordres nécessaires au College de l'Amirauté d' Amsterdam, afin qu'il laisse partir les Vaisseaux de ladite Compagnie avec leurs cargaifons; & au College de l'Amirauté de Rotterdam, ladite Buze avec son balast seulement, & des matelots François; & que Vos Seigneuries voudront bien que ces Vaifseaux profitent du tems propre qu'ils ont à présent

de se mettre à la voile pour saire leur voyage, les assurant au surplus que le Roison Maitre aurasort agréable toutes les facilites qu'elles y auront apportées. Donné à la Haye le dix-septiéme jour d'Awril 1666,

D'ESTRADES.

### MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, présenté à Messieurs les Etats Généraux des Provinces Unies des Païs-Bas. Le 23. Ayril 1665.

E Comte d'Estrades, Ambassadeur Extraordianaire de France , voyant que Vos Seigneuries ont si bien commencé de donner satisfaction au Roison Maitre, fur le sujet des deux Vaisseaux St. Jean Baptiste & Alette Marie, appartenans à la Compagnie privilegiée des Indes Orientales de France, en les remettant à l'entiere & libre disposition de Sa Majesté, il espere qu'elles n'en demeureront pas là, & qu'elles se por teront aussi d'elles-mêmes à rendre cette satisfaction complete, en leur accordant à présent la permission de sortir du Port d'Amsterdam, afin qu'ils puissent se rendre sans aucun délai en France; néanmoins comme il a ordre exprès de faire cette demande à Vos Seigneuries, il s'en acquitte d'autant plus volontiers que la chose leur doit être agréable, puis qu'outre que l'achevement de cette. affaire n'est qu'une suite & un effet de la resolution qu'elles en ont déjaprife , elles ne scauroient mieux convier que par là Sa Majesté à leur procurer en Rautres occasions tous les avantages quipourront dépendre de ses offices ; Vos Seigneuries pouvant se

1.47

représenter d'ailleurs, que si Sa Majesté à paru en cela attachée à l'observation exacte du Traité, elles n'en doivent tirer que des consequences très-favorables , & que même , fi elle eut pil croire avec quelque fondement que deuxVaisseaux de plus ou de moins euffent puêtre de quelque considération pour la décifion d'une affaire entre deux Flotes qui feront composes chacune de plus de cent cinquante, elle eutpréferé l'intérêt de ses Allien à celui de ses propres Sujets , nonobstant la nécessité indispensable qu'ils ont de leurs Vaisseaux , laquelle a été toujours le veritable & juste motif de toutes les instances que ledit Ambaffadeur Extraordinaire a faites là-deffus. Il prie donc Vos Seigneuries au nom du Roi fon Maitre, qu'il leur plaise de donner, sans aucune perte de tems, les ordres nécessaires pour le départ de ces deux Vaisseaux, se promettant qu'elles ne laisseront pas long-tems Sa Majesté dans l'impatience où elle est de les avoir, & voudront bien l'obliger par là à leur faire ressentir des effets des bonnes & sinceres intentions qu'elle conserve pour cet Etat. Donné à la Haye le vingt-troisième d' Avril 1665.

D'ESTRADES.

# LETTRE

Du Roi au Comte d'Estrades.

La 24. Avril 1665.

Orre deniere dépêche du 16. n'obligeant à aucuse réponie, que touchant l'afaire de la division qui eff grande dans la Maison de Brunswick, sur laquelle j'ai chargé Lionne de yous mander mes sentimens, je ne prends la plume.

plume que pour vous dire, que je reçûs hier un Courier exprès de Londres, par lequel mes Ambassadeurs m'ont donné avis, que le Roi de la grande Bretagne avoit accepté ma médiation, & dès la prémiére Audience d'affaires qu'ils ont eue, leur avoit promis de nommer des Commissaires, avec lesquels ils puissent traiter; mais ils me marquent en même tems. qu'ils ont trouvé l'Ambassadeur de Hollande, fort mal instruit, sans aucuns ordres, & peu capable de les exécuter, quand il les auroit. C'est pourquoi il faut que les Etats se resolvent promtement, & se déclarent s'ils veulent faire passer en Angleterre le Sieur van Beuningen, & qu'en ce cas ils lui envoyent promptement l'ordre & les pouvoirs nécessaires, où s'ils persistent à défirer que je vous envoye l'ordre d'y aller.

### LETTRE

De Mr. de Lionne au Comte d'Estrades.

La 24. Avril 1665.

L'E différend qui arrive dans la Maison de Brunswick, étant entre deux Alliez du Roi, Sa Majessé, autre chose ne paroillant, ne peut présentement y prendre d'autre part, que celle d'offrir aux deux Princes sa médiation pour un bon accommodement entr'eux, d'autant plus que tous les Princes & Etats de l'Empire', Cacholiques & Protestans commencent, à se partialiser, pour l'un, ou pour l'autre, & recourent chacun à Sa Majesté de leur côté, & recourent chacun à Sa Majesté de leur côté, & recourent chacun à sa Majesté de leur côté, & recourent chacun à sa Majesté de leur côté, & recourent chacun à sa Majesté de leur côté, & recourent chacun à sa Majesté de leur côté, & recourent chacun à sa Majesté de leur côté, & recourent chacun à sa Majesté de leur côté, & recourent chacun à sa Majesté de leur côté, & recourent chacun à sa Majesté de leur côté, & recourent chacun à sa Majesté de leur côté, & recourent chacun à sa Majesté de leur côté, & recourent chacun à sa Majesté de leur côté, & recourent chacun à sa Majesté de leur côté, & recourent chacun à sa Majesté de leur côté, & recourent chacun à sa Majesté de leur côté, & recourent chacun à sa Majesté de leur côté, & recourent chacun à sa Majesté de leur côté, & recourent chacun à sa Majesté de leur côté, & recourent chacun à sa Majesté de leur côté, & recourent chacun à sa Majesté de leur côté, & recourent chacun à sa Majesté de leur côté, & recourent chacun à sa Majesté de leur côté, & recourent chacun à sa Majesté de leur côté, & recourent chacun à sa Majesté de leur côté, & recourent chacun à sa Majesté de leur côté, & recourent chacun à sa Majesté de leur côté, & recourent chacun à sa Majesté de leur côté, & recourent chacun à sa Majesté de leur côté, & recourent chacun à sa Majesté de leur côté, & recourent chacun à sa Majesté de leur côté, & recourent chacun à sa Majesté de leur côté, & recourent chacun à sa Majesté de leur côté, & recourent chacun à sa Majesté de leur côté, & recourent chacun à sa Majesté de leur côté, de leur côté de leur côté de leur côté de

144 Lettres, Memoires, Co.

des lors ce seroit un parti tout formé pour l'Enapereur. Le Duc Catholique doit écrire à sadire Majesté, selon les avis que nous avons, aussi-bien que celui de Hanovre. On leur répondra à tous deux aux termes que j'ai dit cides si le seroit de vous en expliquer; cette affaire est d'autant plus délicate, que la Suede & le Dannemarc prendront chacun un différend parti, & deja le Roi de Dannemarc a fait écrire ici en saveur du Catholique.

## MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, présenté à Messieurs les Etats Généraux des Provinces Unies des Païs-Bas. Le 25. Avril 1665.

E Comte d'Estrades, Ambassadeur Extraordinaire de France, représente à Vos Seigneuries que leur ayant si-devant fait plusieurs instances, à ce qu'il leur plût de permettre la sortie du port d' Amsterdam, à trois Vaisseaux appartenans à la Compagnie des Indes Occidentales de France, sçavoir la Paix, armée de quatorze pièces de Canon, & vingt quatre hommes ; la Justice , armée de seine Canons , & mêmenombre de Matelots ; & le Gentilhomme avec trois Canons, & douze hommes tous François ; Ces trois Vaisseaux du port de 200, à 250. tonneaux, pour aller avec leurs charges, deux aux Isles de l'Amerique , & l'autre à la Rochelle. Et . n'ayant point eu de réponse là-dessus, il prie de nouveau Vos Seigneuries, de leur vouloir accorder . présentement cette permission de sortir avec leurs "

Cargaisons, à quon il espère qu'elles se porteront sans delai, pais que Mosseurs du Collège de l'Amirausé d'Amsterdam, ont deja assuré qu'elles les affaires du Roi, & les a sollicité de la part de la Compagnie, qu'au moindre ordre qu'ils en recevoient de Vos Seigneurier, ils les expèderosient incontinents. Ledit Ambassadeur Extraordinaire s'assuré qu'elles accorderont d'autant plus volontiers cette grace à cette Compagnie, qu'outre que ces trois Vaisseur, sont de peu de consequence, elles s'avent qu'elle ser a fort à la saissaction du Roi son Maitre, par sort à la saissaction du Roi son Maitre, par l'intérêt que Sa Majesté y prend, & par leur assuré que en ceuvont par là les Habitans des Isles, qui en ont tous grand besoin. Donné à la Haye lo 25. Avril 1665.

D'ESTRADES.

#### .. LETTRE.

# Du Comte d'Estrades au Roi.

## Le 30. Avril 1665.

SUr la Lettre que Vôtre Majesté m'a fait l'honneur de m'écrire du 24. de ce mois ; j'ai fait fayour à Messieurs les Etats , que le Roi d'Angleterre avoit accepté la médiation de Vôtre Majesté; & que c'étoit à présent à eux à se resoudre d'envoyer les ordres & pouvoirs nécessaires à Monsseur van Beuningen , pour passer en Angleterre , afin de donner plus de force à la Négociation; Ils m'ont témoigné bien de la joye de ce que la médiation avoit été acceptée , mais qu'ils ne pouvoient ôter Monseur van Beuningen du poste cù il étoit, si ce Tom. III.

146 Lettres, Memoires, &c.

n'est que le secours porté par le Traité sut accorde par Vôtre Majesté, & qu'ils, lui donnent ordre de la supplier de m'y envoyer. Je leur repliquai que cet ordre seroit fort inutile, s'ils ne s'ouvroient pas pour les conditions de la paix, plus qu'ils n'avoient sait jusques à préient. Ils me dirent qu'ils seroient prêts à remettre toutes choses en l'état qu'elles étoient avant la guerre. Que si de Ruyter avoit pris des Places appartenantes au Roi d'Angleterre ils eles rendroient, biene entendu que ce Roi leur restituât la nouvelle Hollande.

. J'ai remarqué une grande fierté en tous leurs difcours, & de grandes confiances sur leurs forces, & sur la bonne volonté des peuples.

Monsieur de Wit est toûjours au Tessel, qui fait hâter l'équipage de la Flote. Il en use avec tant de diligence qu'il a équipé plus de vingt grands Navires depuis qu'il y est: elle sera prête de sortir en Mer dans six jours, si le vent le veut permettre.

## MEMOIRE

Du Comte d'Estrader, présenté à Mesfieurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pais-Bas, Le 30. Avril 1665.

Le Comte d'Estrades, Ambassadeur Extraordinaire de France, fais scavoir à Vos Seigneuries, que le Roi son Maître a reçu un Courier exprès de Londres, dépêché par ses Ambassadeurs Extraornaires; pour lui donner avis que le Roi de la Grande Bretagne avoit accepté sa mediation, & que dec des la première Audience d'affaires qu'ils ons eue, il leur avoit promis de nommer des Commiljaires, avec léjuals ils paifent traiter; Et comme Sa Majelé effune que Monfieur van Beuningen pourroit donner beaucoup de vigneur à cette Négociation, ledit Ambalfadeur Extraordinaire a ordre de convier No Seigneuries, deservaisaire a ordre de convier de ver se elles voulent le faire passer en Angleterre, de en ce cas de lui envoyer au plútôt les ordres de les porvoirs nécessaires d'y allor de traiter. Donné à la Haye le trentième Avril 1665,

D'ESTRADES.

#### LETTRE

## Du Roi au Comte d'Estrades.

# Le 1. May 1665.

E ne doute pas que mes Ambassadeurs Extraordinaires qui font en Angleterre, ne vous ayent fait sçavoir en même tems qu'à moi la peine & l'embaras où ils setrouvent, & avec grande raison, de n'avoir rien en main de la part des Hollandois, pour commencer à entamer la Négociation de l'accommodement, & que le Roi de la Grande Bretagne leur ayant d'abord dit fort obligeamment, qu'il nommeroit des Commissaires pour traiter avec eux, ils n'ayent aucune proposition à leur faire dont ils puissent être avouez. Ils me mandent même ladessus ( ce qui est fort fâcheux ) que le Sieur d'Aubigny leur avoit dit en confidence, comme étant le sentiment du Chancelier, qu'il ne pouvoit croire que de deux choses l'une, ou qu'ils G 2 étoient

étoient venus pour faire semblant de la paix, quoi qu'intérieurement ils ne la voulussent pas, ou que s'ils avoient ordre de la procurer de bonne foi, ils sçavoient le dernier mot des Hollandois, n'y ayant aucune apparence, que j'eusle envoyé des Ambassadeurs Extraordinaires à cet effet, sans qu'ils eussent été en état de faire des propositions capables de terminer l'affaire en peu de jours. On a informé de tout cela le Sieur van Beuningen; mats comme il ne m'a fait aucune ouverture capable de conduire à la paix en l'état que font les choses, car il n'a parlé que d'une restitution reciproque, ce que vrait temblablement les Anglois, échauffez & aigris au point qu'ils le sont, rejetteront bien loin, il faut que vous parliez fortement au Sieur de Wit, pour l'obliger de vous dire précisément quel prémier pas mes Ambassadeurs pourront faire pour entamer leur Négociation avec espérance de bon fuccès, & se tirer de l'embaras où ils se trouvent de n'avoir rien à dire ni à propofer, après avoirfait leur voyage avec tant de précipitation; & il feroit encore mieux. fi ledit de Wit vouloit s'ouvrir confidemment à vous, à quoi les Etats au dernier mot se porteront pour le bien de la paix. Le Sieur van Beuningen a voulu parler ici de la course que vous pouriez faire à Londres, mais il n'a scû. que repartir, quand on lui a representé, si après avoir envoyé trois Ambassadeurs, je pouvois avec dignité en faire partir un quatriéme. Ledit Sieur de Wit, doit conclure cependant de ce que je dis, que s'il vous fait des ouvertures que je juge capables de pouvoir produire la paix, je n'aurai nulle difficulté à vous ordonner auffi-tôt de faire ce voyage.

LET-

#### LETTRE

De Mr. de Lionne au Comte d'Estrades.

Le 1. May 1665.

DEpuis ce que dessus écrit, le Roi a eu avis que non seulement les deux Vaisseaux ne partent point , mais que Messieurs d'Amsterdam continuans plus que jamais leur mauvais procedé en cette affaire, mettent sous main tous les obstacles qu'ils peuvent pour empêcher que lesdits Vaisseaux ne puissent partir, jusques à cabaler les équipages, & en avoir fait difparoître par argent une partie, & perfuadé l'autre à prendre parti dans leur Flote; Monfieur van Beuningen qui devoit avoir appris quelque chose de cette conduite, me dit il y a deux jours qu'on auroit peine à faire démarrer les Navires, parce que les équipages s'étoient dispersez, & voulut l'attribuer à l'avarice des Officiers, qui n'avoient pas tenu leurs gens dans les Vaisseaux. Je ne me payai pas, comme vous pouvez croire, de la plus méchante raison qui se pût alléguer, & ine contentai de lui dire, que Messieurs les Etats seroient de bons garands au Roi, de faire retrouver tous lesdits équipages, & qu'ils devoient sans perdre de tems donner des ordres généraux & particuliers sur peine de la vie, tant aux Officiers de leur Flote, qu'aux gens desdits équipages, chacun en droit soi, pour en faire promtement retrouver le nombre complet, sans qu'il y en eût un seul à dire. Cependant Sa Majesté m'a chargé de vous mander que la chose mérite. bien , G 3

bien, non feulement, que vous donniez d'abord toute vôtre application à faire refoudre; & publier cet ordre defdits Etats, maisqu'elle d'ûre que vous alliez aufli-tôt après vous même à Amfterdam, pour furmonter par vòtre autorité toutes ces defobligeantes chicanes, & faire partir lefdits Vaiifeaux incefiamment, & avec cela on ne laiflera pas d'avoir perdu deux ou trois mois de tems pour le voyage des ludes.

#### LETTRE

# Du Comte d'Estrades au Roi.

### Le 7. Mry 1665.

l'Ai appris par la dépêche que Vôtre Majeftém'a tait l'honneur de m'écrire du prémier de ce mois, l'enbaras où se trouvent Messeurs les Ambassadeurs en Angleterre, sur le peut d'ouverture que l'Ambassadeur de Hollande Jeur a fait, touchant les propositions de paix. Si Monsieur de Wit estr (té ici, je lui en eusse parlé fortement; a ainsi que Vôtre Majesse me l'ordonne, mais il est au Tesse Ches des Plenipotentaires' pour saire fournir à la Flote de teur ce qu'est nécessaire. Se la faire partir, en quoi il agit avec tant de vigilance qu'il est continuellement par les chemins, & on ne sçauroit où le trouver pour consérer avec lui.

Tout ce que je puis dire à Vôtre Majesté làdessus de ses derniers sentimens, est qu'on se restituéra de part & d'autre ce qui aura été pris; que Meslieurs les Etats seront rasson des torts, que les trois Vassaux Anglois ont soussers en

leur

leur empêchant le Commerce dans les Indes, & pour les deux Vailseaux Bonaventure & Bonne Espérance, lesdits Etats s'en remettront à ce que Vôtre Majesté fugera le plus à propos. Il m'ajoûta avant son départ qu'ils auroient droit de repeter les Forts de St. André & un autre qui est fur la Riviere de Gamby, qui leur ont été pris depuis deux ans en Guinée, mais qu'ils s'en relâcheront pour le bien de la paix, & quoi que je lui aye dit dès ce tems-là, que ce n'étoit pas affez, je ne l'ai pas trouvé en dispofition de parler en d'autres termes.

Je n'ai pas laissé de faire entendre à Monsieur de Gent, & à quelques autres des Etats, ce que Vôtre Majesté m'a mandé, mais il n'y en a pas un de tous ceux qui fontici, qui puille, en l'absence de Monsieur de Wit, donner une réponse fur laquelle on puisse faire quelque fondement.

La Flote de Messieurs les Etats ne sera pas encore prête de dix jours. Monfieur de Wit laisse vingt Navires, & prend leur équipage pour fournir ceux qui en manquent au Teslel, par ce moyen il y aura 66. grands Vaisseaux de prêts, & 30. en Zélande, qui fortiront en Mer au prémier vent, le reste s'équipera à loifir, & ce sera une Escadre pour fortifier la grande Flote dans quelques tems.

### LETTRE

De Mr. de Lionne au Comte d'Eftrades.

Le 13. Mars 1665.

E viens d'avoir une nouvelle longue Conférence avec Monsieur van Beuningen, dont le G 4 fru t fruit a été, que je l'ai fait toûjours convenir, que nonobstant toutes les délicatesses que Messieurs les Etats pourroient avoir de faire passer un nouveau Ministre à Londres, en ce qu'il pourroit fembler qu'ils envoyeroient rechercher la paix, il est néanmoins important, voire nécellaire, qu'ils taffent aujourd'hui ce pas pour fortifier l'Ambassadeur van Goch , d'instructions, de pouvoirs, & de bons Conseils, & qu'autrement, il étoit bien à craindre que l'acceptation de la Médiation du Roi ne produifit aucun bon effet; Et que Meslieurs nos Ambasfadeurs, ne retournafient bien-tôt-ici, au même état qu'ils en font partis. Ledit Sieur van Beuningen, n'est pas seulement demeuré d'accord de cette nécessité, mais m'a promis d'écrire de de-là, tout ce que je lui en ai dit, & de l'appuyer fortement de son sentiment particulier, & il fera bon cependant que vous y joignlez vos instances & vos offices.

#### LETTRE

# Du Comte d'Estrades au Roi.

## Le 14. May 1665.

l'Ai fait entendre à Messieurs les Etats ce que Vôtre Majesté m'ordonne touchant un lecond Ambafladeur en Angleterre, pour aider au Sieur van Goch dans la négociation de la Paix. Ils m'ont répondu qu'ils s'alloient affembler pour déliberer là-dessus; mais il est sûr qu'ils ne resoudront rien sans avoir les avis de Monfieur de Wit, qui est incessamment à travailler pour mettre la Flote en état de fortir. Pour

Pour être informé au vrai de l'état de ladite Plote, j'y ai envoyé un de mes amis fort entendu à la mer, qui est habitué à la Ville de Rotterdam, & qui a fait plusieurs voyages aux Indes. Il m'a rapporté qu'il n'y a dans le Port du Tesfel que 66. grands Vaisseaux, que la plûpart n'ont pas leur nombre d'hommes complet, que les Anglois font à l'entrée dudit Port du Tessel avec l'avant-garde de 25, vaisseaux commandez par le Prince Robert; que le Duc d'York est avec trente grands vaisseaux à la Bataille à demie lieuë de l'avant-garde, & vingt vaisseaux à demie lieuë du Duc d'York; qu'ils sont souvent à la voille, & viennent canonner les Villages qui font fur la Côte, & que par ce moyen ils enipêcheront la Flote de fortir du Tessel, & celle de Zélande de se pouvoir joindre. Après ce rapport j'ai estimé devoir parler à mes amis particuliers, pour leur faire comprendre qu'il seroit bien plus de leur intérêt de relâcher des choses qui portassent les Anglois à faire la paix, que de demeurer en guerre, & ne pouvoir fortir de leurs Ports par la force & vigueur de leurs Ennemis, & que cela pourroit avec le tems produire de très-mauvais effets dans les esprits de ces Peuples, qui se verront trompez par les esperances qu'on leur avoit données qu'on seroit en Mer dès le 15. Avril avec une Flote plus puissante que celle des Anglois; & que même l'on iroit investir l'embouchure de la Rivière de Londres pour émpêcher qu'il n'y entrât ni n'en fortit rien; qu'après avoir fourni tant d'argent. & vû si peu d'effet de toutes les promesses qui ont été faites aux Provinces, il y auroit lieu de craindre quelque revolution,

Ils me répondirent, qu'il étoit vrai qu'ils n'a-

voient pas été bien servis, & que la diligence avoit du être plus grande pour avoir les Equipages des Vaisseaux plus complets, mais que cela ne gâtoit pas leurs affaires, qu'ils prendroient si bien leur tens de sortir, & avec des forces si considérables, que les Anglois trouveront qu'il n'est pas si facile qu'ils croyent de leur faire la Loi, & de les soumettre à l'eurs volontez.

Que Messieurs les Etats ne consentiront jamais à aucun accommodement en relâchant de ce qui leur appartient, mais bien en traitant

avec égalité, justicé & raison.

Que si par le fort des armes ils sont obligez de subir le joug des Anglois: ce sera par une nécessité, & en ce cas ils auront la satisfaction d'avoir combattu autant qu'ils auront pû pour conservet leur liberté, & qu'ils n'auront cedé qu'à la force. Comme ce sont des amis de Monsieur de Wit & de sa cabale, je les vois dans les mêmes sentimens que lui, qui sont de ne relâcher rien; cependant ce sont tous ceux qui gouvernent les villes de Hollande, & les Députez de l'Assemblé.

Il feroit à défirer qu'il arrivat quelque mauvais faccès aux Etats pour les reduire à être plus four les, & à ceder quelque chofe qui put procur, r la paix.

Mais auffi fi la petre qu'ils feront étoit fi grande, que la cabale qui gouverne à prefent fut ruïnée, il ne faut pas douter que la paix ne fet fit de la maniere que les Anglois voudroient, & que ceux qui feroient établis dans le Gouvernement, ne dépendifient entierement d'eux. Vôtte Majesté en connoit les conféquences mieux que personne, & sçait les renedes nécessaires pour parer de tels incidens.

# LETTRE

# Du Roi au Comte d'Estrades.

Le 15. May 1665.

l'Ai reçû vôtre d'pêche du 7., & en même tems une autre de mes Ambassadeurs en Angleterre qui se plaignent ( & ce me semble avec quelque raison) que le Sieur van Beuningen m'ait si fort pressé de les obliger à partir sans Equipages, & que depuis le tems qu'ils font à Londres, Messieurs les Etats ne leur ayent mis en main pour entamer leur Négociation, que les mêmes offres pour un accommodement, qu'ils sçavent que le Roi d'Angleterre a cent fois rejettées, lors que le Sieur de Comminges en a parlé. Ce n'est pas à moi à trouver à dire qu'ils ne se portent pas à des conditions capables de produire la paix; car ils doivent connoitre leurs intérêts, & sçavoir si la continuation de la guerte leur convient plus que les relâchemens que les Anglois pourroient défirer d'eux; mais il me fuffit, que pour ne se pouvoir plaindre de moi après la perte d'une Bataille, li ce malheur-là leur arrivoit, dont je ne ferois gueres moins fa ché qu'eux-mêmes, je les ai fait avertir que tous les ordres qu'ils ont jusques ici donnez à l'Ambassadeur van Goch ne sont pas sustifans pour faire esperer un accommodement dans l'état préfent des choses. Ce qui m'inquiete pour l'intérêt que je prens à leur bien, c'est que je n'ai pas de relations de la qualité & de la force de leur Flote telle que je souhaiterois; n'y ayant que deux ou trois de leurs Navires

vires qui ayent du canon de fonte, étant trèsmal pourvus de foldats; que la queuë de leur Flote n'est composée, a ce qu'on me mande, que de bâtimens fort médiocres, ce qui ne s'ajuste pas bien avec la modicité des conditions done ils s'expliquent. Ils doivent-croire cependant que je parle en langage bien differend à Londres. Mais comme l'on y est encore mieux informé que moi de toutes ces circonstances, la confiance y est extrême, & ôte toutes pensces de paix, si Dieu n'y met la main, ou que les Etats ne s'aident d'avantage par des propofitions qui flattent mieux l'audace naturelle de la Nation que j'appuierois fortement, si elles m'étoient mifes en main par la partie intéressée.

#### LETTRE

# Du Comte d'Estrades an Roi.

# Le 21. May 1665.

'Envoyai l'Ordinaire dernier à Vôtre Majesté la Lettre que Monsieur de Wit m'a écrite. ensuite de diverses instances que je lui avois faites, pour s'élargir d'avantage sur les conditions de la paix; & lui & les Etats demeurent encose fermes à n'en point faire d'autres, esperant un bon fuccès du combat qu'ils font resolus de donner.

Vôtre Majesté verra en peu de tems que leurs forces font plus considerables qu'on ne lui a mandé. Ils ont quatre-vingt Vaisseaux au Tessel bien équipez d'hommes & de toutes choses, & 23. en Zélande, lesquels doivent venir à Goerce, qui est l'embouchure de la Meuse, dont

la jonction se peut faire en quatre heures.

Quant au Canon, ils n'ont que letiers de fonte dans leurs Vaisseaux, à la reserve de l'Amiral & des Vice-Amiraux, où ils sont tous de fonte.

Le Canon de fer est d'un métal de Suede, qui est estimé, après beaucoup d'épreuves, ansili bon que celui de sonte, & il a la même qualité quand il creve; que les éclats ne s'écartent pas, mais se s'épartent comme la sonte, c'ête equi a obligé Messieurs les Etats à s'en servir, les Capitaines des Vaisseaux les trouvant aussi bons

pour le service que les autres.

Il ne se peut rien ajouter à la resolution des Chefs & de tous les Matelots & Soldats, & à leur union; ils sont si persuadez du gain du combat, qu'on n'a jamais vû une si grande gayeté comme celle qu'ils ont, ni un si grand d'ssir d'en venir aux mains. Dès que le vent sera bon, ils fortiront du Tessel, & Vôtre Majesté peut-être assurée que je lui mande la verité; & que je ne lui avance rien qu'après en avoir été parfaitement bien informé. Je donne les mêmes avis à Messieurs les Ambassadeurs en Angleterre, & il ne faut pas s'attendre que la fierté des Anglois ni leurs prétensions fassent relâcher de quoi que ce foit ces gens-ci: ils font ausli animez contre les Anglois, que les Anglois le font contr'eux, & en cas de mauvais succès ils ont prevû à toutes choses, & ont quarante grands Vaisseaux prêts à mettre en mer au prémier Juillet pour remplacer ce qui sera perdu, & onze millions de referve pour subvenir aux nécessitez imprevûës.

J'ai presenté un Memoire à Messieurs les Etats, dont j'envoye la Copie à Vôtre Majesté, sur l'affaire de Herstal, & fur celle de ce Religieux Canne qui a été pris à Tongres; & mené à Reims. Ils neme feront pas réponse audit Méimoire jusques à ce que Monsseur de Wit ait mand dé ses sentimens, lequel est toujours à la Flote, & n'en partira pas qu'elle ne soit sortie en Mer.

### MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, présenté à Mesfieurs les Etats Généraux des Provinces Unics des Païs-Bas, Le 21. May 1655.

E Comte d'Estrades, Ambassadeur Extraordi-naire de France, a ordre exprès du Roi son Maître, de représenter à Vos Seigneuries , que Sa Mogesté a été bien surprise , quand elle à soit que leurs Officiers de Mastricht prétendent user de repréfailles , tant fur les Religieux Carmes , que fur les Habitans de la Ville de Tongres , à caufe qu'un des Sujets de Sa Majesté en a été enlevé pour être rame. ne da Convent , dont il s'étoit débauché , & parce que le Roi fon Maître eflime, que Vos Seigneuries ne postroient pas avoir ces pensees, si on ne leich avoit deguise la verité du fait, Sa Majesse a bien voulu les en faire informer exactement, & leur fai-Te feavoir que la perfoime dont il est question, est un Religioux profes & Pretre, qui après avoir apostafé, & mené une vie scandaleuse pendant quelques arnées, a été à la folde de Vos Seigneuries environ trois semaines; il s'en est retire de son mouvement, & s'est rendu volontairement dans la Ville de Tongres , qui est dans la souveraineté du Prince de Liége, d'où ceux qui ont authorité & pouvoir fur lui, C018comme le Saperieur de son Convent, & sa propre Mere, sont sia enlever, sellement que exterprocedure étant juridique, & conforme aux Ordonnances de France, & en rien préjudiciable aux droits ni à l'autorité de Vos Seigneuries; Sa Majessée épère que puis qué le Sauverain du lieu, d'où il a ést enlev', ne s'en peut pas plaindre. Elles ne se vondront pas réssent d'une chosé en laquelle Elles ne sort point léses, & en laquelle Elles n'ont point d'autre intérée, que de sonspirir que Sa Majessée mes l'égard de ses Sujets, bors le Territoire & la Jurisé diction de Vos Seigneuries, ainsi que Ellejuge devoir faire pour la conservation de son autorité Royale, & da répos de son Royaume, mais feront cesser pour la consideration ne peut-être que d'u-

ne très grande conféquence.

Le même Ambasfadeur Extraordinaire a aussi ordre de porter à Vos Seigneuries , les plaintes que Monficur P Electeur de Cologne a faites à Sa Majesté, de ce que leur Receveur à Mastricht fait en leur nom des Actes de Souveraineté en la Seignearie de Herfiel, qui ne doit point connoître d'autre Sonverain, que Son Alteffe Electorale comme Eveque & Prince de Liége. Il a fait voir que la Terre de Herstal a été acquise par un Evêque de Liège; en titre d'échange de la Souver aineté de la Terre de Fraines, où est bâtie la Forteresse de Marienbourg, des Pan 1546. & 1548. par l'Empereur Charles V., O que même la Terre de Herstal a été dépendante du Marquifat d'Anvers, ou du St. Empire, avant que Maftricht fat au Duc de Brabant ; & d'autant que le Roi son Maître n'est pas seulement garand, en verta da Traité des Pirenées de 1659., de ce que tedit Electeur poffede, mais auffi eft oblige en qualité de prémier des Alliez du Rhin , de proteger les Princes dont cette Aliance est composée contre ceux 9118

qui les troublent en la jouissance de leurs droits, & ainsi Sa Majesté ne pourra pas abandonner Son Altesse Electorale, en la poursuite de son droit, aussi ne se peut Elle pas persuader que Vos Seigneuries, comme fes plus anciens & meilleurs Alliez vouluffent rien faire qui ne soit juste, & qui la pût porter à des Resolutions qu'elle ne prendra jamais qu'avec regret, parce qu'elles ne porteroient pas toutes les marques de l'affection qu'elle a & aura toûjours pour cet Etat ; c'est pour quoi ledit Ambassadeur Extraordinaire a lieu d'espérer , que Vos Seigneuries lui feront une réponse sur ce Mémoire, qui fasse connoître que leur intention est de faire ce qui est raisonnable, & de vivre en bonne intelligence avec

les Princes leurs Voifins.

Ledit Ambaffadeur représente en outre à Vos Seigneuries, que Matthieu Kicken, Jean Blankenker, Pierre & Jean Nosten , Charles Waterlot , Girard Blankeman , Antoine Klinkart & Jaspart Nissen, tous Maîtres de Bélandes de Dunkerque, se plaignent que le Collège de l'Amirauté de Rotterdam, où ils sont à présent, veut exiger d'eux le droit de fret; que tous ceux de ladite Ville de Dunkerque n'ont jamais payés ici , & qu'au contraire ils en doivent être francs, auffi-bien que les Vaiffeaux de cet Etat le sont à Dunker que ; & que si cette nouveauté s'introduit, le Roifon Maître sera obligé de faire payer à Dunkerque le même droit de Fret aux Vaisseaux de cet Etat, que cet Etat veut impofer aujourd bui fur ceux de ladite Ville de Dunkerque; & comme tous lesdits Maitres de Bélandes sont tous prêts de partir, & ne sont retardez qu'à cause de cela, ledit Ambassadeur Extraordinaire prie Vos Scigneuries , de les vouloir expédier promtement , & fans refuntion. Donné à la Haye le 21. May 1665. D'ESTRADES.

LET-

#### LETTRE

# Du Roi au Comte d'Eftrades.

### Le 22. May 1665.

V Ous trouverez dans mon autre dépêche deux avis importans, que mes Ambalfa-deurs en Angleterre m'ont donné, & qui pour-ront yous fervir beaucoup, pour la continuation de vôtre bonne conduite; je n'ai rien à y ajoûter, fi ce n'est que vous devez toûjours cultiver la disposition où témoigne être aujourd'hui pour mes intérêts, Madame la Princelle d'Orange, parce qu'il est certain qu'ayant le crédit qu'elle a dans la Cour de l'Electeur de Brandebourg, fi elle veut de bonne foi reparer un peu le passe, je pourrois en tirer divers avantages.

Addition de la main du Roi.

Faites en forte que je puisse avoir les Galiottes, dont j'ai chargé Lionne de vous écrire.

#### LETTRE

# Du Roi au Comte d'Estrades.

# Le 22. May 1665.

J'Ai reçà votre dépêche du 14., & la Copie de la Lettre que vous avez écrite au Sieur de Wit, comme vous l'avez en même tems envoyée à mes Ambaffadeurs en Angletere. Ils jugeront eux-mêmes fur les lieux, fi cette Lettre leur peut donner lieu d'entamer leur Négociation, avec quelque apparence de bon fuc-

fuccès, ce que je ne croi pas. Ils se plaignent, & avec railon, que l'Anibaffadeur van Goch. qui n'a pas seulement voulu demeurer d'accord qu'ils puffent offrir le relâchement des Forts de St. André & de Bonavista, quoi qu'il soit dit dans leurs instructions, que le Sieur de Witvous avoit témoigné, que Meslieurs les Etats fe relâcheroient de ces deux Forts, pour le bien de la paix.

J'ai trouvé dans la dépêche desdits Ambassadeurs deux choses très-considérables, dont j'ai crû qu'il étoit maintenant important que vous fussiez informé, pour vous en prévaloir selon

vôtre prudence.

L'une est la Négociation avec le Secretaire de l'Etat; il leur a dit, qu'il croyoit qu'il setoit très-facile d'accommoder toutes les affaires pour le passé, mais que tout le nœud de la difficulté, confifteroit à convenir d'un Reglement. de Commerce pour l'avenir. J'ai pris occasion de ce discours, de faire presser le Sieur van Beuningen, pour l'obliger à s'expliquer, où s'il n'étoit pas affez instruit là-dessus à faire expliquer ses Maîtres, quelles factlitez ils pourroient apporter, pour convenir du Projet de ce Reglement, que Dotvning présenta il y aquelque tems aux Etats. A dire vrai, si Messieurs les Etats ne se portoient pas, comme je l'espére, à offrir là-dellus des conditions équitables, je lerois en droit, de leur dire qu'il n'est pas fort juste, qu'ils m'entrainent, contre tous mes intérêts, dans une guerre, pour vouloir feuls tout le Commerce du monde, & tout le profit à l'exclusion de toutes les autres Nations. Je vous en disaffez pour vous faire juger de quelle mathere your devrez your y conduire; voilà une affez

affez grande ouverture qu'ont fait les Anglois de leurs intentions, il n'y a qu'à négocier fur le plus ou le moins, & tâcher de faire approcher

les parties.

L'autre est, que mes Ambassadeurs croyent avoir penetré, que les Anglois craigennt extra-ordinairement, que les Etats ne fassent point sortifeur Flote, jugcant qu'en ce cas, les peuples pourroient changer de sentimens, voyant qu'on seur auroit fait haire des dépenses inutiles, & que le succès de cette Campagne, auroit si peu répondu à tant d'espérances qu'on leur a données. J'ai fait donner cet avis au Sieur van Beuningen, & on a connû par sa réponse, qu'il est pertuadé que ses Maîtres ne devroient point mettre leur Flote en Mer, sans le peril que peut courir l'Escadre de de Ruyter. C'est aux Etats à juger si ce peril de de Ruyter doit prévaloir, ou ceder à l'autre considération.

## MEMOIRE

De Monsieur van Beuningen, présenté au Roi Très-Chtêtien. Le 27. May 1665.

Le Soufigné Envoyé par les Seigneurs Etats Gétien, ne doute pas que SaMojefté fai fant une réfection frieuse, four ce qui s'est rencontré jusques ici dans la Négociation, dont Sa Majesté s'est voulu charger depuis si long tems; premièrement pour prévenir la guerre entre le Roi d'Angleterre & les dits Seigneurs Etats, & par après pour la finir au plâtés par une bonne paix, ne reconnoisse que la disposition dans laquelle

### Lettres, Memoires, G.

Inquelle lesdits Seigneurs Etatsont été, & demeurent constanument, de seconder les bonnes intentions de Sa Majesté, est sort entière, & telle qu'ellen' a

que tout sujet d'en être très-satisfaite.

154

Lesdits Seigneurs Etats Pontfait paroître en toutes les occurences, où ils ontété recherchez par Sa Majesté d'en donner des preuves, & particulièrement par la promtitude avec laquelle ils viennent de faire en Angleterre, les ouvertures pour un accommodement, en proposant de leur côté des conditions si moderées qu'elles sont infiniment au-dessous de ce qu'ils peuvent prétendre en bonne justice, & de ce que Sa Majesté seroit obligée de leur procurer par tous moyens possibles, en cas qu'ils le prétendissent, & enfin telles qu'elles ne peuvent être rejettées par les Anglois, sans obliger Sa Majesté à ne différer plus de joindre à la finses forces avec celles desdites Seigneurs Etats , pour obtenir par la voye des armes, ce qui aura été refuse à des offices d'amitié, & de paix.

Il est incontestable que les conditions & accommodement, qui ont été mises entre les mains de Mesfieurs les Ambassadeurs de Sa Majesté à Londres, ne foient telles, puis que lesdits Seigneurs Etats ayant declaré par elles qu'ils se contenteront d'une simple restitution de ce qui a été pris sur eux, avec offre d'en faire une réciproque de ce qui peut être occupé par leurs ordres sur les Anglois, ils se départent des l'abord, pour l'amour de la paix, des prétenfions immenses de dédommagement, & de restitution des fraix de la guerre, que la violence & l'injustice notoire, avec laquelle les Anglois l'ont commencee & exercée, rend tout-afait légitimes, & que Sa Majesté se trouveroit obligée de faire valoir, puis qu'elle s'est engagée par le quatrieme Article de l'Alliance, qu'elle a fait avec lestits Seigneurs Etats . Etats, de faire son possible conjointement avec eux, pour faire cesse its bossilitez, & reparer les torts & injures qui leur son faits; car une reparation ne s'entend pas d'être faite sons un parfait dédommagement, dont une simple restitution en ceste occasion de sur que sou mont et une form descore partie.

Outre que l'offre d'une restitution reciproque, sait, paroître une facilité d'autant plus grande du côté dessités se generes Etats, que ne demandant que ce qui leur a étéravi en pleine paix, & même en partie (à ce qu'on dit) sans les ordres du Roi d'Angleterre, ils ne demandent que ce que les Anglois ne ne se peuvent pas approprier par aucun juste sitre, ni retenir sous aucun préexte probable, an lieu qu'ils offrent de leur côté de restituér e qu'ils pourroient avoir pris par des armes justes & nécessaire, & qui par consequent par raison & par le droit des gens leur appartient, pour foire au moins une partie du décommagement qui leur est did entier.

Deplus, il est notoire que ledit Roi d'Angleterre ne pouvant contrôler la justice de la restitution demandée, ni allequer aucundroit par lequel il puisse par se vates de par se s'actes de possibilità prises de la restitution de par se vates de par se s'actes de leur Sujets, s'ul ayent januais appartenu, il n'y a aucune justice ni raison, par laquelle il puisse sond control de la devoit avoir son sondement, ou dans aucun Contrad, qu'on ne peut pas allequer, ou dans aucun Contrad, qu'on ne peut pas allequer, ou dans quesque lezion, ce,qui dans cetterencontreseroit out à fait insipoportable dans la bouche des Anglois, qui en ont tant s'aisqu'sir aux autres.

Sa Majejt eft très-bumblement priée de confidéver l'evidence d'une raison si paspable, è reconnoissame par là, que l'accominodement auquel lessites Seigneurs Etats offrent de donner les mains, ne peut-

être taxé d'aucune injustice, que de celle, qu'ils y souffriroient volontairement en sacrifiant à la paix & au repos public de la Chrêtienté la plus importante partie de leurs justes prétensions en cette rencontre, elle faffe à la fin prévaloir la justice, & le zele pour l'observation de sa parole Royale pardessus les confidérations qui ont privé lesdits Seigneurs Etats jusques ici de l'assistance qui leur a été due des le commencement de cette guerre, par le cinquieme Article de ladite Alliance ; Et que Sa Majesté déclarant bautement au Roi d'Angleterre, qu'elle est obligée de joindre ses armes à celles defdits Seigneurs Etats, jufques à ce qu'illeur ait fait obtenir un accommodement équitable, ne peut & ne veut plus long-tems demeurer exposee au tors qu'elle se fait de frustrer si long tems les justes instances de ses Alliez, fondées sur sa facrée parole, pour mennger l'amitie du Roi d'Angleterre, au préjudice de plusieurs respects quifont les plus chers & les plus effentiels intérêts des grands Monarques, falle preffer ledit Roi d'Angleterre par Mefficurs les Ambaffadeurs à Londres, par toutes les plus vives instances, à donner les mains à ladite restitution, pour porter les affaires à un promt accommodement, avec ordres auxdits Mefficurs les Ambaffadeurs d'appuyer ses offices, avec le poids de la declaration sufdite , fondé sur l'engagement de ladite Alliance.

Il n'y a point de doute qu'après tant de peines inutiles, pour fortir de cette guerre, par des voyes plus retenues, celle-ci ne paroiffe la feule qui refte, ou au moins la seule, par laquelle en faisant la paix on puisse obvier à mille préjudices très-fâcheux, qui doivent être causez par une opinion quasi généralement gliffée dans les esprits de toutes les Nations, o qui vient s'y fortifier de plus en plus , de ce que les intentions de Sa Majesté servient fort éloignées de

faire jouir en cette occasion lesdits Seigneurs Etats

des effets de ladite Alliance.

Le Sousigné ne croit pas qu'il est nécessaire de répondre à ce que les Anglois prétendent de pouvoir. faire valoir la présumption qu'ils ont de leurs forges , pour rejetter ladite restitution; le pouvoir qu'ils pourroient avoir de retenir par la violence ce qu'ils ont pris par mauvaife foi , ne peut ôter auxdits Sei-gneurs Etats leurs justes prétensions , sur ce qui leur appartient; ils espérent que Dicu benira leurs justes armes, & ne croyent pas que dans une cause où Sa Majesté est engagée avec eux, ils doivent abandonner des Provinces, Places & chofes, qui leur appartiennent, par le seul desespoir de ne les pas pouvoir retirer des mains de ceux qui les ont occupez, ou d'en tirer raison par d'autres voyes. Les Anglois ne semblent pas eux-mêmes en toute façon persuadez de cette présupposition , pais qu'ils ont décliné la proposition que lesdits Ambassadeurs de Sa Majeste leur ont fait, de banir la guerre au moins bons de P Europe, & de faire la paix dedans icelle. Fait à Paris le 27. May 1655.

#### VAN BEUNINGEN

### LETTRE

# Du Comte d'Estrades au Roi.

## Le 18. May 1665.

A Flote de Messeurs les Etats ayant en le vent bon le 22, de cemois à midi, elle con-mença à lever les ancres, & le 23, au soit elle sur en pleine mer, & jointe à l'Escadre de Zélande. Elle est composée de cent douze grands

Vaisseaux, de quinze Brulots, & de douze Galiotes; & outre cela il y a feize grands Vaiffeaux dont le moindre est de 45. pieces de Canon, qui seront prêts à sortir le 17. de Juin, il ne manque rien aux Equipages, & tout eft complet, Monsieur de Wit a été deux lieues en Mer avec l'Amiral. Il a fait affembler les hauts Officiers, & leur a donné les ordres de Meffieurs les Etats, qui font d'aller chercher la Flote d'Angleterre & de la combattre. voile le 24. au matin vers le Nord, où l'on à eu avis que Monfieur le Duc d'Yorck étoit allé, le 26. & 27. Des barques arrivées de divers lieux rapportent que les deux Flotes etoient aux mains, & que l'on a entendu tirer incessamment des coups de canon: on attend à toute heure le fuccès du combat.

Je sçavois bien que ce que l'on a fait entendre à Metlieurs les Ambaffadeurs, de l'appréhenfion des Anglois fur le retardement de la fortie de la Flote de Messieurs les Etats, n'étoit qu'une imagination, ayant bien penetré que les veritables desleins de la cabale qui gouverne, font de trouver leur fûreté & leur établissement dans la force & dans la vigueur de leurs armes, & de faire connoître au Roi d'Angleterre, que les ayant attaquez de gayeté de cœur, il trouveroit dans fon entreprise plus de resistance & moins de foibleffe de ce côté qu'il ne s'étoit imaginé, & à Vôtre Majesté que puis qu'ils soutiennent seuls des forces si considérables, ils sont en état de la fervir en Souverains Puissans selon la teneur des Traitez, & l'obliger par là à l'execution de celui de 1662. Voilà la verité de leurs resolutions fecretes, ainfi il n'y a nulle confideration du bien de leur Etat, ni des avis qu'on leur a

pù donner qui ait pû faire retarder la sortie de la Flote.

Elle sera suivie au mois d'Août d'une autre de 45. grands Vaisseaux, lors que de Ruyter fera de retour de Guinée. Les avis qu'on a, portent qu'il a fait de grandes prises, tant sur mer que sur terre, mais cela est encore fort incertain.

Quant à l'ouverture que le Secretaire de l'Etat a faite à Messieurs les Ambassadeurs qui sont en Angleterre, j'ai crû devoir écrire à Monfieur de Wit, que s'il vouloit venir jusques au milieu du chemin du Tessel à la Haye, je m'y rendrois, où nous pourrions conférer sur quelques affaires importantes. Je verrai par même moyen quelles sont ses pensées sur le reglement du Commerce; mais pour agir avec quelque fuccès, il faudroit que je fusse informé de la qualité des prétenfions des Anglois là-deffus ; car s'ils n'ont autre chose à dire que ce qui a été dé ta allegué, que les Hollandois ont attiré tout le Commerce de la Chrêtienté, & que l'Angleter re ne scauroit souffrir la richesse & l'opulence qui est dans leurs Pays, ils répondront qu'il est libre à tous les Etats souverains de trafiquer & faire valoir leur bien; que s'il se trouve qu'ils avent empêché les Anglois, ou autres Nations, de faire leur Commerce dans les lieux où il doit être libre à chaque Souverain, ils sont prêts de leur faire raison, mais s'ils n'ont autre plainte à faire qu'à cause que les Hollandois font leur Commerce avec plus d'œconomie & à moins de dépenses qu'eux, & que par là leurs peuples se sont enrichis, & mis dans l'opulence où ils sont, que ce seroit foiblesse à eux de relâcher, & même faire brêche à leur liberté qu'ils con-Tome III. Н

170 Lettres, Memoires, Oc.

ferveront tant qu'ils auront de bien & de vie. Ce font les fentimens où j'ai vû Monsieur de

Wit & fa cabale, dans plufieurs conversations que j'ai en avec eux sur cette matiere.

Lors que je vis Monsieur de Wit, il m'allegua que Messieurs les Etats ne romproient pas la paix pour les deux Forts de St. André & de Bonnavista. Vôtre Majesté se souviendra, s'il lui plait, qu'il neme parloit que de lui-même, & non pas de la part de l'Etat, & ainsi cela n'a pas été communiqué à Monsieur van Goch, ni aux Etats Généraux, car il cût été fçû tout aussi-tôt; mais il est certain que Monsieur de Wit ne m'a pas dit cela sans qu'il soit assuré de le faire exécuter lors qu'il en fera question, Je vois par la dépêche de Messieurs les Ambas. fadeurs, que quand on les offriroit aux Anglois, ils ne croyent pas que cela fuffit pour faire la paix, & ledit de Wit ne m'a dit autre chose sinon, que quand il ne tiendra qu'au relâchement de ces deux Forts pour faire la paix, Messieurs les Etats ne la rompront pas. Ce que je remarque de plus important dans l'état présent des affaires, est que les Etats ont de quoi continuer la guerre deux ans, & foutenir les dépenses, qu'ils font des fonds, qu'ils en ont déja entre leurs mains sans mettre de nouvelles impositions, & qu'ils font tellement animez contre les Anglois, qu'ils ne conviendront jamais d'aucun accommodement que par des conditions égales, & qui foient estimées justes de toutes les Provinces qui composent leur Etat.

#### LETTRE

## Du Roi au Comte d'Estrades.

## Le 29. May 1665.

'Ai été très-aife d'apprendre avec certitude par vôtre dépêche du vingt-uniéme, que la Flote des Etats soit en bien meilleur état qu'on ne m'avoit dit. Je persiste néanmoins à croire, que s'ils avoient pû se resoudre à la retenir dans leurs ports, fans s'exposer aux incertitudes du mauvais évenement d'un combat, ils auroient lassé les Anglois par la dépense, & obtenu plus fûrement & peut-être plûtôt de bonnes conditions de paix; car je sçai que leurs parties ne craignent rien, tant des Etats que d'une pareille resolution; mais vrai-semblablement, si le vent a été bon pour sortir, le sort en est déja jetté, & je leur souhaite toute sorte de bon fuccès. Vous apprendrez par mon autre Lettre, mes fentimens fur le retour du Courier de la Princesse d'Orange, & ce qui se passe dans la Négociation. L'avis de la paix concluë secretement entre l'Espagne & le Portugal, est abfolument faux.

### LETTRE

# Du Roi au Comte d'Estrades.

## Le 29. May 1665.

IL n'est pas vrai que l'Esseins, comme porte le Mémoire, sur la fin, n'ait demandé de H 2 ma

ma part au Duc de Neubourg autre chose, sin on qu'il voulut changer la forme pour n'en faire pa un Traité à part, mais l'inferer dans celui d'accommodement qui s'est fait en même tem sur le fait de la Religion. Cela est bien quelque chole, mais non pas tout ce que j'ai intérêt de défirer, & afin que vous soyez particuliérement informé en quoi consiste cet intérêt. ce que vous vous garderez pourtant bien de dire jamais à la Princelle Douairiere, refervant pour vous feul ce fecret, c'est que les Ministres de la Maison d'Autriche, ont dessein de se prévaloir de cette Confédération de Westphalie, pour en faire imiter l'exemple aux autres Cercles de l'Empire, & après qu'ils seront venus à bout de les faire confédérer de cette forte en eux-mêmes, ils prétendent les porter à se contédérer les uns aux autres, fous le prétexte plaufible d'une plus grande fûreté, d'où il resulteroit deux grands inconvéniens; l'un que la garantie générale de l'Empire, que la France & la Suede, ont tant d'intérêt d'empêcher, & dont on a ruiné la négociation par divers moyens. ausli souvent que les Allemands y ont voulu penser, se trouveroit insensiblement toute établie; l'autre que le dessein de la Maison d'Autriche, est de parvenir aussi par là, à faire confédérer le Cercle de Bourgogne avec les autres . & les engager tous à sa garantie & à sa défense, qui est, comme vous jugerez bien, la chose qui puille arriver la plus contraire à mes intérêts.

Sans vous ouvrir de ce fecret à Madame la Princeffe Douairiere, tâchez de la piquer du défir dem'obliger jusques au bout. Elle a tout crédit dans la Cour de Monieur de Brandebourg, & fi elle yeut continuër à l'employer,

il lui sera facile de faire qu'il se tienne aux Traitez de l'accommodement du Condirectoire & de la Religion, en quoi feulement il avoit intérêt, à moins qu'il ne sçût la pensée des Autrichiens, & qu'il ne leur eût promis d'y adherer : car pour la sûreté des Etats de Westphalie, & qu'ils ne se trouveront plus exposez aux maux qu'ils ont autres fois soufferts, il l'aura toute entiére, & plus grande dans l'Alliance particulière, que nous avons renouvellée enfemble, & dans celle du Rhin, où il est depuis entré. Vous pourriez encore fuggerer làdessus comme de vous même, une considération qui fera fans doute grande impression sur son esprit, & dans la Cour de l'Electeur de Brandebourg même, fi elle l'y veut bien appuyer, qui est que certainement, le Duc de Neubourg, m'ayant les obligations qu'il m'a, ne me pourra pas à la fin refuser, quand je lui en ferai la dernicio instance, de ne point fournir la ratification de cette Ligue, qui se trouvera par ce moyen d'truite & anéantie, & que cela étant, il vaut bien mieux que l'Electeur de Brandebourg gagne ledit Duc, de la main, & que je lui en aye la principale obligation: cela est non seulement perfuafif, mais convaincant.

Van Beuningen a fait ici de grandes plaintes des termes du Mémoire, que vous avez préfenté aux Etats fur l'affaire de Herstal, en faveur de l'Electeur de Cologne, où vous avez déclaré ( sans être dit-il, informé des raisons des Etats qu'il prétend être claires, ) que je ne pourrois pas abandonner le droit de l'Electeur, comme si vous n'eussiez pas parlé à un Etat, qui est mon Allié comme lui. On lui a repondu que les Etats sont ordinairement si peu de

Lettres, Memoires, Oc.

considération de mesinstances, témoin l'affaire de Malthe, qui traîne depuis si long-tems, nonobstant toutes les paroles si souvent données, qu'en une autre affaire qui peut produire de grands inconvéniens au préjudice des Etars mêmes, lesquels se soucient très peu de desobliger les Princes voifins de l'Empire, vous avez crû être obligé, pour leur propre bien, de leur parler comme vous avez fait.

#### LETTRE

De Mr. de Lionne au Camte d'Estrades.

Le 29. May 1665.

Essieurs les Ambassadeurs en Angleterre Vous auront, sans doute, fait sçavoir, en m'me tems qu'ils en ont rendu compte au Roi, que leur Négociation s'étoit trouvé accrochée dès le premier pas, par la prétenfion que les Anglois avoient mise sur le tapis, qu'on leur donnât par écrit la prémière proposition que lesdits Messieurs Ambassadeurs avoient faite de vive voix au Rei de la Grande Bretagne, sur les conditions de l'accommodement. cette prétenfion-étoit non seulement contre l'ufage commun, témoin la maniere de traiter aux Pirenées, & à Munster; mais même contre le bien, & contre l'avancement de l'affaire, pour les raisons que vous jugerez bien, nos Meslieurs en ont fait d'abord très-grande difficulté, & telle qu'il paroissoit que la négociation fut échouée; Mais Monsieur van Goch, ayant depuis lui-même donné les mains à ce que le Roi d'Angleterre défiroit, dès que Sa Majesté a fçû,

fçû cette derniére circonstance; Elle n'a pas crû devoir se rendre plus difficile que les parties mêmes, & m'a commandé de dépêcher un Courier, en toute diligence à Messieurs les Ambassadeurs, (ce que j'ai fait ce matin) lequel leur porte l'ordre de donner ladite proposition par écrit, à quoi Sa Majesté s'est d'autant plus facilement portée, que ledit Roi a promis d'y répondre, & de s'expliquer de ses intentions, sur les conditions dudit accommodement ; qu'il a laissé même espérer qu'elles seront fort moderées. Si quand il sera reparlé de l'affaire de Herstal, vous pouvez adoucir les termes qui ont effarouché Messieurs les Etats, & leur faire connoître que Sa Majesté entre ses Alliez ne veut également que la justice, j'estime qu'il fera fort à propos que vous le fassiez.

### MEMOIRÉ

Du Comte d'Estrades, présenté à Mesfieurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-Bas, Le 1. Juin 1605.

Le Contre d'Efrance, repréfente à Vos Scienceries, que le Roi son Mattre defirant avoir deux Galiotes, pour s'en servic mans l'armée de Mer qu'il assemble, or croyant que Vos Sciencuries trouvent bon, qu'il enfasse faire l'acht en Hollande, pour les faire passer ensuitent en Amjeste lui a doiné or de de leur en demander, comme il fait, la permission, à quoi ledit Ambassadeur Extraordinaire espére que Vos Seigneuries apporteront d'autant moins de

176 Lettres, Memoires, Crc.

de difficulté, que ces fortes de bâtimens n'étant pas de grande confidération, or s'en pouvant trouverdont elles ne fe fervent point; Elles voudeont bien dommer cette faitsfaction au Roi fon Maître, or que suème dans les penfes qu'il a, Elles s'y fentiront conviées par leur propre intérét. Donné à la Haye le prémier Juin 1665.

D'ESTRADES.

### MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, présenté à Messieurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-Bas. Le 2. Juin 1661.

E Comte d'Estrades , Ambassadeur Extraordi-\_naire de France , représente à Vos Scieneuries , que leur ayant ci-devant fait instances, à ce qu'il vous plit donner per mission aux Vaisseaux, la Paix, la Juflice, & le Gentilbomme, appartenans à la Compagnie des Indes Occidentales de France , de fortir du Port d'Amsterdam avec leurs charges mentionnées en la Requête, presentée pour le même effet par le Sieur de la Garde Belin, & dans la réfolution qu'elles ont prife là-dessus le vingt-troisième du mois passé, enfuite d'une autre précédente de l'onzième, fans qu'il ait en aucune réponse décisive depuis , Ledit Ambassadeur Extraordinaire réttere sa priere envers Vos Seigneuries pour la même sortie, à quoi il s'affare qu'elles se porteront avec d'autant plus de facilité & de diligence, que lesdits trois Vaiffeaux & les marchandifes dont ils font chargez , ont été achetez & payez avant les Placards de défenfes de Vos Scigneurics,

ries, que leurs Equipages sont François, qu'elles pourront faire reflexion que le long délai qui y est apporté, cause de grands préjudices à ladite Compagnie, & un grand dépérissement aux dits Vaisseaux O marchandifes ; que d'ailleurs elles n'entirent & n'ont vifée d'en tirer aucun service dans leurs affaires présentes, & que par ces raisons elles auront, s'il leur plait, la bonté de mettre fin à cette affaire promptement & fans resomption. Ledit Ambassadeur Extraordinaire prie encore Vos Seigneuries de déterminer fi les Maitres de Bélandes de Dunkerque. qui sont au Port de Rotterdam , payeront ou ne payeront pas le droît de Fret , que le College de l'Amirauté dudit lieu veut commencer d'exiger d'eux, sans les consumer plus long-tems en fraix dans cette attente, o qu'on se regle sur le traitement qui leur sera fait ici pour celui des Vaisseaux de cet Etat à Dunkerque, comme auffi de lui vouloir donner une prompte & favorable expédition sur les deux Galiotes qu'il leur a demandées par son Mémoire d'bier au nom du Roi son Maître. Donné à la Haye le deuxième Juin 1665.

D'ESTRADES.

#### LETTRE

Du Comte d'Estrades à Mr. de Lionne.

Le 4. Juin 1665. .

JE vous envoye la Copie de la Lettre que j'ai reçûé de Meffieurs les Ambaffadeurs Extraordinaires, & la réponfe que je leur ai faite. Je fuis perfécuté tous les jours de tous, les Députez des Villes fur le fecours promis dans le 5. article

ticle du Traité de 1662. Je leur répons que le Roi a bonne volonté, qu'il travaille à la paix, & qu'avec un peu de patience ils feront contentez; c'est ainsi que je gagne dutems, & que je me défais de leurs importunitez, qui font, à vous dire

vrai, un peu trop frequentes.

Vous verrez par les Lettres du Roi l'état de toutes choses, & ce qui s'est passé entre Monfieur l'Evêque de Strasbourg & moi. Il est par ti aujourd'hui & m'a témoigné être satisfait de la maniere que je l'ai reçû, & a fort approuvé la réponfe que Messieurs les Etats m'ont donné sur l'affaire de Herstal, & la persécution qu'on vou-Ioit faire aux habitans de Tongres, touchant l'occafion de cet Apostat de la Ville de Mastricht;

Je donnai à dîner, il y a deux jours, à quatre des principaux des Etats Généraux, & après avoir parlé sur diverses affaires, je leur dis qu'ils devoient contenter Monfieur l'Electeur de Cologne fur la restitution de Rhimberg, & que cette place étant rafée, ne leur pouvoit jamais apporter aucun préjudice. Ils me répondirent qu'on pourroit plûtôt traiter d'un Echange que de la rendre; & cherchant les expédiens, ils me dirent qu'il y a une forêt & une petite Ville dans la Comté de Meurs, proche d'une Terre où Monfieur l'Electeur va à la chasse & la Terre de Herstal; & que le tout appartenant au Prince d'Orange, on pourroit lui donner Rhimbergue pour cela; mais comme ce n'a été qu'une conversation, je ne sçai pas si cela aura de la suite. Te n'ai pas laissé d'en parler à Monsieur le Prince de Strasbourg, qui m'a dit que la pensée étoit bonne, mais qu'il pressentireit si Monsieur l'Electeur & le Chapitre y voudroient consentir. Vous me manderez, s'il vous plait, si le Roi approuve que je pousse cette affaire, en cas que Monfieur le Prince de Strasbourg m'écrive qu'elle est agréable à l'Electeur & au Chapitre.

#### LETTRE

# Du Roi au Comte d'Estrades.

Le 5. Juin 1665.

NE doutant pas que mes Ambassadeurs en Angleterre ne vous ayent fait sçavoir, en même tems qu'à moi, le procedé du Sieur van Goch, qui a arrêté tout court leur Négociation des les premiers pas qu'ils ont pensé y faire, je ne vous en dirai rien; m'assurant que vous n'aurez pas manqué d'abord de vous employer efficacement à faire envoyer des ordres à ce Ministre qui lui ayent fait changer de conduite, le Sieur van Beuningen lui-même n'ayant scû ici la défendre.

l'ai reçû vos deux dépêches du 28., & attens avec impatience de scavoir ce que vous au. rez avancé dans la Conférence à laquelle vous avez convié le Sieur de Wit. Le Combat général, qui felon toutes les apparences doit être à present donné, aura decidé si les Etats ont bien fait ou non, de faire fortir leur Flote à présent, comme ilsavoient un moyen certain en main de lasser de la guerre les Anglois par la dépense. l'ai été très-aise d'apprendre les particularitez de ce qui s'est passé entre vous & l'Evêque de Strasbourg.

#### LETTRE

De Mr. de Lionne au Comte d'Estrades.

Le 5. Juin 1665.

N a envoyé ordre à Messieurs les Ambassadeurs, qu'ils fassent tout ce qu'ils pourront. pour obliger Monsseur van Goch à se départirde la dissiculté qu'il fait de leur laisser mettre par écrit ce qu'il les avoit chargez de dire de bouche; mais qu'à toute extrêmité quand ils ne pourroient en venir à bout, qu'ils donnent leur proposition signée en la maniére que le Sieur van Goch levoudra, & leur aura donné de même la sienne. Monsseur van Beuningen a fait ici cette instance pressamment, & Sa Majesté a bien voulu lui donner cette sistisfaction.

Je porte grande envie au plaifir que vous avez eu de voir & de converfer longuement avec. Monfieur l'Evêque de Strasbourg; il est mer veilleusement fatisfait de vous. S'il vous fait sçavoir quelque chose sur l'échange proposé, vous

pouvez pousser la chose.

Nous avons eu pendant quelques jours des frayeurs mortelles pour la personne de la ReineMere: elle fût attaquée d'une très-violente fiévre continuë, ce qui joint à son autre mal, inspiroit les craintes que vous pouvez vous imaginer; & il y avoit même grand danger d'un lubit transport au cerveau; mais le bénéfice d'une
Erespelle arrivée tout à propos, l'a comme par
miracle fauvée de cet accident, & en jettant aur
dehorstoute la chaleur interieure, la fiévre n'est
plus allée qu'en déclinant, & Sa Majesté s'en

trou-

trouve aujourd'hui entierement quitte; de forte qu'il ne refte plus à combattre que fon prémier mal, qui eft grand à la verité & très-facheux, mais qui n'est pas fans plusieurs remedes; du moins pour prolonger encore à Sa Majesté 20. années de vie. Si les ardens souhaise de tout le genre humain pouvoient y contribuer quelque chose, jamais santé n'auroit pû être achetée à un prix plus cher que feroit celle-là.

#### LETTRE

Du Comte d'Estrades à Mr. de Lionne.

Le 11. Juin 1665.

O'N persiste à croire ici qu'on ne peut mieux. quand ils pourroient faire la paix sans cela, elle ne seroit ni de durée ni si avantageuse comme celle qu'ils feront non feulement après un combat, mais après plusieurs: cela est si fort imprimé dans l'esprit des Etats & de tous les peuples, qu'il est inutile de leur alleguer des raiions contraires, ils les tournent comme fi l'on étoit plus pour les Anglois que pour eux; & l'estime que dans la conjoncture présente il vaut mieux leur laisser suivre le chemin qu'ils ont pris, ausli bien ne sçauroit-on les en détourner : le tems leur fera connoître s'ils auront bien ou mal fait. Cependant je sçai à n'en pouvoir douter, que si les Etats gagnent le combat, ils feront la paix avec les Anglois, sans se prévaloir en quoi que ce foit de leur avantage, pourvu qu'ils veuillent se lier d'amitié avec eux, & que ce soit sans la participation de la France.

H 7

### 182 Lettres, Memoires, Oc.

Ils continuent leurs plaintes de l'inexécution du Traité, & cela est si public dans les Villes, que je doute fort qu'après en être venus siavant on puisse les ramener, pour les porter à faire ce qui sera nécessaire pour le service du Roi, quand le caséchera que Sa Majesté aura besoin d'eux. Vous penetrez plus avant sur cette matiere que je ne sçaurois faire, c'est pourquoi je vous ferai simplement le recit de ce qui se dit & se se fait en ce l'ays, me remettant à vôtre prudence d'y faire réslexion, selon que vous estimez que la chose le mérite.

#### LETTRE

# Du Roi au Comte d'Estrades.

### Le 12. Juin 1665.

l'Aireçû vôtre dépêche du 4. du courant. Vous ne pouviez exécuter, avec plus d'habileté & d'adresse que vous avez fait, l'ordre que je vous avois donné de parler encore à Madame la Princesse d'Orange de la rupture du Traité de Dorstel. Je ne doute pas que l'appréhension que vous lui avez donnée, que le Duc de Neubourg ne m'accorde ce que Monfieur l'Electeur de Brandebourg me refusera en cette rencontre, n'ait fait grande impression sur son esprit; mais quand vous la verrez, vous y pouvez ajouter une autre confidération, que je veux encore vous fuggerer, & qui ne sera pas de moindre poids. Vous lui direz donc que présupposant, comme Madame d'Orange m'en affûre, que Monsieur l'Electeur de Brandebourg n'ait en cette affaire aucune penfée de favoriler les Autrichiens, il

m'en peut donner une peuve certaine, & d'autant plus aifée qu'il n'en sçauroit recevoir aucun préjudice imaginable, & voici comment : tout le monde scait & Monsieur l'Electeur de Brandebourg même n'en disconviendra pas, présupposant, comme j'ai dit, qu'il n'agisse point secretement en faveur de la Maison d'Autriche, que quand ces trois Princes ont fait trois Traitez à Dorstel, chacun a eu sa visée differente pour son intérêt particulier; Monsieur l'Electeur de Brandebourg a voulu gagner la Condirection du Cercle de Westphalie qui lui étoit contestée, dont il n'a jamais été en possession; le Duc de Neubourg a voulu fortir de l'embarras où il étoit, par le traitement que l'on faisoit aux Catholiques de Cléves; & l'Evêque de Munster qui a pris sa leçon à Vienne, a voulu former une Ligue qui put avec le tems détruire. ou faire insensiblement dissoudre celle du Rhin. Monsieur l'Electeur de Brandebourg & le Duc protestent aujourd'hui qu'ils sont très-éloignez d'avoir eu cette même intention qu'a eu l'Evêque; ils peuvent facilement faire voir cetteverité en se déportant de ce troisieme Traité, qui ne regarde que la nouvelle Alliance du Cercle de Westphalie, & comme ils ont d'ailleurs par la même voye, une bien plus grande fûreté dans la Ligue du Rhin, composée de deux Rois, quatre Electeurs & de tant de Princes, Monsieur l'Electeur de Brandebourg & le Duc ont sauvé tous les intérêts, & font venus à bout de ce qu'ils vouloient faire l'un & l'autre, quand ils teront sublister les deux Traitez du Condirectoire & de la Religion, fans plus parler de la nouvelle Ligue.

Du reite fur ce que Madame la Princesse d'O

range vous a dit que je voulois tenir mes amiscomme dépendans de moi, en forte qu'ils ne pussent songer à leurs intérêts, en des affaires même où je n'en ai aucun, vous lui repondrez deux choses; l'une, que je ne puis pas avoir un plus grand ni plus confiderable intérêt que d'empêcher, s'il m'est possible, qu'il ne se forme, sans aucune nécessité apparente, une nouvelle Ligue qui tende à la déstruction de celle du Rhin, & qu'il est évident que je ne puis gueres tenir pour veritable & fincere ami un Prince, qui fans en tirer un grand avantage en fon particulier, fournisse de gayeté de cœur à mes envieux un moyen de venir à bout avec le tems de. dissiper l'Alliance du Rhin. L'autre, que si j'avois été de l'humeur que dit Madame d'Orange, de tenir entierement & en toutes chofes mes amis sous ma dépendance, je n'aurois eu. garde de renouveller, comme j'ai fait, un Traité d'Alliance avec l'Electeur de Brandebourg pour les affaires du dedans de l'Empire, non seulement après avoir évidenment reconnu qu'il ne vouloit prendre aucune mesure avec moi pour celle de Pologne; mais fachant, à n'en pouvoir douter, qu'il les a toutes prises avec la Maison d'Autriche, & qu'elle lui fait même. esperer d'y porter un de ses enfans qui sera Catholique à la Couronne de Pologne, & qu'elle le mariera avec une des fœurs de l'Empereur ,... je sçai pourtant avec une égale certitude que cette proposition n'est qu'un leurre dont on. amuse l'Electeur de Brandebourg, afin de l'avoir toujours à son entière dévotion, & que la. Cour de Vienne n'appréhenderoit pas plus l'élection d'un Prince François, que de voir augmenter d'un Royaume la puissance, qu'elle ne troutrouve d'ja que trop grande, de la Maifon Electorale de Brandzbourg, avec laquelle même elle a divers differens à d'émêler. On peut inférer de-là, si je suis en effet peu commode à mes amis, puis que toutes ces connoissances que j'ai, ne m'ont pas empêché de conclurre un Traité d'Alliance avec un Prince qui a des liaisons de cette nature avec d'autres, qui regardent ma prosperité comme leur plus essentel préjudice.

#### LETTRE

### Du Comte d'Estrades au Roi.

### Le 18. Juin 1665.

E ne puis encore rien mander de certain à Vôtre Majesté de la revolution qu'apportera en ce Pays-ci la perte de la Bataille, Le Dimanche & le Lundi l'ai trouvé Monfieur de Wit & sa cabale fort étonnez, & ils n'ont sçû que me répondre, lors que je les ai prié de se fouvenir de tout ce que je leur avois dit dans nos Conférences fur les accidens de cette guerre. Le Mardi les nouvelles arriverent que le Vice-· Amiral Tromp , après la mort de l'Amiral Obdam, celle de Cortnart Amiral de la Meuse . & la fuite de l'Amiral de Zélande avec partie de fon Escadre, rallia douze grands Vaisseaux, & fit la retraite deux jours de suite contre toute l'Armée Angloise. A la faveur du Combat qu'il a rendu, quatre vingt dix Navires sont rentrez au Testel. Il y est entré après eux, n'ayant perdu qu'un Vaisseau des douze qui étoient aveclui, & il en a pris un de quarante-huit pieces de canon aux Anglois; il a cent quatre-vingt hommes de tuez fur fon vaif-

feau, & 60. de bleffez.

En arrivant au Tessel, il a dit aux Députez de Meslieurs les Etats, qu'il remettroit sa Commission, & qu'il ne les serviroit jamais; que de tous ces Capitaines qui étoient entrez, il n'y en avoit que douze qui eussent fait leur devoir, & qu'ils pouvoient juger si ayant combattu deux jours contre la Flote Angloise avec douze vaisfeaux, la victoire n'eut pas été affurée si les autres, au lieu de s'enfuir, l'eussent secondé.

Je vis Monsieur de Wit incontinent après cette nouvelle; je le trouvai tout remis, & aussi fier que de coutume. Il me dit qu'il s'en alloit par ordre des Etats au Tessel porter des recompenses aux Capitaines qui avoient fait leur devoir, & chatier les autres, & qu'il avoit ordre d'équiper la Flote en diligence, de la faire fortir promptement en mer, & qu'on étoitre-

folu de donner un fecond combat.

l'ai vû enfuite plufieurs Députez des Villes qui sont mes amis, que je trouvai fort étonnez; Ils m'ont dit qu'ils le voyoient abandonnez de tous leurs Alliez, qu'il y avoit un grand bruit dans leur Assemblée, que l'avis de plusieurs étoit de faire la Paix avec le Roi d'Angleterre aux conditions qu'il leur préscriroit, & remettre le Prince d'Orange dans ses Charges; que d'autres, du nombre desquels étoit Monsieur de Wit, avoient été d'avis de temporifer, jusqu'à ce qu'on vit si Vôtre Majesté voudroit exécuter le Traité, & qu'on donneroit ordre à van Beuningen de la presser la-dessus, & après la déclaration de Vôtre Majesté de oui ou non, qu'il feroit affez tems de prendre d'autres mesures. Cet avis a été fuivi, Vôtre Majesté me fera

fera sçavoir , s'il lui plait , ses intentions , & comment je me dois conduire dans cette conjoncture qui est fort délicate & pleine d'intrigues, les esprits étant partagez; & afin que je ne m'avance pas trop à répondre sur les propositions qui me pourront être faites , je supplie très-humblement Vôtre Majesté de me faire (caroir , se ne asque les Etats se portent à se déclarer contre l'Espagne pour la conquête de la Flandre quand le cas écherra des Droits de la Reine, else voudra bien se déclarer dès à présent pour les Etats ; car pour les faire venir à cela , il faut du tems , & prendre des mesures avec les Députez des Villes.

### MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, présenté à Mesfieurs les Etats Généraux des Provinces Unies des Païs-Bas. Le 24. Juin 1665.

Le Comte d'Estrades, Ambassadeur Extraordinaire de France, a ordre du Roi son Mattre, de saire installance à Vos Seigneuries, à ce qu'il leur plaise depermettre à Laurens Hubac de fairesortir de Hollande diverses choses qu'il y acchetéespour un armement de vaisseaux, & il espere que Monsieur van Beuningen, qui a recomm le désir qu'en a Sa Majesté, s'étant chavgé d'en écrire à Vos Seigneuries, & joignant pour cela se ossices unix siens, elles se disposeront à accorder de bonne grace cette suits action à Sa Majesté. Ledit Ambassadeur prie aussi Vos Seigneuries de saire saire une prompte restitution à Etienne Grilleau Marchand, Bourgeois de

la ville de Nautes, d'un Navire nommé l'Esperance, du port de cinquante-cinq tonneaux avec fa cargaifon de cuirs falez & de fuif, qui lui appartiennent , lequel retournant à Nantes de Drodel , pays d'Irlande, où il l'avoit envoyé, auroit été abordé O pris le deuxième de May dernier vers l'Ile de Hedic, à l'embouchure de la Loire, par une Carvelle Hollandoife armée en guerre, & commandée par Jean Haye natif de Hollande, qui l'auroit fait conduire avec ses marchandises dans un des Ports de cet Etat, nonobstant la déclaration qui lui fut faite que ce vaiffeau appartenoit audit Grilleau François, que tout son Equipage l'étoit, & que toutes les marchandifes qui étoient dessus fussent pour le compte du même Grilleau; ce que ledit Ambassadeur Extraordinaire a d'autant plus de lieu d'attendre de l'équité de Vos Seigneuries , qu'une parcille prise ayant été ci-devant faite par la même Carvelle Hollandoise, d'un vaisseau & marchandises appartenant à un François, elle lui a été restituée aussi-tôt qu'elle a été reclamée; & Monsieur van Beuningen même, après avoir pris connoissance de la chose, a affuré que sur la moindre instance qui en seroit faite à Vos Seigneuries, elles enferoient faire raison incontinent après; joint que déja un ordre du Roi a été envoyé à Nantes, pour y saire relâcher un prisonnier, valet d'un Marchand Hollandois, qu'on croit avoir part à l'armement de cette Carvelle & aux prifes. Ledit Ambassadeur assurant au surplus Vos Seigneuries, que la justice qu'elles rendront en cela audit Grilleau sera très-agréable à Sa Majesté. Donné à la Have le vingt-quatrième Juin 1665.

D'ESTRADES.

LET-

# LETTRE

# Du Comte d'Estrades au Roi.

Le 25. Juin 1665.

N ne peut faire encore aucun fondement iur le deileurde Metheurs les Etats. Ils attendent par l'Ordinaire prochain des nouvelles du Sieur van Beuningen, fur l'Ordre qu'ils lui ont donné de demander le fecours porte par le Traité de 1662., & en cas de refus, ils doivent prendre de nouvelles resolutions. Monsieur de Wit demande d'aller sur la Flote en qualité de Député des Etats. Il a proposé de mettre des Colonels d'Infanterie Chefs d'Escatre à qui les Capitaines des Vaisseux obériont.

On propose aussi de lever 12000, hommes de pied & 4: 00. Chevaux , & d'accepter l'offre. que Monfieur le Comte de Waldeck fait de son fervice, & d'amener 6000, hommes de vieilles Troupes. Monfieur le Prince de Tarente offre aussi de faire 4000, hommes dans les Etats de Hesse, ainsi ils prétendent remettre en bon état toutes les places frontieres, lesquelles ont été toutes dégarnies, par l'Infanterie qu'on en a ôté pour mettre dans les Vaisseaux & dans les places maritimes. L'esprit de Monsieur de Wit a donné tant de fierté à tous les Etats qu'ils ne parlent que d'une seconde Bataille, avec esperance de fuccès, par les bons ordres qu'ils prétendent donner contre la confusion & le desordre qui est arrivé, par le manquement de conduite des Amiraux.

Le bruit est que les Etats ont eu avis du lieu

100 Lettres, Memoires, C.

où est de Ruyter qu'il vient avec de grandes richesses. Vingt-cinq Vaisseaux sont commandez de sortir pour l'aller joindre, mais on tient

le lieu où il est fort secret.

l'attendrai avec impatience les ordres de Vôtre Majefté fur ma conduire. On commence à crier fort hautement contre la France, & contre l'inexécution du Traité. Si cela s'échauffe, j'estime qu'il seroit nécessaire, si Vôtre Majesté l'approuve, d'avoir quelque chose à repliquer, avant que les cabales contraires aux intérêts de Vôtre Majesté prissent plus de créance dans l'esprit de ces peuples.

#### LETTRE

# Du Roi au Comte d'Estrades.

Le 26. Juin 1665.

Monfieur le Comte d'Estrades, j'ai été touché d'un très-wif déplaifir par toutes les
considérations que vous pouvez assez juger, du
desavantage qu'a eu la Flote des Etats, dans
le prémier combat qui s'est donné. Ils auront
pu connostre par l'évenement que ce n'étoit pas
sans raison, que je leur ai si souvent conseillé
de prendre le parti de retenir ladite Flote dans
leurs ports, non seulement pour éviter le fàcheux coup qu'ilsont reçû; & qui n'étoit que
trop vrai semblable, mais comme un moyen
presque certain d'obliger les Anglois à désirer la
paix à des conditions équitables, quand ils se
leroient vûs exposez à soutenir long-tems des
dépences immenses, sans espérance d'en pouvoir retirer autre fruit que d'incommoder un

peu leurs Eunemis dans leur Commerce. cela lesdits Etats, & en beaucoup d'autres choses dans le cours de cette affaire, ont eu peu d'égard & de déference à mes Conseils, dont ils ne se trouvent pas mieux. S'ils étoient seuls à en fouffrir, je n'aurois pas occasion d'y trouver rien à dire, mais prétendre en vertu de nôtre Alliance m'entrainer dans une guerre, ou, qu'ils pouvoient faire avec plus d'avantage en fuivant mon avis, ou qu'ils pouvoient même éviter, en tenant une autre conduite, & ne m'avoir jamais communiqué leurs resolutions qu'après les choses faites ; c'est de quoi j'ai grand fujet de me plaindre. Je ne veux pourtant pas le faire en cette conjoncture, où ils ont plus. de besoin qu'on leur compatisse, & qu'on les fortifie, que de recevoir des reproches fur des choses pastées, & par conséquent sans remede, pourvû qu'à l'avenir, ils reconnoissent qu'il faut agir avec plus de concert, en des intérêts qu'ils veulent après rendre communs, & qui le seroient en effet, quand même il n'y auroit point de Traité entre nous.

Ils doivent cependant louër Dieu de ce que la plus grande partie de leurs Officiers fubalternes, ayant fi mal fait leur devoir, & dans la confusion, & le defordre qu'avoit jetté dans leur Flote la mort de leur Chef, les Anglois n'ayent pas remporté fur eux une totale victoire, & entiérement décifive, & que l'échec qu'ils ontreçt, quoi que considérable, n'empèchera pas qu'ils ne puissent, entres-peu de tems, remettre leur Armée au même état qu'elle étoit; ilsauront feulement à pourvoir aux conféquences de l'exemple par les recompenses & les châtimens de ceux qui ont bien & mal fait

-leur devoir; à quoi j'aprends avec plaisir qu'ils se sont d'abord appliquez avec le soin que la chose mérite.

Le prémier pas que j'ai fait, après l'avis du mauvais succès de la Bataille, a été de dépêcher un Courier exprès à mes Ambassadeurs Extraordinaires en Angleterre, pour leur ordonner de presser plus vivement que jamais le Roi de la Grande Bretagne, sur le fait de la paix, lui faifant fortement représenter les considérations qui doivent l'y obliger, autant & plus après le gain d'un combat, qu'avant le choc des deux Flotes, & lui mettant devant les yeux, les inconvéniens & les préjudices qui lui arriveront dans la continuation de la guerre, si par des prétenfions immoderées, il pouffe au dernier désespoir un Etat qui a de grandes ressources, qui ne manquera point d'argent, & qui a des amis puissans engagez à sa défense, qui ne le laisseront pas perir quand il ne pourroit se foûtenir de ses propres forces.

Mes Ambassadeurs sommeront ensuite ledit Roi, de la parole qu'il leur a donnée de leur mettre en main sa réponse, sur les prémiéres ouvertures des Etats, & même promis qu'elle ne contiendroit que des conditions raisonnables, lui faisan voir qu'outre qu'ulant de moderation en ce rencontre, il s'attirera les lonanges de toute la terre, je lui en serai d'ailleurs trèsparticuliérement obligé, par ce qu'il me tirera de la nécessité de prendreles resolutions, où je ne viendrois qu'à regret, à cause de nôtre amitté, mais qui seroient néanmoins indispensables à mon égard, & pour mon honneur, & pour mon intérêt, s'il ne facilite la conclusion d'un promt accommodement, & ne me donne par

13

là le moyen de fortir de l'embaras où je me trouve.

Tout cela lui sera dit, & même écrit par des personnes à qui je m'en sies expliqué ici, & en termes mêmes bien plus forts que je ne vous le marque, parce que je regarde plus au solide, & à la substance des choies qu'à les faire valoir.

Le Sieur van Beuningen m'a vû avant-hier. & l'Audience que je lui donnai dura plus d'une heure. Il feroit superflu de vous en mander le détail, parce que tout ce qu'il me pût dire, pour le service & l'avantage de ses Maîtres, vous tombera facilement dans l'esprit, & vous le pourrez sçavoir d'ailleurs par le Sieur de Wit, auquel il n'aura pas manqué d'en rendre compte, ou à l'Etat. Je n'ai donc qu'à vous informer de la réponse que je lui fis, afin qu'elle ne puisse être alterée de de-là. Je lui accordai en prémier lieu, ce qu'il me demanda à l'égard des deux Rois du Nort, & je dépêche demain un Courier exprès au Chevalier de Terlon, qui est encore à Copenhague, pour lui porter les ordres de tout ce qu'il aura à dire, & à faire auprès desdits Rois, à l'avantage des Etats, en cette conjoncture où tous les autres Potentats ont tant d'intérêt de ne les voir pas succomber, fous la puissance d'Angleterre, & que celle-ci ne puisse devenir la Maîtresse de la Mer, & par là régler à sa seule volonté le trafic de toutes les autres Nations, ce qui seroit d'un préjudice commun, & de la consequence qu'un chacun peut aisément juger. Ledit Chevalier tâchera de porter lesdits Rois à se joindre avec moi, pour presser vivement celui de la Grande Bretagne, à consentir à des conditions de paix Tome III. qui

qui foient équitables, à quoi je n'estime pas au'il rencontre aucune difficulté, pourvû que les Etats y contribuent de leur part ce qu'ils doivent, en faisant cesser comme ils le peuvent aisément, & fans se faire grand préjudice, les sujets de mauvaise satisfaction, que chacun desdits Rois prétend avoir d'eux, à quoi il est important que vous teniez la main, prenant soin que lesdits Etats en envoyent les ordres néceffaires à leurs Ministres qui sont sur les lieux : que fi mes offices, & ceux desdits Rois qui y seront ioints, ne peuvent produire en Angleterre l'effet que je veux m'en promettre, ledit Chevalier ne manquera pas, en cas des ordres & des pouvoirs nécessaires, de prendre avec eux d'autres mesures & des liaillons qui puissent par d'autre voyes plus fortes porter les Anglois à ce qu'on défire, & qui fera trouvé juste.

Quant aux affitances & déclarations dont le Sieur van Beuningen m'a aussi parlé & pressé vivement, je lui ai répondu qu'il étoit du propre bien des Etats aujourd'hui plus que jamais, que je ne rûinasse pas en un moment, par des déclarations précipitées, toutes les bonnes espérances que j'ai, & que le Roi de la Grande Bretagne lui-même m'a données, de le pouvoir porter à l'accommodement à des conditions Equitables, & qu'avant de faire aucun pas qui puiffe, ou lui rendre ma médiation fuipecte, ou donner lieu à ceux de ses Ministres qui ne défirent pas la paix, d'aigrir d'avantage les choses, il est de la prudence de voir qu'elle sera la réponfe qu'il a promis de donner à la prémiere propolition que lui ont fait mes Ambassadeurs, en laquelle il s'est engagé de s'expliquer nettement de ses intentions, parce qu'alors, les avant ayant connuës, on pourra prendre toutes force de mefures, avec plus de fondement, fairs qu'on ait à fe reprocher d'avoir manqué en rien de ce qui pouvoit conduire à la paix: & j'ai ajoûté pour plus grande fatisfaction d'elprir aux Etats, & pour leur donner auffi la confiance, la force & la vigueur dont ils ont tant de befoin en cette conjoncture, que fi l'on reconnoît que les intentions du Roi de la Grande Bretagne fur le fait de la paix, ne font pas telles que l'on défire, & qu'il a laiffé efpérer, je prendrai alors des récolutions, dont le dits Etats n'auront

pas fujet d'être mal-fatisfaits.

Ledit van Beuningen m'a encore instamment pressé, de vous ordonner de dire en cette occasion aux Etats quelque chose de ma part, qui leur donne du courage, & empêche que Downing ne puisse, par ses artifices, jetter de la division parmi eux; mais comme un pareil office, pour produire l'effet que van Beuningen se propose, devroit être rendu public, dans toutes les Provinces, ce qui se trouveroit par une autre raison directement contraire au but que j'ai, de ne rien faire présentement qui puisse ruiner les espérances que j'ai du côté d'Angleterre, qui font de promouvoir & conclurre l'accommodement, cette confidération m'a paru si forte pour le plus grand bien des Etats, que je n'ai pas crû vous devoir ordonner ce que ledit van Benningen demandoit, & en cas que vous jugiez que la bienféance & la raison requit absolument que vous ne gardiez pas un entier filence. dans un évenement de la confidération de celui qui vient d'arriver aux Etats, vous devrez mefurer toutes vos paroles avec grande circonspection, avant toujours en vue, que ce que vous 196

direz ne puisse point nuire à la Négociation qui se fera au même tems à Londres, c'est-à-dire que fans vous expliquer en rien des ordres que j'ai donnez pour le Nort à l'avantage des Etats, vous restraigniez vôtre discours aux seuls témoignages & allûrances de mon affection. qui ne m'a pas permis d'apprendre qu'avec beaucoup de déplaifir , le mauvais fuccès du prémier choc de leurs Armes, employant le reste de vôtre discours à leur donner part des ordres que j'ai aufli-tôt envoyez par des Couriers exprès à mes Ambassadeurs, de presser vivement le Roi de la Grande Bretagne, pour un bon & promt accommodement, dont l'ai toute bonne espérance; ledit Roi avant assuré mesdits Ambafladeurs, que par la réponse qu'il feroit à leur prémiere proposition, il s'expliqueroit de ses intentions pour la paix, à des conditions que tout le monde trouveroit trèsmoderées.

Je crois important de vous informer d'une réponse, qu'a fait ici le Sieur van Beuningen, quand on lui a demandé si les Etats se porteroient facilement à donner fatisfaction aux Suedois, touchant les élucidations du Traité d'Elbing, & de quelle conféquence il étoit aux Etats d'accorder ce que la Suede défire: ledie van Beuningen a reparti, qu'à la verité l'affaire feroit de beaucoup de confidération, si ses Majtres se pouvoient promettre que les Suedois exécutafient sincérement ce à quoi ils sont engagez par des Traitez, fur le fait desdites élucidations, mais que comme ils trouvent & trouveront toûjours des évafions & des prétextes pour ne les pasaccomplir, son sentiment particulier seroit, que les Etats se dispensassent de bonne

bonne grace, d'une chose qu'on ne pourra jamais s'alfurer de leur faire tenir, & qu'en cela même on gagnera de n'avoir plus avec eux aucune occation de querelle, & de mauvaise fatisfaction; cette lumiére que je vous donne vous peut servir, (ans commettre ledit van Beuningen) à furmonter toutes les difficultez que les Etats pourroient faire, d'envoyer au Sieur Isbrand les ordres qui sont nécessaires pour contenter les Suedois, sur le fait desdites élucidations.

### LETTRE

# Du Comte d'Estrades au Roi.

### Le 2. Juillet 1665.

J'Ai suivi les ordtes que Vôtre Majesté m'a fait l'honneur de me donner par sa dépêche du 26. du mois passé, & cil aété sort à propos, ainsi que Vôtre Majesté a très-bien jugé, que je ne donnasse pas de Mémoire à Messeus les Etats, sur l'Audience que Monseur van Beuningen a euë, lequel auroit assurément alteré la Négociation en Angleterre plûtôt que de l'avancer.

l'ai feulement dit au Préfident de femaine, qui ne manqua pas de venir chez moi avec deux Députez des Etats dès que l'Ordinaire fut arrivé, pour fçavoir ce que Vôtre Majesté me mandoit, que Vôtre Majesté étoit toujours dans les sentiniens de procurer la paix entre les deux Etats.

Que pour cet effet elle avoit dépêché un Courier en Angleterre, pour presser le Roid'entendre à un accommodement à des conditions raifonnables, & que s'il ne le faifoit pas, Vôtre Majesté prendroit des resolutions désquelles Meffieurs les Etats auroient fujet d'être contens; qu'elle avoit auffi redoublé ses offices vers les Couronnes du Nort sur ce même sujet. Ils me presserent fort de leur donner par un Mémoire tout ce que dessus. Je leur répondis que cela n'étoit pas dans la forme, qu'ils venoient chez moi par ordre des Etats pour me parler, & que je leur répondois qu'ils devoient inferer de ce que je leur disois, que Vôtre Majesté étoit très-bien intentionnée pour leurs intérêts, puis qu'elle continuoit à leur en donner des affûrances, nonobstant le sujet qu'elle auroit de s'en retirer, par le peu de cas qu'ils avoient fait de ses confeils & avis fur le secours, & le cours de toute cette guerre; que ce n'étoit que de moi même que je leur faifois ce discours, parce que Vôtre Majesté étoit si généreuse qu'elle ne vouloit pasuser de reproches au mauvais état où étoient leurs affaires, mais bien les confoler & les affifter encore de ses conseils en tout ce qui lui sera possible, comme en les exhortant d'envoyer des ordres à leurs Ambaffadeurs vers les Couronnes du Nord, d'ajuster les differens qu'ils ont avec les Etats, & particuliérement en Suede, touchant le projet des élucidations; & je me servis comme de moi-même de l'avis que Vôtre Majesté me donne de l'ouverture de Monfieur van Beuningen sans qu'il ait été parlé de lui. Ils me témoignerent être fort satisfaits, & en furent faire raport à l'Assemblée en la même manière que deflus.

Je fus ensuite le même jour voir les Députez des Villes de Hollande, parce que ce sont les Marchands d'Amsterdam qui sont les plus op-

polez

posez au relâchement de l'article des Elucidations, & leur représentai fortement tout ce que l'avois dit au Préfident de semaine. Ils me parurent bien disposez à contenter la Suede; & en effet il a été resolu ce matin qu'on envoyeroit ordre à Monsieur Isbrand d'ajuster cette affaire, qui est la principale, à la satisfaction de la Couronne de Suede, & à Monsieur d'Amerongen en Dannemarc de s'accommoder au tems fur les prétentions du Roi de Dannemarc. Ainfi ie crois que les deux Ministres seconderont les bonnes intentions de Votre Majesté. Ils se louent fort tous deux des offices que Monfieur le Chevalier de Terlon leur rend, tant en Suede qu'en Dannemarc. Je ne puis finir cette Lettre fans dire à Vôtre Majesté tous les beaux discours que Downing fait publier par les Villes. Il dit que le Roi de Suede s'est affurément déclaré pour l'Angleterre, que le Roi de Dannemarc & fon Maitre ont fait une Ligue avec le Roi d'Espagne, la Maison d'Autriche & plusieurs autres Princes, que le Pape même y entrera; que déja le Maire de Londres a fait entendre au Roi fon Maitre, que si on veut déclarer la guerre à la France, ils donneront la moitié de leur bien pour la soutenir; que tout le peuple la désire, & que nos Amballadeurs sont regardez à Londres comme Ennemis, & qu'ils n'y resteront pas long-tems.

Quoi qu'il n'y ait nulle apparence à tout ce que ces kimissaires disent, cela ne laisse pas de troubler ces peuples & de fortisser la cabale Angloise, qui a été assez forte pour mettre de la division parmi les Chess de la Flote, dont Tromp a été des prémiers, & a quitté le Commandement pour s'en venir à la Haye sans con-

14

gé, où il a tenu plusseurs discours en public fort desavantageux à Monsieur de Wit: ses amis ont tâché de le rannener & de le renvoyer à la Flote. Il est brave, mais il a peu de jugement, ce qu'il a fait paroitre encette rencontre; car sans cela toutes les voyes alloient à le faire Amiral. A l'exemple de Tromp plusseurs Capitaines ont parlé fort haut, & au lieu de wavailler à raccommoder la Flote, il a fallu que tous les soins de Monsieur de Wit a yent été à remettre les esprits dans Passechent du service, & empêcher une revolte. Je ne crois pas qu'ils pussent mettre leur Flote en état de s'opposer à celle d'Angleterre de deux mois.

Leur principale affaire est le retour de de Ruyter, qui a avec lui treize Capitaines capables de commander des Flotes, & ce sont à présent les seuls Chefs de Mer que Messieurs les Etats ayent à leur service. On a nouvelle qu'il est parti le 6. de May de la Martinique où il a pris des vivres pour trois mois, & fait nettoyer les Vaisseaux. Dans la Relation qu'il a envoyée aux Etats, il remarque avoir pris les Forts de Cap Verd & Corrorari, & qu'il les a rasez; que de là il a été sur la Riviere de Gambi; qu'il a attaqué le Fort Cormantin, l'a pris en plein jour, & y a établi une bonne Garnison; qu'il amene le Général des Anglois prifonnier dans fon vaisseau; qu'il a pris huit vaisseaux Anglois richement chargez; qu'il a ravituaillé toutes les places de la Côte de Guinée, & donné au General de Meslieurs les Etats les munitions néceffaires, & dont il a eu befoin pour maintenir les Places qui font fous leur puissance; que de la Guince il est allé aux Barbades; qu'ayant été découvert par un Navire Anglois, 40. Navires

Marchands gagnerent la Côte & s'échoûerent contre terre, ôterent lears canons, & firent quantité de Batteries dont fa Flore fut fort inconunodée, ce qui l'obligea de fe retirer sans pouvoir attaquer leidits Navires Marchands, & que manquant d'eau & de vivres, il avoit été obligé de venir en prendre à la Martinique, où il avoit reçt toutes fortes de bons traitemens du Gouvernent Clodore; qu'il en partoit pour venir vers la nouvelle Hollande, & de-la, suivant ses ordres, retourner dans sa Patrie.

Enfuite des avis que de Ruyter a donné à Meffieurs les Etats, ils ont faire partir du Teffel vingt-cinq Navires fous le Commandement de Banckert, pour aller au devant de lui & tâcher de le joindre; ils ont dépêché en mêmetems fix Galiotes bonnes voilieres, pour aller au devant de lui, & lui porter les avis de l'Etat de toutes choses, a afin qu'il se précautionne contre la Flo-

te Angloife.

Monsieur de Wit est totjours au Tessel; la ville d'Amsterdam commence à mumurer & à blamer le gouvernement présent; à Leyden le peuple a jetté un tambbur dans la Rivière, sur ce qu'il battoit pour lever des gens pour le service de Messieurs les Etats, le peuple se mit à crier qu'il falloit lever pour le Prince d'Orange, & non pour des traitres.

Il y a des Capitaines de mer, accompagnez de grand nombre de matelots, qui ctant attroupez ont dit publiquement qu'ils ne retourneroient plus en mer ii on ne portoit la banderolle

du Prince d'Orange.

Quoi que la prudence & l'adresse de Monfieur de Wit ayent appaisé tous cestroubles, & remis ces mutins à leur devoir, on est néan-

5 mo

moins à toute heure à la veille de voir renouveller ces émotions, car on n'oseroit faire aucun Vôtre Majesté peut juger mieux châtiment. que personne du mauvais état où sont les affaires en ce Pays, lesquelles peuvent tourner en un instant dans une telle extrêmité qu'on ne les pourra plus remettre; car ces peuples sont sufceptibles de toutes les mauvaises impressions qu'on leur veut donner; & quand ils font Echauffez il y a grande peine de les faire revenir. Je ferai de ma part toutes les diligences qui dépendront de moi, pour maintenir les affaires dans une égalité, jusques à ce que Vôtre Maiesté se soit déclarée du parti qu'elle voudra prendre.

### LETTRE

# Du Comte d'Estrades au Roi.

# Le 9. Juillet 1665.

L'Evêque de Munster a fait avancer 500. Chevaux & mille hommes de pied sur les frontieres de la Province de Gueldres. Messeus les Etats y ont fait marcher des Troupes sufficantes pour s'opposer à ses entreprises, & ils n'ont rien à craindre, pourvû que les Princes d'Allemagne ne se joignent point à lui; ils sont en volonté de le contenter, & ils l'en pressent de la part de Vôtre Majesté.

Le Compromis entr'eux & les Ministres de Moi fieur l'Electeur de Brandebourg se doit signer dans deux jours, on est d'accord des ter-

mes.
Ils confinient à l'échange de Rhimberg avec

Mon-

Monsieur le Prince d'Orange, se reservant seulement la Souverainté pour laquelle ils donneront de l'argent, qui servira à faire le surplus de ce qui sera convenu; mais cela est secret, les Etats n'en ayant pas encore connoissance, austi n'est-il pas tems qu'ils l'ayent; car il faut auparavant sçavoir ce que prétend Monsieur l'Electeur de Cologne, & ce que le Conseil du Prince d'Orange voudra donner. Mais c'est toujours beaucoup d'avoir le consentement des principaux de l'Etat, qui feront venir les autres à leur avis, lors que la chose sera meure.

Quant aux autres affaires qu'ils ont avec les Rois de Suede & de Dannemarc, ils ont déja écrit par l'Ordinaire dernier à leurs Minifres d'ajuster celles dont on est en contestation, à leur fatisfaction; les litts Etats sont fort contens de la conduite de Monsieur le Chevalier de Terlon, qui assisse le le conduite le un sinifre en tout ce qu'il peut pour

faciliter leurs affaires.

J'ai donné avis à Monsieur l'Evêque de Strafbourg de la disposition où l'on est ici pour l'échange de Rhimberg. J'attens ses sentimens là-

desfus, sur lesquels je me reglerai.

Mefficurs les Etats n'ont fait que propofer une levée de 12000. hommes, & d'entendre les offres qu'ont fait Mefficurs les Princes de Tarente & le Comte de Waldeck; maisil n'a été rien refolu, & à moins que d'être preflèz par la crainte d'une guerre de terre, je ne crois pas qu'ils augmentent leurs Troupes.

L'on attend ici avec impatience de scavoir la réponse du Roi d'Angleterre, sur les dernieres instances qui lui ont été saites de la part de Vôtre Majesté, de donner ses propositions pour la paix; les Etats sont persuadez qu'elles seront fort fieres, & que même les Anglois ont defsein de rompre avec Vôtre Majesté. Ces impressions pourroient bien venir de l'esprit de Downing, car je fçai, à n'en pouvoir douter. qu'en même tems que cela se débite dans les Villes, il voit les Députez avec grand soin, leur fait entendre qu'on n'a pas beloin de l'entremise de la France pour leur accommodement; que la chose n'est pas si difficile qu'on pense, & que quand l'Angleterre & cet Etat seront bien unis, ils feront maitres de tout le Commerce, sans que pas un Roi y puisse avoir de part que celle qui leur plaira. Ce discours est fort goûté par ces gens-ci, & il y a même des amis de Monsieur de Wit & de sa cabale, qui sont

entierement gagnez.

Je ne perds pas de tems pour détuire autant que je puis, auprès des Députez des Villes ces fausles maximes, & leur faire voir que ceseroit la perte affûrée des Etats, en ce que l'Angleterre ne manqueroit pas de se rendre maîtresse de tout le Commerce, après qu'elle auroit porté lesdits Etats à manquer à la France, par une liaison pareille à celle qui se projette sans sa participation, & leur faire perdre le seul appuy qu'ils peuvent avoir contre les entrepifes d'Angleterre fur leur Etat, dont les prétextes font affez aifez à trouver; que pour donner une marque d'intention bonne & fincere, il me femble que les Anglois ne devroient pas chercher à leur oter le feul Allié qu'ils ont , & qui peut les maintenir contr'eux; mais bien proposer des conditions justes & raisonnables, dont Vôtre Majesté se puisse servir pour procurer à tous deux la paix fans aucun intérêt, que celui de jouir chacun de la liberté du Commerce; que je les croyois. eroyoistrop habiles pour donner dans ce piége, & pour ne pénétrer pas le but des Anglois de les attirer à eux pour les ruiner avec plus de facilité. Peut-être feront-ils quelques reflexions fur cette converfation. Je remarquai beaucoup d'abattement parmi eux, & s'il leur arrive encore quelque perte en mer, il y a à craindre de grandes revolutions dans l'Etat.

L'Equipage de la Flote va lentement, il ya aflez de Vailleaux & d'argent, mais peu de gens de commandement, & par consequent point

d'ordre.

Monsieur de Wit est toujours au Tessel, on ne croit pas qu'il revienne si-tôt à la Haye; cependant on lui fait des affaires ici pendant son absence, auxquelles il pourroit remedier par sa présence.

### MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, presenté à Mesfieurs les Etats Généraux des Provinces Unies des Païs-Bas, Le 13. Juillet 1665.

Le Comte d'Estrades Ambassadeur Extraordinaire de France, ayant sait instance à Vos Seigneuries le prémier Juin derniur passé, à cequit leur plût permettre l'acbât en ce païs de deux Galiotes, que le Roi son Maŝtre défroit avoir, pour s'en servir dans le dessin de quelque armement Naval; Elles l'ont accordé, & Sa Majessé en aété fort sait siaites mais comme Elle lus a donné un nouvel ordre de faire trouver bon à Vos Seigneuries, qu'au lieu d'une dessites Galiotes on pûs acheten 17 un Vaisseu Honckre, de quatre-vingt tonneaux ou environ ¡Ledit Ambassadeu Extraordinaire les prie dy vouloir consinir; & il espire avec d'autant plus de consiance qu'Elles le seront, qu'il n'est quession d'autre chose, sinon qu'autieu des deux Galiotes qu'elles ont deja permis d'acheter, on pour acheter une Galiote seulement, & un Vaisseu Houckre du port de quatre-vingt tonneaux ou environ. Donné à la Haye le treize y willet 166;

D'ESTRADES.

#### LETTRE

# Du Roi au Comte d'Estrades.

Le 10. Juillet 1665.

J'Ai reçû vôtre dépèche du deuxième du courant, & y ai vû ce qui s'est passé de de. là, lors que le président de semaine vous a visité, & que vous lui avez dit tout ce dont je vous avois chargé par ma dépèche du 26. de l'autre mois, sur le sujet de l'échec que la Flote des Etats à reçû; cependant j'ai été très-aise d'apprendre que vous ayez fait envoyer des ordres précis aux Sieurs librand & d'Amerongen, de latisfaire le Roi de Suede, & celui de Dannemanc. Cette précaution ayant été nécessaire, pour faire que les Négociations dont j'ai chargé le Chevalier de Terlon puissent réus-

On ne sçavoit point encore en Angleterre la verité de ce que de Ruyter a fait en Guinée, selon ce que vous en mandez. Il n'a manqué à prendre dans toute cette côte-là, que le seul Cabo Cor-

fo.

fo. Il est certain qu'aujourd'hui la grande affaire des Provinces-Unies est le retour dudit de Ruyter. Pour les discours que tient Downing touchant cette Couronne, on n'en doit pas faire grand cas.

Mes Ambaffadeurs me mandent par leur derniére dépêche, qu'on leur avoit promis pour le lendemain la réponfe du Roi de la Grande Bretagne, à la prémiere propofition qu'ils ont donnez fur les moyens de faire la paix. Quand je l'aurai vûte, j'aurai fans doute lieu de vous écrire plus au long.

### LETTRE

# Du Comte d'Estrades au Roi.

### Le 16. Juillet 1665.

Monfieur de Wit est arrivé ce matin du qu'il a dit avoir laifé quatre-vingt six Navires prêts de sortire n Mer. Il seroit à souhaiter qu'il ne fut pas si brave; car si PEtat perd un second combat, il ne s'en remettra jamais, & il faudra qu'il se soumette à la discretion de ses Ennemis.

Je remarquai bien de la division, & de l'abbattement dans les esprits, à la referve de Monfieur de Wit, qui est robjours fort sier, maisil faut craindre qu'à la fin il ne seroit plus abattu que les autres, s'il arrivoit quelque accident nouveau, soit par la guerre, ou par les peuples qui sont ébranlez, & sur qui dès a préent on ne peut faire aucun sondement assuré.

#### LETTRE

# Du Roi au Comte d'Estrades.

Le 17. Juillet 1665.

L'Ecrivis il y a quelques jours au Duc de Neubourg, pour le convier à s'employer auprès de l'Évêque de Munster, pour détourner ce Prince d'entreprendre aucune nouveauté, ou voye de fait contre les Etats, lui faifant entendre par la voye dudit Duc, que s'il le faisoit, il se trouveroit ausli-tôt mes armes sur les braspour leur défenses; mais ayant depuis appris que son Traité avec le Roi de la Grande Bretagne est comme arrêté, s'il n'est déja conclu, & figné, & que ledit Roi lui promet pour l'engager & agir contre lesdits Etats, de lui fournir une somme de quatre cent mille écus & cinquante mille par mois, durant tout le tems qu'il leur fera la guerre, avec obligation expresse, de ne pouvoir faire d'accommodement fans y comprendre ses intérêts, & lui faire donner fatisfaction, je ne me suis pas contenté de cette prémiere diligence, voyant que la chose pressoit plus que je n'avois crû, & je fais état d'envoyer directement vers lui-même une perfonne expresse, qui partira dans deux ou trois jours, pour lui déclarer que s'il attaque les Etats, il trouvera mes forces à leur tête pour leur défense. Outre cela, je dépêchai avanthier un Courier à mes Ambassadeurs en Angleterre, pour leur ordonner de faire la même déclaration de m'a part au Roi de la Grande Bretagne, afin qu'il connoisse à tems, qu'il peut plus

plus utilement employer fon argent qu'à armer ledit Evéque, & le faire agir; & non content de cela, j'ai aufil déța fair parler au Marquis de Fuentes, fur le paflage dont j'aurois beloin dans les Etatsdu Roi fon Maître, pour euvoyer une Armée au fecours des Provinces-Unies.

Vous avez belle matiére de faire valoir aux Etats, le procedé que je tiens en ce rencontre, plein d'affection & de cordialité envers eux avant même qu'ils m'ayent requis de rien, fur la seule connoissance que j'ai euë des Projets dudit Evêque, quoi qu'il foit l'un de mes Alliez de la Ligue du Rhin; mais comme j'ai bien voulu fans y déliberer un moment lui faire des déclarations aussi fortes que sont celles que je viens de dire, & qui m'engagent à ne pouvoir m'empêcher de les exécuter, si ce Prince passe outre, nonobstant cela, à l'accomplissement du Traité qu'il peut avoir déja fait avec le Roi de la Grande Bretagne : il est juste aussi, & il est d'ailleurs du bien des Etats, afin que j'aye plus de moyen. de les soutenir, que je puisse lui promettre, que je lui ferai donner par eux fatisfaction fur l'affaire de Borkelo. Le Sieur van Beuningen a déja dit ici, que je pouvois la lui promettre, & je donneral cet ordre à mon Envoyé; mais il fera bien à propos que vous fassiez confirmer cette parole, au lieu où vous êtes. Il ne s'agit en cela que d'un différend particulier, dudit Evêque avec le Comte de Stirum, que la Province de Gueldre protege, en quoi les autres Provinces n'ont aucun intérêt, & ce n'est à proprement dire qu'un procès qui ne doit pas causer une guerre, où d'autres Princes de l'Empire pourroient dans la suite prendre intérêt pour de plus

plus grands ou pareils différends qu'ils ont à démêler avec les Etats; outre que le monde est affez perfuadé, que l'Evêque de Munster à la raison de son côté, & que son Evêché souffre une vexation en cette affaire de Borkelo.

Les Etats ne doivent pas perdre de tems à pouffer la Négociation de l'échange de Rhimberg, auquel vous mandez qu'ils ont déja confenti, afin qu'on puisse vivre en toute quiétude d'efprit, que l'Electeur de Cologne, quoi qu'il arrive, ne se joindra pas audit Evêque de Munster.

Vous aurez vu la réponse que le Roi de là Grande Bretagne a enfin donnée à mes Ambaffadeurs, & les raisons qu'il allégue, pour ne s'y être pas expliqué de ses intentions, sur les conditions de la paix, comme il leur avoit fait espérer. Le Sieur van Beuningen m'a demandé là-deffus Audience, & je la lui donnerai demain; cependant il feroit bien nécessaire, que Messieurs les Etats voulussent vous dire à l'oreille confidemment à quoi ils se relâcheroient pour le bien de la paix, & à quelles conditions dans cette conjoncture ils seroient disposez de la conclurre, afin que je puisse les leur ménager, pendant que mes Ambassadeurs sont encore en Angleterre, fans qu'il parut que les ouvertures que j'en ferois vinssent de leur part, mais seulement de la mienne, pour le desir que j'ai de l'accommodement, me promettant, si le Roi d'Angleterre y donne les mains, de les faire aufli agréer aux Etats. Par ce moyen on verra bientot fi la paix se peut faire, ou non, & sans que Messieurs les Etats, par l'avance que j'en ferai de leur consentement, se fassent aucun préjudice. Le Roi d'Angleterre (fi la Négociation fe rompt) n'aura aucun juste sujet de se plaindre de moi, quelque resolution que je puisse prendre après cela pour l'avantage des Etats. Appliquez vous donc à tirer d'eux le plus protement qu'il se pourra leur dernier mot, & afsirez les bien que je ne me prévaudrai de la lumiére qu'ils me donneront, que pour leur plus grande utilité & satissaction.

### MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, présenté à Mesficurs les Etats Généraux des Provinces Unies des Païs-Bas. Le 22, Juillet 1665.

L E Comte d'Estrades, Ambassadeur Extraordi-naire de France, sesent obligé de saires savoir à leurs Seigneuries , que l'affection que le Roi Son Maître conserve pour leurs intérêts ne lui permettant pas de fouffrir, que les entreprifes, qui se pratiquent contre cet Etat, viennent à effet; il recherche les moyens les plus convenables pour les rompre, ou détourner. Sa Majesté pour cet effet n'a pas seulement fait infinuër à Monfieur l'Evêque de Munster, que s'il songeoit à quelque mauvais dessein, ou voye de fait contre cet État , Elle s'opposeroit fortement à l'exécution; mais ayant depuis appris le Traité que cet Evêque a fait avec le Roi de la Grande Bretagne, & que la chofe preffoit plus qu'elle ne croyoit, Benvoyé directement vers lui , une perfonne expresse, pour lui Meclarer, que s'il attaque les Etats de Vos Seigneuries, il trouvera ses forces à leur tête pour leur défense, & a dépêché un Courier à ses Ambassadeurs Extraordinaires en Angleterre, pour convier de sa part le Roi de la Grande Bretagne, à vouloir entenentendre à une Paix , & lui faire connoître à tems qu'il peut plus utilement employer son argent, qu'à armer ledit Eveque & lefaire agir ; & Sa Majesté non contente de cela a deja fait parler au Marquis de Fuentes, sur le passage dont elle auroit besoin. dans le pais du Roi son Maitre, pour envoyer une Armée au secours de Vos Seigneuries. Elles n'auront pas de peine après cela à se persuader, que le procedé de Sa Majesté en ce rencontre ne peut-être ni plus sincere ni plus cordial, puis que sans attendre qu'elle en foit requife elle se porte d'elle-même, sur la seule connoissance des Projets dudit Evêque, à prévenir & repousser les maux qui les ménacent. fans même avoir égard quel' Evêque de Munster est un de scs Alliez de la Ligue du Rhin; mais comme Sa Majesté a bien voulu, fans déliberer un moment faire ces déclarations aussi fortes qu'elles sont , & qu'elle s'engage à ne pouvoir s'empêcher de les exécuter , fi cet Evêque paffe outre, nonobstant cela à l'accomplissement du Traité, fait avec le Roi de la Grande Bretagne, Vos Seigneuries jugeront bien qu'il est juste aussi, & qu'il est d'ailleurs du bien de l'Etat, que Sa Majesté, pour avoir plus de moyen de recenir ledit Evêque, puisse lui promettre qu'elle lui fera donner satisfaction par Vos Seigneuries sur l'affaire de Borkelo, ne s'agissant en cela que d'un différent particulier dudit Eveque, avec le Comte de Stirum, que la Province de Gueldre protege, en quoi les autres Provinces n'ont aucun intérêt, & ce n'eft à proprement parler qu'un procès quine doit pas caufer une guerre , ou d'autres Princes de l'Empire pourroient dans la suite prendre intérêt , pour de plus grands différends qu'ils ont à démêler avec Vos Seigneuries; outre que le monde est affez perfuadé, que cet Evêque a beauconp de droit de son côté, & que son Eveché souffre notablement en cette affaire de Bor\_

Borkelo. Sa Majessé ne doute point aussi, que Vos Seigneuries ne trouvent très à propos, de pousser es même tems la Négociation de l'échange de Rhimberg, où elles ont déja quelque disposition, a sin que par la on puisse être assuré pue l'échant de Cologne, quoi qu'il urrive, ne se joindra pas audit Evêque.

Et que Sa Mujesté suggereroit à Vos Seigneuries, qu'elles travaillassent de bonne beure à sortifier seur Armée de terre par de nouvelles sevées en Allemagne, afin qu'elles eussein une Corps prêt à se joindre au semencas d'attaque, se leur pradence & seur bonne politique ne seur conseilloit pas la nécessité de cette précaution, qui ne sera pas même inunite pour disposer plutôt les Anglois d'entendre à un accommodement, ce qui servit le vrai moyen d'arrêter toutes sortes de maux dans seur source; Ainst que le Roi son Maître le souhaite ardennent, & à quoi il sâche de contribuier, de tout ce qui peut dépendre de son pour voir.

D'ESTRADES.

### LETTRE

# Du Comte d'Estrades au Boi.

# Le 23. Juillet 1665.

A dépêche que Vôtre Majesté m'a fait Phonneur dem'écrire du 17. du courant, a fort remis les esprits des Etats, qui étoient dans un grand étonement du Traité de PEvêque de Munster, en les assirant que Vôtre Majesté s'employoit tant auprès du Duc de Neubourg, qu'auprès du Marquis de Fuentes pour le passage de tourner de ce prétendu Traité; je leur ai bien fair remarquer que Vôtre Majesté s'étant portée à leur

leur donner des marques de fon affection en cette rencontre sans en être requisé de leur part , il étoit nécessaire, qu'ils prissent une prompte resolution de contenter ledit Evêque pour Borkelo , & terminer l'affaire de Rhimberg , & clea prétensions de Monsieur l'Electeur de Brandebourg pour sa liquidation , comme aussi la restitution des biens de l'Ordre de Malthe.

Ils me répondirent, que quand à l'affaire de Borkelo, elle n'étoit pas juste, que ce n'étoit pas une affaire d'un particulier, ainsi que Vôtre Majesté croit, mais bien de la Province de Gueldres qui y est la plus intéressée, le dédommagement du Comte de Stirum étant aifé à accommoder; que par le Traité d'Union les Provinces fe doivent foutenir les unes les autres; & qu'on donne ordre à Monsieur van Beuningen de faire voir les pieces du Procès à Vôtre Majesté, & l'informer de la verité du fait; qu'on fera toutes les diligences possibles pour accommoder le démêlé qu'on a avec l'Electeur de Brandebourg; que pour l'affaire de Malthe, le Traité d'Union des Prévinces fait qu'on ne peut forcer celle d'Utrecht de convenir à l'accord projetté, mais que les autres Provinces travaillent à la porter à s'accommoder.

Quant à l'échange de Rhimberg, Messieurs les Eats en veulent bien traiter avec l'Electeur de Cologne, & ils attendront que ledit Electeur leur fasse des propositions. J'ai écrit sur cet article à Monsieur l'Evêque de Strasbourg, & lui ai mandé qu'il saut se hâter & ne perdre pas cette conjoncture, & qu'il envoye pouvoir detraiter à quelqu'un qui soit bien informé des

conditions qu'on prétend.

Monsieur de Witm'est venu voir ensuite, & m'a

m'a repréfenté au vrai l'état de leurs affaires, qui font dans une telle extrêmité qu'ils n'ont que la feule reflource de hazarder un combat, m'ajoutant que s'ils reftent dans leurs Ports, ils ont à craindre deux chofes, dont une feule fera indubitablement revolter les Villes, demander la paix au Roi d'Angleterre à telles conditions qu'il voudra, remettre le Prince dans ses Charges, & chasser du Gouvernement

tous ceux qui y font à présent.

Que la prémiere est le retour de de Ruyter, celui de la Flote de Smirne qui est à Cadix, & celui de la Flote des Indes; que si on laisse la mer libre aux Anglois, il est impossible d'éviter la perte d'une de ces Flotes, & peut-être des trois, ce qui les mettroit si fort en arriere qu'ils ne pourroient jamais s'en relever; & qu'ainsi il est d'avis qu'on fasse sortir leur Flote qui fera dans douze jours de 106. grands Vaisseaux; qu'on a pourvû aux Charges vacantes par de bons Chefs & expérimentez; que le châtiment qui a été fait fera mieux faire le devoir aux autres; & qu'enfin il y a lieu d'esperer un bon fuccès par toutes les précautions que les Etats ont prifes; mais que la plus grande raison qu'il y ait à donner à ce conseil, est que Messieurs les Etats n'ont aucune ressource à esperer que par là. Je lui ai repliqué que j'étois marri d'apprendre le mauvais état de leurs affaires, mais qu'il me sembloit que les Etats pourroient prendre un parti plus fur, qui feroit celui de dire à Vôtre Majesté confidenment jusques où ils se veulent relâcher pour avoir la paix: que j'avois ordre de Vôtre Majesté de lui dire que les ouvertures ne paroitroient pas de leur part, mais seulement de celle de Vôtre Majesté, fans que les Etats se fassent aucun préjudice de leur consentement par l'avance qu'elle en aura faite.

Il a fort goûté cette ouverture, & fur cela nous fommes entrez en matiére, & il m'a dit que Vôtre Majesté pouvoit proposer d'elle-même la cession du Fort St. André & del'Ile Bonnavista sur la Riviere de Gambi, qui sont deux Places dont la Compagnie d'Amfterdam tiroit beaucoup d'or, & fort confidérables pour le Commerce; qu'on rendroit le Fort Cormantin que de Ruyter a pris en échange du Capo Corfo, & quand bien le General Valkenbourg auroit repris Capo Corso, qu'ils ne laisseroient pas de rendre Cormantin; qu'ils céderont les Forts. Villes & habitations de la nouvelle Belgique, en cédant aussi l'Ile de Poleron aux Etats, dont ils sont encore en possession, ce qu'il ne demande que pour avoir prétexte de tirer le consentement de la Compagnie, d'autant que l'Ile de Poleron est toute desfrichée, & les arbres de canelle & muscade coupées & les racines arrachées, en forte qu'elle ne peut jamais rien valoir, ce dont les Anglois sont bien informez, ayant été sur les lieux: c'est proprement ceder pour rien toute la nouvelle Belgique, qui a tant coûté d'argent depuis plus de loixante ans qu'ils la possedent, & qui est un pays cultivé & dont ils reçoivent un grand Commerce de Caftorts & de toutes fortes de pelleteries, & contiguà la nouvelle Angleterre qui leur apportera une grande utilité.

Mais que fi le Roi d'Angleterre demandoit par dessus cela, le dixième de la pêche, ou autre contribution dans l'Europe, ou que les Etats prissent des Passeports des Anglois pour passer le Canal, ou quelque autre marque de

Roi

Roi de la Mer., ou qu'il demandât à rétablir le Prince d'Orange dans fes Charges, les Etats, ne confentiront jamais à aucune de ces conditions, & en ce cas ils fe refoudront de hazarder

le tout pour le tout.

Après avoir oncore essayé de le porter à dos relâchemens plus forts & ne l'avoir pú, je lui dis qu'il étoit à propos qu'il rendit compteaux Etats de nôtre conversation; & qu'il me dit de leur part tout ce qu'il m'avoit déja avancé de lui-même; afin que ce que j'en écrirois à vôtre Majetté eut plus de force.

Suivant l'avis que Vôtre Majefté donne aux Etats, de faire un Corps de nouvelles levées, ils ont dépêché vers les Princes de Lunebourg pour prendre judques à 6000, hommes à leur fervice, qui font toutes vieilles Troupes. Ils donnent des recrués à la Cavalerie & à l'Infanterie ce qui augmentera leur Armée de 8000, hommes, & en attendant ils ont envoyé cinquante Compagnies d'Infanterie de renfort dans les

Places Frontieres de la Westphalie.

Les Etats ont fait arrêter un appellé Oudart qui faisoit les affaires du Roi d'Angleterre sous Downing. On a faili tous ses papiers: c'a été après qu'on a içu que le Roi d'Angleterre avoit fait arrêter Cunæus, Secretaire de l'Ambassade de Hollande. On avoit déliberé d'arrêter Downing, & il n'a tenu qu'a fort peu. Il a pratiqué les principaux Membres des Villes pour demander une Assemblée générale, qui seroit sans doute la perte du Pensionnaire, parce qu'il prétendroit y faire voir que c'est lui seul qui est cause de cette guerre, ce qu'il ne peut pas faire dans l'Assemblée de Hollande d'autant qu'il en est le Maître auffi bien que des Députez aux Etats Gé-Tonse III. néraux

néraux des autres Provinces. Néanmoins la cabale de Downing étoit fi bien faite, que fi Vôte Majesté n'eut paru vouloir proteger les Etats dans le tems qu'elle a fait, ledit Downing avoit préparé toutes choses pour donner son dernier coup, en faisant voir clairement la perte de l'Etat, par la liaison des Princes d'Allemagne avec le Roi d'Angleterre, ce qu'ils pouvoient éviter en chassant ledit de Wir, & lui faisant son procès comme pertubateur du repos public. Ses métures sont à présent rompués, & la déclaration que Vôtre Majesté a faite en faveur des Etats, a donné des forces audit de Wit pour détruire les cabales de Downing.

Pour informer Vôtre Majelté du veritable état des affaires de ce pays dans la conjoncture, présente, je lui dirai que le Sieur de Wit nes'affurant pas fur les elprits des peuples, travaille avec sa cabale pour se faire donner Commission des Etats d'aller sur la Flote, ne jugeant pas pouvoir rester ici avec sûreté, vû les puissans ennemis qu'il a, qui sont les cabales de la Maison d'Orange, où celle de l'Electeur de Brandebourg est comprise, & celles d'Espagne & d'Angleterre ; la fienne est seule pour lui , qui seroit bien aussi forte que toutes les autres, si une fois Vôtre Majesté s'étoit entierement déclarée; mais comme cela n'est pas, il a dit qu'il imiteroit la conduite de feu Monsieur le Cardinal. qui ayant les Princes & le Parlement de Paris contre lui, prit le parti d'aller commander. l'Armée à Retel, espérant que le bon succès retabliroit ses affaires, ou que du moins il auroit du relachement dans la perlécution qu'on lui faisoit. Ce bon succès ne lui fut pas inutile, car il marqua par cette action le zéle & l'appli-

cation qu'il avoit pour le service de Vôtre Majesté en hazardant sa personne & tout ce qu'il avoit au monde, & il ne laissa pas d'être obligé de se retirer, mais avec honneur & avec l'approbation de tous ses amis, & son retour eut la recompense de ses actions, par la confiance & l'amitié que Vôtre Majesté lui a témoignée jusques à sa mort. Jescai que le Sieur de Wit a cité tout ce que dessus dans un Conseil secret qu'il a tenu avec ses amis, & que sur cet exemple il a pressé d'avoir permission d'aller sur la Flote, disant que s'il est assez heureux pour gagner le Combat, il aura rendu un grand service à sa Patrie, & que si après cela il est disgracié, sa retraite sera honorable, & que peut-être la nécessité des affaires requierra de le rapaller pour servir l'Etat, à quoi il sera prêt de s'employer.

### LETTRE

# Du Roi au Comte d'Estrades.

## Le 24. Juillet 1665.

L Sleur van Beuningen vient de m'entretenir fort au long fur routes les affaires préfentes, & je lui a dit qu'après demain, sans plus de retardement, je lui rendrois moi-mènie, ou ferois rendre ma réponse par Lionne. Je vous dirai par avance qu'elle sera très-favorable aux Etats; & telle à peu près qu'ils la peuvent eux-mèmes désirer, dont vous assorte que je demande d'eux présentement, c'est qu'ils ne fassent point sortir leur Flote que de concert avec moi; car outre qu'il n'est pas juste qu'enk 2 trant

trant dans tous leurs intérêts, comme je fuis disposé de faire, quoi qu'il y euttant de choses à dire au contraire par le procedé qu'ils ont tenu , qui m'en pouvoit légitimement dispenser , s'ils continuent à se conduire comme ils ont fait jusqu'ici, c'est-à dire de prendre sans moi leurs tefolutions les plus importantes, dont le mau-vais fuccès (quand je lerois engagé plus avant) tourneroit après contre moi-même; Ils peuvent d'ailleurs confidérer que je ne défire rien d'eux en cela, que je ne connoisse évidenment être de leur plus grand bien. Vous devez même declarer audit Sieur de Wit, que si on fait fortir la Flote dans cette conjoncture, & qu'ils ne me donnent parole de furfeoir cette réiolution, jusques à ce qu'elle ait été mieux concertée entre nous, je serai obligé de mon côté à sus-pendre les effets de ma bonne volonté, & de la part que je veux prendre à leurs intérêts. Il est ausli nécessaire que vous fassiez en sorte qu'on envoye promptement des ordres réels & effectifs aux Sieurs d'Amerongen & Isbrand, de donner aux deux Couronnes du Nord la fatisfaction qu'elles demandent. J'ai chargé Lionne de vous en mander une nouvelle raison très-pressante.

# LETTRE

De Mr. de Lionne au Comte d'Estrades.

Le 24. Juillet 1665.

Pour vous expliquer les dernieres lignes de la Lettre du Roi, j'aurai le bien de vous dire, que le Réfident de Dannemarca donné part au Roi, en grand fecret, de la part du Roi fon MaiMaître, qu'il est fort presse par les Ministres d'Angleterre & de Suede de faire une triple Alliance entre les trois Royaumes, en laquelle en lui promettra de ne point faire d'accommodement avec les Hollandois, quand mêmeil ne resteroit que ce seul point à ajustre, sans les obliger à donner toute satisfaction audit Roi, tant sur les liquidations qu'il prétend de dettes qui ent été contractéés entre ux, qui est le principal point, sur lequel vous devez faire envoyer les ordres dom 5a Majesté parle dans sa Lettre, que pour empêcher qu'il l'avenir les Hollandois, ne continuent les mêmes fraudes qui ont ruiné

tout le revenu de ses péages.

Ledit Roi se plaint que quand il a voulu entrer avec le Sieur d'Amerongen, dans cete matière des liquidations qu'il a principalement à cœur, celui-ci lui a declaré qu'il n'avoit autre ordre m pouvoir que de demander des fecours, & la revocation de son ordre touchant les Matelots de ses sujets qu'il a rapellés à son service, qu'il l'a même exclus de toute espérance; que ses superieurs lui voulussent envoyer aucun pouvoir sur lesdites liquidations. Cependant vous voyés combien il est important de rompre ce coup de la triple Alliance entre les trois Royaumes, & combien aussi il est nécessaire de contenter promtement les Suédois, fur les élucidations d'Elbing,-autrement on pourroit dire que les Etate contre leur propre intérêt, voudroient faire entrer le Roi dans une partie mal faite, ce que Sa Majesté fera mal-aisément, & ils seroient d'ailleurs les prémiers à en fouffrir.

Le Roi a vu le Mémoire de Monfieur l'Electeur de Brandebourg, & ce qu'on en peut dire, c'est qu'il veut-nous persuader, comme disoit

#### Lettres, Memoires, O'c.

feu Monsieur de Bouillon que la siévre quartaine nous est bonne. Sa Majesté entend trop bien fes intérêts, pour ne pas voir combien leur est préjudiciable cette nouvelle Ligue, qui commence de s'établir dans l'Empire; mais puis que l'Electeur de Brandebourg à proprement parler, n'a donné qu'une négative, & qu'il n'y a plus rien à faire de son côté pour détourner ce coup, il faut au moins se servir de l'offre qu'il fait de ne fournir pas fi-tôt ses ratifications, & l'amufer par d'autres Négociations & repliques à son mémoire, pour avoir le tems pendant cela d'agir vivement auprès du Duc de Neubourg, & l'engager, à ne donner pas fa ratification; c'est tout ce qui a semblé au Roi que l'on pût faire, dans la mauvaise disposition où est l'Electeur, de confentir à la rupture de cette nouvelle Alliance.

La pensée qu'à l'Evêque de Munster d'attaquer les Etats, à la suscitation du Roi d'Angleterre, peut encore vous fournir une nouvelle raison, dont il n'a point jusques ici été parlé, pour continuer à négocier avec l'Electeurde Brandebourg, & le retenir d'achever cette Ligue; car vous pourrez lui représenter que le Roi, soutenant les Etats, comme il est resolu de faire, contre ledit Evêque, il pourra très-probablement arriver que ce Prince soit bien-tôt reduit à le défendre lui-même plûtôt qu'a attaquer, auquel cas l'Electeur de Brandebourg avant ratifié le Traité se trouveroit, sans y penfer & fans aucune nécessité, embarassé dans une mauvaise affaire, pour le secours qu'il seroit obligé de donner audit Evêque.

## LETTRE

# Du Comte d'Estrades an Roi.

# La 30. Juillet 1665.

J'Ai parlé au Sieur de Wit en la maniere que Vôtre Majefté m'a ordonné, par la dépêche qu'elle m'a fait l'honneur de m'écrire du 24. du courant; Il m'a dit que le Sieur van Beuningen auroit ordre de faire voir à Vôtre Majefé, que la démândéed Roi de Dannemare pour la liquidation, ni les plaintes qu'il fait touchant se peages n'étoient pas juiltes, & que les Etats ne doutent pas qu'elle n'approuve leur procedé & leur conduite en cette rencontre, & que Monsseur d'Amerongen a ordre de le contenter en tout ce qui sera raisonnable.

Quant aux affaires qu'ils ont avec la Suede touchant les Elucidations d'Elbing, le Cap-Corfo & le Vaifleau appellé la Christine; ils ont envoyé les ordres à Monfieur d'Isbrand de les terminer à la fatisfaction de cette Couronne.

Que puis que Vôtre Majesté désire que leur Flote ne sorte pas que de concert avec elle, on la retiendra dans les Ports, jusqu'à ce que Vôtre Majesté soit de la faire partir, ou sortir pour occuper celle d'Angleterre; qu'il me les avoit dites l'Ordinaire passé, dont j'ai rendu compte à Vôtre Majesté, & que le Sieur van Beuningen aura ordre deles lui représenter encere. Il m'ajouta qu'il est important de sauver de Ruyter & la Flote des Indes, qu'il faut hazarder toutes les forces de l'Etat pour cela, K 4

### Lettres, Memoires, &c.

& il n'y a que cette feule voye de se mettre en-Mer. Les avis que les Etats ont eu les assurent que ces deux Flotes font en chemin pour venir par la Mer du Nord; néanmoins qu'ils attendront la réponfe de Vôtre Majesté sur ce que le Sieur van Beuningen lui doit représenter làdessus. Ledit Sieur de Wit doit aller sur la Flote ayec deux autres Commissaires de Mesfieurs les Etats, pour la faire agir felon qu'ils jugeront le plus à propos; le peuple murmure fort contre lui & sa cabale, & si de Ruyter & la Flote des Indes n'arrive pas heureulement dans le Pays, le Gouvernement changera toutà-fait.

Le dernier Mémoire que j'ai présenté suivant les ordres de Vôtre Majesté, a surcistoutes choses, dans l'Espérance qu'elle se déclarera contre l'Angleterre, ce qui fera une autre face aux af-

On ne peut donner aucune certitude à Vôtre-Majesté sur ce qui arrivera de l'assiette où sont les esprits, tant il s'y remarque de changement de jour à autre. Si les ordres de Vôtre Majesté ne fussent venus l'Ordinaire dernier, de les assurer qu'elle les secourroit en cas que l'Evêque de Munster les attaquât, ils euslent sans doute pris des resolutions dans les Etats toutes contraires à celles qu'ils ont fait, & dont le Sieur de Wit eut eu peine de se garantir, sur toutes les chôfes qu'on lui impute en cette guerre. Il faut ménager tant de personnes, & des esprits si differens pour faire réussir les affaires, que cela ne se peut qu'avec du tems; car bien souvent ils ont des impressions toutes contraires à la verité, & dont ils ne reviennent pas aisément. Je tâcherai de faire tout ce qui dépendra de moi

pour les tenir dans le bon chemin, & fuivre les intentions de Vôtre Majetté, la mienne étant de nem'en éloigner jamais, & d'être avec toute forte de respects.

#### LETTRE

# Du Roi au Comte d'Estrades:

Le 31. Juillet 1669.

Ai reçû vôtre dépêche du 23. de ce mois, les Etats Généraux auront pû connoître par ma manière d'agir en l'incident de l'Evêque de Munster, avant même qu'ils m'en eussent fait faire aucune requisition de leur part, non feulement qu'elle est la sincérité de mon procedé quand les affaires font claires, mais quelle est l'affection que j'ai pour lesdits Etats, & combien je prendrai toûjours de part, à tous leurs intérêts, en même tems que j'ai ordonné à l'Esseins de faire audit Evêque, toutes les fortes déclarations que je vous ai mandées, pour le retenir d'entreprendre aueune nouveauté par voye de fait; Je l'ai aussi chargé, de la participation & consentement du Sieur van Beuninningen, de dire à ce Prince que je prendrois volontiers sur moi de lui- faire donner par les Etats sur l'affaire de Borkelo, toute la satisfaction qui seroit trouvée raisonnable. Cependant l'ai appris par la derniére dépêche de mes Ambassadeurs, ce qui s'étoit passé entre le Roi de la Grande Bretagne & eux. Lors qu'ils ont exécuté l'ordre que je leur avois donné de lui parler de cette affaire, ledit Roi leur a répondu, eu'ils ne connoissoit pas ledit Evêque, & n'a-

K.S. voi

voit aucune Alliance ni Commerce avec lui, mais qu'en verité il n'empêcheroit point ses levées, ni ses ressentimens, & que son intérêt le dispensoit de se porter pour Médiateur en cette: querelle. Mes Ambaffadeurs ajoûtent à cela, qu'ils remarquoient aifément que ledit Roi parut interdit durant cette converlation, & même qu'il s'échauffa un peu plus qu'à l'ordinaire, & depuis cela mon Oncle le Duc de Verneuil, en ayant parlé au Duc de Yorck, il ne répondit rien, & changea aussi-tôt de discours, ce qui fait voir, que les avis que j'ai eu ne sont pas faux.

Les échanges sont toûjours fort longs à traiter pour l'avantage que chacune des Parties a deffein d'en retirer. La vraye proposition qu'il v auroit à faire touchant Rhimberg, ou indifféremment par l'une, ou l'autre des Parties, ou par un Mi diateur, feroit que la place fut rendue a fon Souverain, à condition qu'elle fera aupa. ravant démolie. L'Electeur de Cologne n'auroit pas occasion de se plaindre, ni aucun sujet de se joindre à l'Evêque de Munster, & les Etats au lieu d'y rien perdre, puis qu'ils one d'autres Places sur le Rhin au-dessus & au-desfous de Rhimberg, gagneroient la dépense de l'entretenement d'une Garnison inutile.

Dès que j'ai vû par vôtre dépêche ce qui s'eft passé entre vous & le Sieur de Wit, sur de nouvelles ouvertures pour l'accommodement; l'ai dépêché un Courier exprès en Angleterre, qui porte ordre à mes Ambaffadeurs de faire une proposition au Roid'Angleterre, comme d'eux mêmes, for le pied des conditions dont ledit Sieur de Wit s'est expliqué à vous confidemment. l'affdrant que les Etats n'en ont aucune connoillan-

noissance, mais que je me fais fort de les y porter, si lesdites conditions lui agréent.

Je ne puis convenir que les trois raisons, que le Sieur de Wit vous a alléguez, & par lesquelles je juge que les Etats ne peuvent se difpenser de remettre leur Flote à la mer, soient à beaucoup près si fortes, que les considérations. qui doivent les retenir de faire ce faux pas, qui peut (étant suivi d'un mauvais succès), qui n'est que par trop vrai-semblablement à craindre. causer un bouleversement général de toutes les affaires, & de tout leur Etat; car prémiérement pour leur Flote de Smirne, elle est en sûreté à Cadix, & s'ils avoient un absolu besoin de la charge de ladite Flote dans leur pais, ils peuvent la faire venir à Marfeille, & avec un peu plus de frais (ce qui ne va qu'à un moindre: gain ,) la faire porter en toute sûreté jusques . en Hollande, partie par les Rivieres, & partie par terre.

Pour de Ruyter; il est aussi probablement en fûreté, ou en Norvegue, ou en Espagne, comme quelques-uns ont dit, & ils peuvent faire venir sa personne par terre, outre que déja ils ont bien combatu fans le renfort des Vaisseaux : qu'il leur peut amener. Il n'y a pas de proportion entre laisser des Vaisseaux dans un péril, dont eux-mêmes, fans autre appuy, fe peuvent garantir par divers moyens, & hazarder toute une Flote au danger presque évident d'être défaite. Il ne resteroit donc plus à considérer que le péril que peut avoir la Flote des Indes, mais qui peut-être affûré, que la fortie de celle des : Provinces-Unies la fauve, & fi celle-ci perd un fecond combat , l'autre n'est-elle pas plus certainement perduë.

K 6.

D'ail-

### 218 Lettres, Memoires, Co

D'ailleurs quand le Sieur de Wit vous a dit, que les Etats n'ont aucune resource à espèrer que par le hazard d'une seconde Bataille, il ne sçavoit pas encore les dispositions savorabless où je fuis de prendre une entière par à leur in-trêt; & il ne niera pas lui-même, que les resolutions que je puis prendre ne doivent être d'un tel poids, qu'elles ajoûteront incomparablement plus de force à la cause des Etats, que, l'un des inconvéniens qu'ils craignent, voire de tous les trois ensemble, ne leur squorit apporter de préjudice; cependant il y en a déja deux, dont il semble qu'ils soient à couvert.

· Mais à dire vrai , je n'ai garde de prendre. ces fortes de refolutions que je ne voye clair, que les Etats, par une autre précipitée qu'ils fe-, roient en même tems, fans la concerter avec, moi, ne me puissent pas entrainer en de mauvailes affaires dont il me faille après soûtenir, feul tout le poids. C'est en substance tout ce que l'ai fait entendre au Sieur van Beuningen, par la réponse qu'il attendoit de moi, lui ayant fait dire, que je ne puis expliquer mes intentions . que je ne sois éclairei de celle des Etats, sur le point de la sortie de leur Flote, c'est-à-dire, qu'ils ne m'ayent donné parole , qu'ils ne fe-, ront ce pas, que de concert avec moi; autrement je courrois fortune, s'ils recevoient un fecond échec, qui pourroit être encore fuivi de grandes divitions intestines dans leurs Etats, d'être nécellité dans peu de tems de soûtenir seul le fardeau de la guerre où je serois entré, ce qui ne peut-être demandé ni avec justice, ni honnéteté.

### LETTRE

# Du Roi au Comte d'Estrades

## Le 31. Juillet 1665.

Yant confideré sur le sujet de la réponse que le Sieur van Beuningen pourfuit, & que je lui avois fait espérer dans peu de jours, que si je m'expliquois de mes intentions à ce Miniftre, qui leroit obligé d'en rendre compte aux. Etats, il feroit impossible que le secret en fut. gardé, comme il est encore nécessaire; qu'il le foit inviolablement, pour tant de raisons que vous pouvez facilement juger, j'ai crû que je devois. prendre le parti de faire sçavoir au Sieur de Wit feul par vôtre moven. & en grande confidence, la resolution que j'ai prise: & cependant j'ai dit audit Sieur van Benningen , qu'il pouvoit ; mander aux Etatspar cet ordinaire, quede nouvelles raisons m'avoient obligé à différer encose, pour quelques jours de lui donner cette réponse. Vous direz dont au Sieur de Wit, après l'avoir, bien engagé à me garder le secret, que dès que l'ai vû dans vôtre derniére dépêche, qu'il défiroit que mes Ambafladeurs comme d'eux-mênies en cette conjoncture fillent une nouvelle propofition de paix au Roi d'Angleterre, aux conditions éhoncées dans la même dépêche; J'ai envoyé en Angleterre en toute diligence un Courier exprès, qui partit mardi dernier, & qui a porté à mesdits Ambassadeurs des ordres entiérement conformes à ce dont ledit Sieur de Wit s'est ouvert à vous. Vous ajoûterez à cela que fi je reconnois que la paix-ne fe puisse faire pré.

présentement sur ladite proposition, j'ai pris la resolution de prêter la garantie aux Etats, &c. que ledit Sieur de Wit en peut-être affuré. l'ai seulement à désirer d'eux, qu'ils ne précipitent point la fortie de leur Flote, & qu'en une affaire de cette importance, ils agissent de concert avec moi, comme il est très-juste, puis que outre que je ne leur donne ce Conseil, que pour leur propre bien, il est d'ailleurs plus que raisonnable, que voulant entrer si avant dans tous les intérêts desdits Etats, on fasse à l'avenir une communication confidente de confeils, & de resolutions, sur tout de celles qui seront de cette importance, & qui peuvent avoir tant: de suites. Je suis si presse du tems, que je ne puis vous rien dire d'avantage, mais ce que je vous mande dans cette Lettre faite à la hâte, est, fi effentiel qu'il n'y aura rien à défirer au delà.

### LETTRE.

De Mr. de Lionne au Comte d'Estrades.

# Le 31. Juillet 1665:

Ous récevrez deux Lettres du Roi, dont la prémière avoit été faite & fignée à midi. Depuis cela le Sieur van Beuningen a fi vivement reprélenté au Roi, par mon moyen, le mauvais effet que pourroit produire dans les Provinces-Unles, & par tout ailleurs, la connoillance qu'on auroit que le Roi veut abfolument aécefliter les Etats, à ne pouvoir faire fortir leur Flote, que Sa Majesté défere à fes remonsfrances, après la refolution que vous verrez dans la feconde Lettre; & nous sommes de.

demeurez d'accord ledit Sieur van Beuningen & moi que m l'un ni l'autre n'écrirons rien à la Haye, de tout ce qui s'étoit passé ici, sur le point de la retenue dans les Ports de ladite Flote, & que nous déchirerions les dépêches que chacun de nous avoit préparées ; mais comme la mienne, c'est-à-dire celle du Roi, contient d'autre chofes, dont il faut que vous soyez informé, & qu'il sera bon même que vous n'ignoriez pas tout ce que nous avions dit sur le point de la Flote: j'ai crû que je pouvoisme dilpenfer de supprimer ladite prémière dépêche, comme je l'avois promis audit Sieur van Beuningen, en vous faisant seulement remarquer , qu'il ne faudra pas que Mr. de Wit s'apperçoive, que j'aye en quelque façon manqué à ma parole. Il est vrai que je ne doute pas que ledit Sieur van. Beuningen , n'en use de même à l'égard dudit. Sieur de Wit, & qu'il ne lui mande auffi-bien . les prémiéres conversations que les dernières. l'oubliois de vous dire, que le Sieur van Beuningen ne sçait rien du détail de ce que vous avez ordre de dire à Monsieur de Wit. Je luiai seulement fait connoître que ce seroit quelque chose de fort satisfaisant pour ses Maîtres.

## MEMOIRE

Dn Comte d'Estrades, présenté à Mes-sieurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pais-Bas. Le 31. Juillet 1665,

L E Comte d'Estrades, Ambassadeur Extraordi-naire de France, représente à Vos Seigneuries, que

que Pierre Fremont Banquier de Paris, ayant fait acheter pour lui à Lubec par François du Pré, Mareband de Hambourg , fon Correspondant , un Navire Marchand, du port de trois cens tonneaux nom-. mé le Dauphin Royal, & par conséquent à lui appartenant; il l'auroit fait charger pour son compte de ... Bray, Godron, Chanvre, Fer, & Planches pour les transporter à Dunkerque, sous la conduite du Capitaine Abrabam Goffe de Diépe, comme il est mentionné plus amplement dans son connoissement, & étant en Mer dans cette route là , il fut rencontré & arrêté le dix-septiéme de ce mois par un Capre. de cet Etat, qui avoit la banniere Angloise, & qui parla Anglois audit Capitaine Goffe, le voulut obliger en faisant tirer plusieurs coups de fen versson ... bord , de mettre sa Chaloupe en Mer , nonobstant la tourmente qui étoit alors , & laquelle Chaloupe .: se rompie lors qu'on se mit en devoir de l'y mettre... Le Capro voyant cela commença à parler Hollandois,. , & envoya la fienne à bord dudit Vaisseau avec des Matelots & Soldats armez, lefquels étant montez. dedans, enfoncerent d'abord a coup de bâches toutes les portes des coffres dudit Vaisseau, quoique les clefs beur en euffent été données, & firent sortir par force. ledit Capitaine avec partie de fon équipage, qu'ilsemmenerent avec beaucoup de butin dudit Vailleau, dont étoit son Pavillen de France, à bord du Capre, , & le refte de l'équipage qui demeura fut batu & excedé , O un entrautres eut la tête serrée avec des. cordes, & ledit Capre arrivant avec cette Prife à-Enckbuyfen le 23. dudit mois, mit comme par trophée le Pavillon de Irance ainsi pris au-dessous de son Pavillon de Hollande, arracha deux fleurs de Lis du champ du Dauphin Royal , & fit en forte que l'Amirauté dudit lieu fit faire une affiche, portant que ceux qui auroient à reclamer ledit Vaisseau

le Dauphin Royal, comparussent à l'Amirauté de Horn le fixiéme d' Août prochain., quoi qu'on eut pa examiner l'affaire le mê ne jour ou le lendemain, & faire justice au Capitaine Gosse: c'est ce qui oblige ledit Ambaffadeur Extraordinaire à la demander pour lui, faifant instances au nom du Roison Maitre à Vos Seigneuries, à ce qu' Elles donnent les ordres nécessaires au Collège de l'Amirauté d'Enchbuysen ou de Horn, que ledit Vaisseau le Dauphin Royal, toutes les Marchandises qui étoient dessus lors de sa pri-Se , & tout son équipage , soient restituez sans au cun delai audit Abraham Gosse, afin qu'il puisse continuer son voyage à Dunker que; Et ledit Ambassadeur s'affure que Vos Seigneuries y tiendront d'autant plus la main, qu'outre que ne s'étant déja fait que trop de plaintes depareils traitemens faits aux \_ sujets du Roi qui en est fort irrité, Elles voudront bien par la justice qu'Elles lui feront rendre, sans perte de tems, en prévenir la multiplicité, quiferoit infailliblement un très-mauvais effet auprès de Sa Majesté; On voit clairement que tout ce qui est expose dans le présent Mémoire est justifié partous les papiers qui ont été pris audit Capitaine Goffe, qu'on avoit même dépouille de son babit, & qu'on a eu après la charité de lui rendre. Donné à la Haye le 31. Juillet 1665.

D'ESTRADES.

## LETTRE

Du Comte d'Estrades au Roi.

Le 6. Août 1665.

MEssieurs les Etats ont été fort surpris d'avoir appris par la Lettre du Sieur van BeuninBeuningen, que Vôtre Majesté avoit pris du délai pour lui fignifier sa derniere resolution. Celadonne matiere à la cabale d'Angle erre & d'Espagne, de confirmer aux Députez des Villes ce qu'ils ont toujours dit, que Vôtre Majesté ne les vouloit qu'amuser, & qu'elle ne se déclareroit pas ; & même on publie à présent que la cause de ce délai, est que Vôtre Majesté attend réponse du Roi d'Angleterre sur la proposition qu'elle lui a faite de prendre son parti s'il veut s'engager à l'aider à la conquête de la Flandie, lors que le cas de la fucceffiorr de la Reine échera. Quoi que cela soit faux , il fait une telle impression dans leurs esprits, que quoi que je puisse alleguer au contraire, ils n'y ajoutent plus de foi, & il est inutile de leur donner plus d'espérance. Il n'y a que la déclaration qui puisse remettre les choses en bon état, & donner de la force aux choses que je dirai de la part de Vôtre Majesté.

Quant à l'état des affaires présentes en cepays, tout panche à s'accommoder avec l'Angleterre aux conditions qu'elle voudra, & à se soumettre à cette Couronne, à la reserve de la cabale de Monfieur de Wit qui s'y oppose, surl'appuy de la France; mais comme elle perd sa vigueur par les délais, il y a à craindre que la déclaration de Vôtre Majesté ne vienne trop. tard. Tous mes amis fe plaignent qu'on les abandonne, & qu'il faut bien succomber : ils m'ont cité la dépêche qu'ils récûrent hier du Sieur Isbrand de Suede, qui dit qu'il a promis toute fatisfaction fur les Elucidations & fur le Capo Corfo, mais que cela ne l'a pas plus avancé; que la Suede ne donne autre espérahce que d'être neutre, nonobstant toutes les satisfactions

factions qu'on leur promet, & l'obligation du Traité qu'ils ont avec les Etats. Ils le font expliquez aussilique Vôtre Majesté ne s'étant pas déclarée, on ne la doit pas presser de les ains ils remarquient que tout le malheur vient de ce que Vôtre Majesté n'exécute pas le Traité de 1662., sur quoi elle fera, s'il lui plait, ses tésexions selon sa prudence ordinaire.

Quant aux propositions qui ont éré faites par Rivardard, par ordre de l'Ambassadeur d'Espagne à quelques Députez des Villes de Hollande touchant l'échange de Mastricht, il n'y a riende plus vrai; mais comme il n'y a pas trouvé de la disposition, l'affaire en est demeurée la, &

je serai averti de tout ce qui se passera.

L'on a eu encore des avis qui confirment celui que j'ai donné à Vôtre Majesté par un Courier exprès, & même on est assuré que le Roi d'Angleterre a écrit une Lettre à Castel Rodrigo, par lequel il le prie de n'accorder pas le passage aux. Troupes de Vôtre Majesté par la Flandre qui doivent s'opposer aux desseins de l'Evêque de Munster. On sçait aussi que les Espagnols doivent tenir secret le Traité qui a été fait en Angleterre, & que cela est convenu entre les deux Rois, & qu'un Religieux qui est parti d'Espagne a été huit jours à Lonsfeld avec l'Evêque de Munster, avec lequel il a eu de grandes conférences, & en est venu rendre compte à Castel Rodrigo, & que depuis l'arrivée de ce Religieux, l'Evêque a reçû un million de livres d'Anvers, que quatre Regimens d'Infanterie & un de Cavalerie ont leur quartier d'assemblée à Venlo & à Ruremonde, & font favorifez en toutes chofes par Castel Rodrigo; maisce que je trouve de plus confidérable,

### 236 Lettres, Memotres, O'r.

c'est que dans le même tems que tous ces préparatifs se font, la cabale d'Espagne insinue dans les Villes & à la Haye aux Députez, que ce font des préparatifs pour s'opposer contre les desseins que Vôtre Majesté a sur la Flandre; & qu'ils goûtent si fort que je ne leur trouve aucune inquietude de l'armement de l'Evêque de Munster. Cependant je sçai à n'en pouvoir douter, que ledit Evêque doit occuper le pays d'Offfrise, fortifier une Ville appellée Grit, qui est un bon Port, où les plus grands Navires peuvent entrer & fortir toutes les marées; & avoir par là communication de toutes choses avec la Flote d'Angleterre, prendre ses quartiers d'hyver dans ledit pays, qui est si fort par. fon assiette qu'on ne l'en pourra déloger, & être toujours en état d'entrer dans le pays de Meslieurs les Etats lors qu'il voudra, ou secourir la Flandre en cas de besoin, la marche dans le Païs-Bas de cette Armée ne pouvant être empêchée, le chemin en étant libre.

Je ne doute pas que Vôtre Majesté n'ait été informée que 1600. Chevaux, & 2600. hommes de pied venant d'Allemagne ont passé le Rhin à Andernach & sont à préent dans le Luxembourg: un Officier de ce pays qui les a vit passer le Rhin, dit qu'il n'a point vû de plus belles Troupes & plus completes, & qu'il, y a

4000, hommes effectifs fous les armes.



## LETTRE

Du Comte d'Estrades à Mr. de Lionne.

Le 6. Août 1665.

TE n'ai pas manqué d'en user ainsi que vous me mandez par vAres al Control me mandez par vôtre dépêche du 31. de l'autre mois. Monsieur van Beuningen a eu grande raison de vous représenter ce qu'il a fait là-dessus, & quand vous ne m'auriez pas donné l'ordre que vous avez fait, j'aurois differé à faire entendre à Messieurs les Etats ce qui est porté dans la dèpêche du Roi, jusques à ce que je vous eusse représenté les inconveniens qui en peuvent arriver. Enfin, Monsieur, on ne nous tient plus ici pour amis, & les peuples déclament contre nous d'une horrible façon: il faut efluyer cette mativaise humeur, une bonne & prompte déclaration reparera tout, fi elle vient à tems. Je ne puis affez vous repréfeuter combien les elprits sont animez contre nous. Monsieur de Wit tient à peu, l'on dit publiquement dans les Villes qu'il s'entend avec le Roi pour faire durer la guerre, & qu'il empêche la paix; que c'est un traitre, & que s'il a pris le parti d'aller sur la Flote, ç'a été parce qu'il y a des amis, & qu'il y trouve plus de sureté que sur la terre, & qu'un bon succès peut le maintenir. Jesçai qu'il a dit à un de ses bons amis en partant, qu'il étoit malheureux de ce que le Roi ne s'étoit pas déclaré, & qu'il étoit assuré qu'une des meilleures places d'Ecosse, située sur un bon Port, auroit pris leur parti, & que ce Royaume autoit suivi bien-tôt après.

Te vois bien de la difficulté d'ajuster l'accommodement en Angleterre, quand bien le Roi de la Grande Bretagne accepteroit la proposition qui lui a été faite, par ce qu'il faudroit convenir à liquider les torts & dommages faits en divers tieux, comme austi fur les Vaisseaux Bonavanture & Bonne Espérance, & quelqu'autres. Cette liquidation ne se peut pas faire en Angleterre; aucun du Conseil du Roi de la Grande Bretagne n'en étant instruit, & quand ils en voudroient prendre connoissance ils ne scauroient le faire d'un an, y ayant un grand coffre plein de papiers & mémoires fur cette matie. re, & Douwning est le seul qui en a éclaircissement & même le pouvoir, signé par tous les Marchands Anglois, de convenir de tous leurs intérêts, & qu'ils en passeront par tout ce qu'il aura accordé. Il en est de même en Hollande, Monsieur de Wit étant aussi le seul qui a connoissance de cette affaire, Monsieur van Goch n'en ayant aucune & ne pouvant entrer dans ce détail. Il m'a paru pour le bien des affaires vous devoir dire ma pensée, qui est qu'en cas que le Roi d'Angleterre approuve la proposition, il envoyat pouvoir à Downing de liquider & convenir, tant fur les Vailleaux que fur les torts qui ont été faits aux Anglois, puis qu'il en a déia le confentement des proprietaires, & que cette affaire ne regarde le Roi d'Angleterre que pour procurer la fatisfaction de ses Sujets, & après être d'accord avec le Sieur de Wit, on pourroit faire comme lors que le Traité de 1662, le fit à Londres. Les articles furent dreffez à la Haye entre Monsieur de Wit & Downing. Après qu'ils eurent convenu de tout, ils envoyerent à Londres les Commissaires du Roi de la Grande

Grande Bretagne, & les Ambassadeurs des Etats

les fignerent.

Ceft ce que l'ai crù vous devoir mander pour abreger les affaires, parce que je vois que dans toutes ces incertitudes on prend ici des mefures de tous côtez que l'appréhende à la fin qui ne nous foient préjudiciables; mais comme vous voyez plus clair que moi dans les affaires, vous trouverez bien des remedes à mes craintes.

## LETTRE

# Du Comte d'Estrades au Roi.

## Le 6. Août 1665.

E viens d'apprendre, à n'en pouvoir douter. que Castel Rodrigo a écrit aux Etats sur les bruits qui couroient que le Roi d'Espagne avoit fait un Traité avec l'Angleterre contr'eux, & qu'il assistoit l'Evêque de Munster; qu'il les affûroit de la part du Roi ion Maître que cela n'étoit pas, & qu'il observeroit inviolablement le Traité de Munster, mais qu'ils pouvoient affez connoitre que la guerre contre l'Angleterre leur venoit par la participation de la France & par ses conseils; que celle qui se prépare par l'Evêque de Munster est pareillement fomentée par la France, & qu'ils feront bien de se précautionner de bonne heure. Quoi que tout ce que dessus soit ridicule, il ne laisse pas de faire de grandes impressions dans les esprits, & les plus confidérables de l'Affemblée en parlent comme n'en doutant pas; ce qui est très-facheux dans la conjoncture présente; où pas 140 Lettres, Memoires, &c. un des Etats n'ofe prendre nôtre parti ni repliquer aux impertinences qui se débitent.

### LETTRE

# Du Roi au Comte d'Estrades.

Le 7. Août 1665.

Es que j'aurai des nouvelles d'Angleterre fur la proposition que mes Ambassadeurs auront maintenant faite au Roi de la Grande Bretagne, en conformité de ce qu'à désiré le Sieur de Wit, je vous les ferai scavoir. Cependant, le Sieur van Beuningen continue à presser la réponse que j'avois promis de lui donner, sous prétexte d'être obligé d'en rendre compte aux Etats, mais je veux croire qu'il ne le fait que pour pouvoir leur faire connoître qu'il exécute ponctuellement les ordres qu'il a de folliciter cette réponse, car il voit bien lui-même les raifons, dont les principales regardent le propre bien des Etats, pour lesquels je ne dois pas présentement me déclarer plus avant que ce que jé. vous ai chargé de dire en confidence, & en grand secret au Sieur de Wit, leur devant suffire d'être affûrez que mes intentions font telles, qu'ils peuvent eux-mêmes fouhaiter, en cas que la paix ne se puisse conclure, sur la nouvelle proposition qu'on aura faite de ma part au Roi d'Angleterre. Vous me mandez dans vôtre derniére dépêche, & en plusieurs autres des précédentes, qu'on doit beaucoup craindre une révolution générale dans l'état des Etats, & que la Cabale qui est contraire au Sieur de Wit. ne vienne bien-tôt à bout de le décréditer en-\$10

tiérement & l'éloigner des affaires , & que le parti du Prince d'Orange ne prenne le deffus, d'oi s'enfuivroit l'inconvénient, que l'on a tant de fujet d'appréhender, que le gouvernement & la direction des Etats ne tombat entre les mains de personnes , qui fusient dans l'entré de pendance du Roi d'Angleterre:

Comme je sçai que le Sieur de Wit, non seulement est fort habile, mais qu'on lui a fait encore depuis peu des remercimens publics des foins infatigables, qu'il prend pour le falut de Etat , & que je considére d'ailleurs que jusques ici, il a toujours fait prendre les résolutions qu'il a voulu, même en dernier lieu celle qu'il iroit fur la Flote, avec une pleine autorité, je ne vois pas bien fur quel fondement vous dites qu'il puille être facilement décrédité, & qu'on ait beaucoup à craindre une revolution générale des affaires, c'est pourquoi je serois bien-aise que vous entraffiez plus avant dans le détail des raisons qui vous obligent à faire ce jugement. & pour cet effet que vous dressafiez un plan de la disposition où sont toutes les Villes particuliéres en chaque Province, foit à son égard; soit à celui du Prince d'Orange, quelles forces il y a dans lesdites Villes, chaque parti, & de qui il est appuyé, ou du Magistrat, ou du peuple, s'il y a d'autres factions neutres, & quel est leur objet; enfin faites une exacte discution de l'Etat & de l'affiette des esprits de chaque Province en général, & des Villes en particulier, afin que je puille affeoir un jugement plus certain fur les perils ou fur le vraisemblable de ce bouleversement général dont vous parlez; par ce que comme d'un côté, je ne devrois pas iuspendre la déclaration que le Sieur van Beunin-Tome III.

242 Lettres, Memoires, Oc.

gen poursuit, si elle pouvoit réellement affermit toutes choies en l'état qu'elles sont, encore aussi d'autre part prendrois-je une mauvaile résolution de me déclarer, si, comme vous le mandez, un seul incident, ou un nouvel échec qu'auroit la Flote quand elle sera sortie des ports, ou la parte des Vaisleaux de de Ruyter, ou celle des Flotes des Indes ou de Smirne, étoit capable de causer un bouleversement général dans les Provinces-Unies.

### LETTRE

De Mr. de Lionne au Comte d'Estrades.

Le 7. Août 1665.

Uand au lieu de fatisfaire le Roi de Dannemarc fur les liquidations, & fur les péages, pour empêcher qu'il ne s'embarque avec les Anglois, qui l'en follicitent fort, Monsieur de Wit se contente de dire, que les plaintes ou les prétensions dudit Roi ne sont pas justes, & que van Beuningen a ordre de faire connoître cette verité à Sa Majesté, j'appréhende extrêmement que pour vouloir contester des bagatelles, il ne faffe à la fin un préjudice à sa Patrie, qui devienne irréparable. Les Ministres d'Angleterre, lui offrent tous les jours s'il veut faire certaines choses fort aisées, sans même se déclarer pour eux, que le Roi leur Maitre s'obligera de ne point conclurre d'accommodement, qu'ils ne lui ayent fait faire raison, tant pour l'avenir, que pour le passé de tout ce qu'il peut demander aux Etats ; & quand fur cela, je voi le Résident de Dannemarc, qui est

ici venu prier le Roi, qu'en cas qu'il ne puisse procurer à fon Maître une promte satisfaction des Etats, Sa Majesté ne trouve pas mauvais, & ne diminué rien de son amitié, s'il accepte ces grands avantages qu'on lui offre de l'autre côte avec toute sureté, je ne puis pas comprendre en ce sait la létargie des Etats, après quoi lis ne doivent pastrouver étrange si le Roi tarde à se déclarer voyant une pareille conduite, qui peut perdre & ruiner toutes les affaires, & y enveloper leurs amis qui y prendroient part, rien n'est plus nécessaire que de faire envoyer en toute diligence de bons ordres au Sieur d'Amerongen.

### MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, présenté à Mesfieurs les Etats Généraux des Provinces - Unies des Païs-Bas, Le 7. Août 1665.

E Comte d'Efrades, Ambassadeur Extraordique n'ayant eu aucune répossé la Mos Seigneuris, que n'ayant eu aucune répossé su le Mémoire qu'il leur a présente le 31 du mois dernier, ensaven de Pierre Fremont Banquier à Paris, proprietaire d'un Navire Marchand dus port de trois cens tonneaux, nommé le Dauphin Royal, qui auvoit fait charger à Hambourg pour son compte, du Brai, Godron, Charvre, Planches & autres choses pour les transporter à Dunkerque, lequel a été pris par un Capre decet Esta, qui avoit la Bamiere Ameloise, or qui a exercé sur l'équipage dudit Navire des rigueurs de traitemens inouis parmi les Côrétiens, ainsi que l'on La

#### 244 Lettres, Memoires, Oc.

peut voir par la Lettre du Capitaine dudit Vaisseau, écrite audit Fremont ci-jointe ; Il réitere à Vos Seianeuries en vertu des ordres qu'il a reçû du Roi son Maître, ce dernier ordinaire, la demande qu'il leur a ci-devant faite par son précédent Mémoire , de faire incessamment restituër audit Fremont le Vaisseau à lui appartenant, avec toutes les Marchandises dont il étoit chargé. Et en outre de faire châtier ledit Capre, pour avoir, sans aucune cause legitime, mal-traité les sujets d'un grand Roi leur Ami & Allié, ce que Monsieur van Beuningen, qui est instruit de la justice de cette affaire, a promis à Sa Majesté, afin de prévenir par-là de pareilles pirateries qui pourroient à l'avenir altérer la bonne correspondance qui est entre Sa Majesté & Vos Scigneu-C'est-ce que ledit Ambassadeur espére de leur prudence. Fait à la Haye le 7. Août 1665.

D'ESTRADES.

# COPIE

De la Lettre du Capitaine Tosse, écrite à Enckhuysen au Sieur de Fremont, le 23. Juillet 1665.

## MONSIEUR,

Nous fommes partis d'Elseneur le treiziéme du présent, d'un vont de Sud-Sud-El, qui nous condustifs insques à la pointe de l'Escaut (Schagen.) puis à Valla, & nous partinues à nôtre bord à la côte de Norvegue, virant le travers de Mardaon; nous louvoyames le long de la côte, & fines rencontre d'un Capre Hollandois travers Repervick, qui sui partie de la côte, de la côte d

nous obligea à mettre nôtre Bateau debors; Nous en fûmes quites pour un Baril de biere, & peu de chose avec. Ils nous firent grand peur des Anglois, difant qu'ils prenoient tous les Vaisseaux François; Hs se disoient de Middelbourg; Je suis affaré qu'ils n'en étoient pas; en tout cas ils étoient sujets des Etats des Provinces-Unies; Le vent étant venu au Ouest Nord-Ouest & Nord-Est nous allames à la bordée, jusques au jeudi le 16. que nous fimes rencontre d'un autre Capre avec Banderoles Angloises, & qui nous parlerent Anglois. Néanmoins nous remarquâmes très-bien que c'étoient des Hollandois; Le Vaisseau étoit un petit Flibot monté de quatre pièces de Canon; nous leur dimes tout franchement que nous étions François, & allions décharger à Dunkerque ; Ils nous firent commandement de mettre le Bateau bors, notez qu'il vantoit, & la Mer étoit rude. Je leur remontrai qu'il étoit impossible de mettre le Bateau dehors, que nous étions tropfoibles d'hommes : mais que s'ils doutoient qui nous étions, ils pouvoient venir à bord voir nos Lettres & Paffeports , qu'ils avoient une Chaloupe legere , & étoient forts d'hommes; Néanmoins ils réitérerent le commandement avec ménaces. Il fallat se resoudre à faire un effort pour les satisfaire. Quelques précautions que nous primes les faifines du Bateau rompirent , & le Bateau fut crevé contre le bord du Navire, & demeura néanmoins dedans. Nous leur criames que le Bateau étoit rompu; alors ils recommencerent à jurer & blasphémer qu'il falloit venir à bord : je leur protestai qu'il étoit impossible, alors ils me tirerent un coup de Pistolet, je leur parlois seul du Château d'avant, ayant fait retirer nos gens, je leur jurai encore que le Bateau étoit rompu, alors ils me tirerent encore quelques coups de Piftolet & de Fufil, je fas contraint de me retirer en leur criant tire tant

que tu voudras, nons nessaurions faire autre chose, alors ils furent contraints de met tre leur Chaloube dehors, qu'ils envoyerent à bord avec des hommes armez de Pistolets , Coutelas , & Haches d'armes , qui entrant comme dans un Vaisseau ennemi, vont droit à la chambre , pour rompre mon Coffre & les armoires, je les priai de ne rien rompre, & leur baillai les Clefs de tout, alors ils ne faifoient plus les Anglois, mais Hollandois, de quoi je ne doutois nullement; Je voulus parler beau, en leur difant que nous étions bons amis, que nous n'allions point en Angleterre, que le Vaisse au la charge entière étoient aux François, & qu'ils examinassent mes écritures, mais je ne fus nullement écouté, & fus chasse rudement de la chambre, sans avoir le moyen de mettre un mouchoir à mon col; en même tems je fus embarqué dans leur Chaloupe avec trois de mes gens, o porté à bord du Vaisseau de guerre. Un traitement si rude mesurprit fort; car je ne l'attendois nullement de la part des Hollandois. Quand je fus à bord , le Capitaine me fit donner une déclaration des Marchandises qui étoient dans le Navire, je le fis conformement aux connoissemens, il vit mes papiers cù il n'entendoit rien , ne fit aucune estime du Pas-Jeport de Monfieur de Courtin, il me dit qu'ilfalloit que je signasse comme je n'avois point d'autres piéces; Je lui dis que j'en avois diverses, & que ses gens ne m'avoient pas donné le loifir de les prendre, il me fit figner ma déclaration qu'il avoit écrite en Hollandois; Je protestai que je signois sans entendre ce qui étoit écrit; Je vis pourtant bien que ce n'étoit rien qui put porter préjudice, après je fus encore étonné qu'il vint encore trois de nos bommes, qui me dirent qu'ils avoient été battus à outrance, & que le plus jeune de nos gens avoit été mis à la gebenne, en lui ferrant la tête avec une corde, pour lui faire

faire dire que nous allions en Angleterre, ou que la Marchandise appartenoit aux Anglois. Ce jeune bomme ne dit rien que la verité, non plus que les autres, nonobstant les coups de plat d'Epée, de Cordes , & de bouts de Pistolet , dont un de nos hommes a demeuré comme mort pendant trois jours ; & s'en sent encore; Après ce traitement j'avois encore la croyance qu'ils nous laisseroient aller après nous avoir bien pillez , mais je fus étonné qu'ils apporterent nôtre Pavillen à bord du Vaisseau de guerre, comme pillage, en criant bonne prife; ils faifferent quatre de nos hommes dans nôtre Navire, & le Lieutenant du Vaisseaus fut laissé dedans avec des hommes pour commander, en même tems ils firent route pour le Tessel, j'étois fort étonné de ce procédé. Je demandai à ce Capitaine si nous avions guerre contre les Hollandois, ou s'il avoit quelques Lettres de repr Sailles fur les François. Il me dit que non, mais qu'il me prenoit parce que j'allois en Angleterre, qué je n'avois point de congé , que toutes mes pieces étoient fausses, & que j'avois jetté les veritables bors le bord qui étoient celles par où l'on auroit connu que nous allions en Angleterre. Je tâchai à le desabuser de cela; c'est un jeune bomme qui a crit ses Officiers & Matelots, qui ne répondront pas pour lui. Le lendemain le 17. faifant toûjours route pour le Tesfel bon vent de Nord-Ouëst, nous fûmes rencontré d'un Vaisseau de Norvegue, surquoi ils firent chasse, nôtre Vaisseau qu'ils appelloient leur prife, tint sa route; il survint grand vent qui changeoit en côte, & point de vië: alors chacun songea à son affaire, il y alloit de la vie, le Narvegien d'un côté, O nous de l'autre; il n'étoit plus question de leur riche Prife, néanmoins ils avoient mis de leurs meilleurs bommes dans nôtre Navire, qui firent leur devoir à portér de la voile; Nous cames connoissance de L 4

de la terre d'étoit les Isles devers Groningue @ Embden, ainsi nous étions tombez avant le vent de Teffel & du Vlie, toujours gros vent, & ne pouvious relister au vent, lors qu'il vint au Nord-Queff, alors nous allions le long de la côte. Le vingtieme nous entrames par le Vlie, & mouillames l'ancre, bien en peine de notre Navire, qui arriva le lendemain, & on nous dit qu'il seroit arrivé des le jour devant, mais qu'ils avoient été chassez des Anglois qui les avoient détournez. Hier à midi le vingt-deuxiénie nous vin mes mouiller l'ancre devant catte Ville avec grand triomphe & coup de Canon , le Pavillon Hollandois au grand Mats du Vaisseau de guerre, & colui de France en tropbée sur la poupe, comme si c'eut été Banniere d'ennemi. Cependant des le soir précédent le Capitaine étoit allé devant à Enckbuysen, ou il est avec tous mes papiers , sans doute pour les faire voir. Sur les trois beures après mide, il revint à bord avec un Notaire, & quelques uns de ses armateurs on amis , pour prendre la déposition de nos gens , auxquels je défendis de répondre. Ils ne laisserent pas d'etre pressez, & à chacun en particulier, ils d'foient que les autres avoient dit que nous allions à Londres; Nous avions deux Allemands. Je ne seat; ce qu'ils out dépofe; je fçai qu'ils leur ont fait de grandes promesses, pour mentir, je fus mandé le dernier dans la chambre, je me moquai du Notaire, de l'interprête & d'eux tous, & leur dis que je repondrois devant justice, après quoi vint un Capitaine a Enckbur seu même lequel je connoissois, il parla fort long-tems au Capitaine qui nous avoit pris après quoi ils me demanderent si je ne voulois point aller à bord prendre du linge & des bardes, cèque je ne refusai point; Quand nous fûmes à bord le Lieutenant fut bien empêché à amasser monlinges. car chacun en aveit pris fa part ; je pris feulement

une chemise, un mouchoir, & ce qui s'ensuit pour changer, avec mon babit & mon manteau, & leur dis que nous conterions après pour le reste. Ils ont rendu aussi une partie des bardes de nos gens, car ils ne peuvent rendre le tout, en ayant mis une partie à terre au Village de Vlie. Ils ont fait grand desordre dans le bord, rompus les bancs, & armoires, & ontfouragé par tout. Voilà l'état où nous étions hier au foir , quand je revins du bord ; il est à présent matin, il n'y a point d'Amirautéici, c'est à Horne, Jécris à Monsseur Poniche qu'il m'envoye un homme qui soit capable de solliciter puissamment nôtre affaire; j'écris aussi à Messieurs le Gendre & Fremont , que l'un d'eux vienne bien munis de Lettres de Monfieur de Mont-pefat , pour Monfieur le Comte d'Estrades; notre cause est juste s'il y en eut jamais, je nefais nul doute que nous n'ayons main levée de nôtre Vaisseau & Marchandises; mais en l'état qu'il sera, c'est-à-dire tout pillé & défastre,.. mais s'il vous plaît il ne faut pas s'en tenir-là, il faut poursuivre des intérêts , & demander justice des violences qui nous ont été faites, du mépris, & de l'infamie qu'ils ont commisse envers le Pavillon du Roi, & les fleurs de Lis d'or qu'ils ont arrachées du champ du Dauphin Royal, car fi l'on fouffre cela l'an ne doit point espérer autre traitement, quand on fera rencontré de ces voleurs de Capres, qui y trouveront leut compte, & en tout cas quite pour rendre. En outre j'appréhende que nos gens ne me quitent aussi-tôt qu'ils seront libres, par ce qu'ils Sont rebutez du mauvais traitement qu'ils ont recit, appréhendant de tomber dans le même malbeur : de forte qu'ils disent qu'ils aiment mieux gagner moins, O naviger à nos côtes dans les Barques , ou aller en pécherie. Il faut que le Roi en fasse parler à Mesfieurs les Etats par fon Ambaffadeur , Sa Majefté L5 110#5

nous excite au névoce, & à la navigation, & nous promet des gratificatious; ce n'est pas assez; il saut qu'il nous protege, & qu'il ne sonstre pas que quelque Nation que ce soit touche à ses sites; il a le pouvoir, o sur tout qu'il fasse observer le 33. Article du Traité fait avec les Hollandois; car tant que l'on viendra à bord des Vaisseaux Marchands, avec armes, ils seront tousous pillez. Il vous plaira de m'écrire tout ce que s'aurai à faire, tant que le Vasseau, ser avontre avec l'Angleterre; la Flote de Hollandes ser protes la prochaine semaine, & plus soite que la prénière, à ce que l'on dit. Festit, & c.

TOSSE.

#### LETTRE

# Du Comte d'Estrades au Roi.

## Le 13. Août 1665.

Dans un Etat gouverné par le peuple, les choses y changent de face dans un instant, soit en bien, ou en mal.

L'Arrivée de de Ruyter a donné beaucoup de joye & de cœur à ceux qui étoient les plus abattents. Il eft entré dans un des Ports de la Province de Groningue avec dix-neuf Navires, fans avoir fait aucune mauvaife rencontre. On efpéreque la Flote des Indes aura un pareil fuccès; pour celle de Smirne elle reftera à Cadix jufques à nouvel ordre, ainfi elle ne court aucun rique.

Malieurs les Etats donnerent hier la Charge d'Amid'Amiral à de Ruyter, & celle de Lieutenant Amiral à van Meppen, qui a fervi de Vice-Amiral dans le voyage de Guinée. On a pris fix Capitaines de cette Flote qu'on a aussi avancez, & les 2600, hommes qui étoient fur les Vaiffeaux de de Ruyter ferviront fur la Flote qui est au Tessel, ainsi la voilà à présent bien commandée & fortifiée de bons Officiers & de bonne recruë de Matelots.

Les Etats ont ordonné de raccommoder les Vaisseaux qui sont de retour, pour les joindre à ceux qui doivent être prêts dans un mois, qui composeront une Flote de quarante Navires

pour renforcer celle qui doit fervir.

Monfieur de Wit mande pour réponse à ce que Vôtre Majestém'a ordonné de lui écrire confidemment, qu'il croit que le Roi d'Angleterre fera une réponse qui ne sera pas décisive, pour allonger la Négociation, & éviter par là que Vôtre Majesté ne se déclare; & comme Mesfieurs les États reçoivent un grand préjudice par ce délai, ils ont lieu de désirer sa déclaration fuivant le Traité par préference à toutes choses, ne doutant pasque si elle (toit une fois faite, ils ne fussent plus portez aux conditions de la paix. Il doit faire voile dès que le vent fera bon, les Compagnies des Indes & les Marchands d'Amsterdam le veulent ainsi & l'en pressent inceffamment, & comme son application oft de leut plaire, je ne doute pas qu'il ne tente toutes fortes de moyens pour faire fortir la Flote, & d'autant plus qu'une Galiote affûre que douze Navires des Indes estimez à quatorze millions font vers l'Irlande, & que la Flote d'Angleterre croise vers les Côtes de Norvegue, qui est le lieu où les Vaisseaux des Indes doivent se L 6 rendre:

rendre; c'est la principale raison pourquoi la Compagnie presse que la Flote des Etats entre en Mer.

#### LETTRE

### Du Roi au Comte d'Estrades.

#### Le 14. Août 1665.

E n'ai point encore avis de ce que mes Ambassadeurs en Angleterre auront avancé pour l'accommodement, fur la proposition que je les ai chargez de faire comme de moi au Roi de la Grande Bretagne; mais seulement que le Courier étoit arrivé auprès d'eux; qu'ils avoient lû mes dépêches, & qu'ils avoient d'autant plus d'espérance de la paix , que le mal contagieux continuoit à faire un grand ravage dans Londres & s'étendoit aussi à la Campagne, ce qui rompoit toutes les mesures nécessaires à prendre pour le sontien de la guerre. Je scaurai demain matin par l'Ordinaire de Calais ce qu'aura produit cette nouvelle ouverture, dont vous serez auffi-tôt informé. Cependant le Sieur van Beuningen m'ayant fait presser, sous prétexte de l'absence du Sieur de Wit, de vous donner ordre de dire à quelque autre Ministre de l'Etat ce que je vous avois chargé de confier au Sieur de Wit; je lui ai fait répondre, que comme il ne faut que fix heures pour aller au Teffel, je vous ordonnois de prendre rendezvous à mi-chemin pour vous y aboucher avec lui, & en effet vous en pouvez user de cette maniere.

J'ai fait voir audit van Beuningen une Déclaration ration que l'Evêque de Munster a faite à un Député du Duc de Neubourg, qu'il n'entreprendroit rien qu'il n'eut ma réponse, à ce que le Commandeur Smiffing qu'il m'envoye, & que je sçai être déja en chemin, me doit représenter de sa part sur l'affaire de Borkelo: ledit van Beuningen me demanda si j'estimerois à propos que les Etats tâchassent de dissiper les levées dudit Evêque avant qu'elles foienc plus avancées; mais je n'ai pû être de cet avis, tant à cause de la déclaration que je viens de dire qu'il a faite, que pour ne lui donner pas l'avantage de faire croire dans tout l'Empire que lesdits Etats ont été les agresseurs. J'ai fait parler fortement audit van Beuningen fur le Vaisseau François mené à Enckhuysen, & je me remets là-dessus à ce que Lionne vous mandera.

#### LETTRE.

#### De Mr. de Lionne au Comte d'Eftrades.

#### Le 14. Août 1665.

A déclaration-du Roi (des aufli-tôt que Sa Majefté aura reconnu qu'on ne peut espérer la paix) fera bien-tôt cefler toutes les cabales & toutes les mauvaifes impressions, que les Espagnols & les Anglois tachent de jetter dans Pelprit des peuples, qui auront honte alors d'y avoir ajoûté quelque foi. J'ai fait avouer ce matin à Monsieur van Beuningen que nous n'avons pas besoin de dépêdier un Courier en Angleterre, pour sçavoir il le Roi d'Angleterre voudroit selier avec le Roi pour la conquête de la Flandre. Il, sçait bien qu'il y a plus de sax mois L. 7

#### 174 Lettres, Memoires, Oc.

qu'il ne nous offre autre chofe que de nous abandonner toute la terre, & de nous y aflifter detoutes fes forces, pouryû qu'on lui laiffela mer; & van Beuningen m'a même confeilé, quequand je ne lui dirois pas la chofe, il ne laifferoit pas d'en être fort perfuadé, parce que les Anglois pour leur propre intérêt ont du tenir cette conduite & nous faire ces offres-là.

Le Réfident de Dannemarc a déclaré au Roi de la part du Roi fon Maitre, que pour témoigner qu'il ne prétendoit rien des Etats en ectre rencontre qui ne fut juste, il offroit de se remettre de toutes ses prétensions au jugement de Sa Majesté & à ce qu'elle en décideroit. J'ai dit cela à Monsieur van Beuningen, & l'ai exhorté à se faire veñir un ordre de stâre la même soumission au jugement de Sa Majesté, avec un pouvoir & des instructions nécessaires pour représenter les raisons des Etats sur chaque point qui est en differend. Il est demeuré persuade que c'est le meilleur moyen pour sortir promptement d'affaires avec ledit Roi, & a promis d'en écrire fortement.

#### LETTRE

## Du Roi au Comte d'Estrades.

## Le 17. Août 1665.

E vous renvoye vôtre Secretaire, avec l'ordre de faire de ma part une déclaration aux Etats, qui leur fera connoitre quelle est la fincerté de mon procedé en l'observation de mes Alliances, & quelle est aussi la grandeur de monaffection en leur endroit, puis que je ne man-man-

manquois pas de raisons très-fortes pour me dispenier de laire ce que je fais à leun avantagefais violer ce Traité, si la consideration que l'ai eue de les sontenir n'eut prévalu en moi sur toute autre. Je veux espérer qu'ils en auront en tout tems la reconnoissance que leur impose la qualité d'une obligation de cette nature, & qu'ils ne me donneront pas sujet de me repentir jamais d'avoir fait pour eux le plus grand pas qu'une Couronne puisse faire pour l'intérêt d'une autre, & me remettant du surplus à mon autre dépèche. &c.

#### LETTRE

Du Roi au Comte d'Estrades.

Le 17. Août 1665.

TE vous envoye en toute diligence vôtre Sec cretaite, pour vous faire scavoir, qu'ayant hier fait appeller le Sieur van Beuningen pour lui rendre la réponse que je lui avois promife il y a quinze jours, je la lui ai donnée en peu de mots, mais bien essentiels, pour la satisfaction & l'avantage des Etats, & d'une grande consideration à mon égard pour les suites qu'ils peuvent avoir. Je lui dis que je l'avois mandé pour lui déclarer moi même, que fi la paix ne fe pouvoit faire entre les deux Nations fur les dernieres propositions, que j'ai chargé depuis quelques jours mes Ambassadeurs de faire au Roi d'Angleterre, ma réfolution étoit de prêter la garantie auxdits Etats. Ledit Sieur van Beuningen, après de grands remercimens qu'il fit au nom de ses Maîtres, me dit que leur

fatisfaction feroit en encore plus complete, s'il pouvoit leur mander en même tems qu'elles font ces conditions de l'accommodement qui aura été proposé de ma part audit Roi. A quoi je me contentai de repartir, qu'il étoit surperflu que je les lui explicasse, parce qu'elles n'étoient pas ignorées à la Haye, & il se retira en me ren-

dant de nouvelles actions de graces.

l'ai voulu vous informer de ce détail, afin que vous sçachiez comment vous aurez à vous conduire, en déclarant de ma part la même chose aux Etats, comme je désire que vous le sal fiez aufli-tôt que cette dépêche vous aura été remife, accompagnant cette déclaration importante de toutes les expressions qui pourront leur faire mieux connoitre la grandeur & la fincerité de mon affection, & n'omettant pas de leur faire bien remarquer deux choses; l'une, que si j'ai tardé quelque tems à m'en expliquer, & de mes intentions, quoi que dans mon cœur elles ayent toujours été les mêmes, ce n'a été à autre fin, ni dans autre vuë que celle de leur plus grand bien, jugeant avec beaucoup de vraifemblance, que par ma simple Médiation je parviendrois plutôt à la paix, que je sçai bien qu'ils fouhaltent veritablement,

L'autre, que je fais ce grand pas en leur faveur, & y préfère même leurs intérêts aux miens, fans avoir voulu par avance rien flipuler- avec eux pour ma sûreté ni pour mes avantages, comme d'autres Princes l'auroient fait sans doute dans une pareille occurrence; mais que je me fuis promis qu'en usant de cette sorte avec franchise & générosté en leur endroit, ilsy correlpondront de même, & que je trouverai la même sûreté en leuramitié & eur nôtre liation; &

n'aurai

n'aurai jamais fujet de me repentir de les avoir ainfi obligez, fans condition ni referve.

Vous pouvez encore mettre en consideration, non pas aux Etats, (car tout ce qu'on leur dit devient aussi-tôt public) mais à nics serviteurs en particulier, que pour faire cette d'claration je n'ai pas même voulu attendre ni le retour du Courier que j'ai dépêché en Angleterre pour y porter la nouvelle proposition, ni par consequent de sçavoir la réponse qui aura été faite par le Roi d'Angleterre, ni l'évenement de la fortie de leur Flote & du nouveau combat qui se pourra donner, ni ce qui arrivera des Vaisfeaux de de Ruyter, ou de leur Flote des Indes Orientales: quoi que toutes ces choses que je viens de dire puissent non seulement me fournir des prétextes plaufibles, mais me donner grand sujet de devoir encore temporiser, sans me déclarer d'avantage, jusqu'à ce que je sûsse que très-peu de jours me devront bien-tôt apprendre de divers évennemens de la derniere importance.

Il· ne fera pasmal auffiqu'en même tens vous falliez confidemment entendre au Sieur de Wit qu'une des plus preflantes confiderations qui m'a conviée à hâter ma déclaration, fans m'arrêter à tout ce qui fembloir par prudence la devoir faire encore differer, a été l'Intérêt particulier dudit de Wit, & le défir que j'aieu de le foutenir, & de diffiper & rendre impuissantes toutes les cabales que vous m'avez mandé qui fe formoient contre lui dans l'Etat pour ruiner, on au moins affoiblir l'autorité qu'il y a. Vous ajouterez à cela que je me promets qu'en tous tems & en toutes fortes d'affaires, il ne donnera des preuves effectives de fon affection & de fa gratitude, d'autant plus volontiers

& avec plus de chaleur, qu'il pourra toûjours faire reflexion que je n'ai pas voulu rien exiger de lui, non pas même en secret pour une obligation de cette nature: vous lui direz encore que je vous ai précifément chargé, comme en effet je vous en donne l'ordre des a présent, que s'il estime à propos, ou pour sa plus grande sureté, ou pour mieux & plûtôt dissiper les cabales qui lui font contraires, vous fassiez quelque office en mon nom auprès des Etats en sa faveur, · ou à la louange de son mérite & de ses servi-- ces, ou pour leur faire entendre combien j'estime nécessaire à leur bien la continuation de la confiance qu'ils ont en lui, ou quand il le jugera à propos, en la même maniere & aux mêmes termes qu'il vous témoignera le défirer; peutêtre ne fouhaitera - t - il pas lui - même de recevoir une marque si publique de mon estime & de ma protection, car dans les Republiques le plus fouvent les recommandations des autres Rois cu Princes, pour amis qu'ils soient, peuvent être ausli-tôt nuisibles qu'utiles. En tout cas, sans le commettre en rien avec des peuples qui peuvent tourner à mat le bien même, & prendre du foupçon des plus finceres intentions, il semble qu'on pourra faire le même effet par une autre voye plus fûre, qui feroit, fans nommer la personne dudit de Wit, que vous témoignassiez de ma part aux Etats, que je louë infinement la forme présente de leur Gouvernement & de l'administration de leurs affaires, qui me paroit être la meilleure & la. plus intéressée, & la plus propre pour leur sûreté, & pour la conservation de leur Etat qu'ils puissent jamais établir: que comme bon ami & Allié, & fi intéressé en leur bonne conduite, je

les

les exhorte à s'opposer vigoureusement aux menées qu'on ne sçait que trop qui se font tous les jours dans les Provinces, pour parvenir à donner une autre forme au Gouvernement, d'autant plus que si cela arrivoit, je ne pourrois plus prendre la même confiance en leurs Rélolutions, & serois obligé de songer d'aufre maniere à mes affaires, voyant que leurs Ennemis se-, roient devenus comme leurs Maitres dans la propre direction de leur Etat, dont je n'aurois à attendre que peu de reconnoissance de leur part de ce que je fais aujourd'hui, & peu de foi dans l'observation de l'Alliance, & enfin autres choses semblables & générales sans nommer personne, qui puissent faire comprendre aux Etats qu'il est non seulement de leur bien, mais de nécessité pour conserver l'Alliance de cette Couronne qu'ils ne fouffrent pas que l'Angleterre domine chez eux. Cela veut dire encore que le plûtôt qu'ils pourront rappeller l'Ambaffadeur van Goch, lequel d'ailleurs est un instrument peu propre à traiter aucune affaire, pour avoir sujet de se défaire d'un dangereux dessein qu'ils couvrent dans leur sein en la perfonne de Downing, sera le meilleur. Il ne faut pas néanmoins que vous infiftiez fur ce point, que je n'aye vû la réponse du Roi d'Angleterre à mes Ambassadeurs, si on peut présentement espérer la paix, & que je ne vous aye donné un nouvel ordre de presser pour faire retirer ledit Downing.

Il arriva ici Samidi au foir un avis de Dunkerque, fondé fimplement fur le fimple raport d'un Maitre de Navire, que vous fçavez être fort incertain, que la Flote de de Ruyter avoit été vûe fi près de la Hollande le Vendredi de la

femaine

femaine précédente qu'elle pouvoit être entrée le même jour dans quelqu'un de leurs Ports. Comme je ne voudrois pas qu'on crufie de de-là que j'aye differé à m'expliquer demesintentions, juiqu'à ce que j'aye vû cette Flote en forreté, & celle des Etats augmentée de ce renfort, il fera bon que vous faffiez voir en confidence à vos amis ce que j'ai chargé Lionne de vous mander dès Vendredi, c'elt-à-dire avant que cet avis de Dunkerque fut arrivé, que je terois infailliblement appeller van Beuningen le Dimanche pour lui rendre la réponfe qu'il attendoit, & qu'aufil-tôt après je vous renvoyerois vôtre Sècretaire, qui vous porteroit l'ordre de faire la même déclaration aux Etats.

Il est à croire ( & le Sieur van Beuningen n'en doute pas) que quand le Sieur de Wit s'est ouvert à vous des conditions auxquelles les Etats pourroient consentir à la paix, & qu'il a même prié que j'en voulusse bien faire la proposition au Roi d'Angleterre, ledit de Wit avoit déja pris ses précautions du côté desdits Etats, pour s'affûrer de leur veritable intention en cet accommodement; mais comme le Sieur van Beuningen a d'ailleurs fort prudemment remarqué, que si lesdits Etats ignoroient que c'est le Sieur de Wit qui a lui - même fuggeré lesdites conditions, & désiré que je les proposasse comme de moi-même au Roi de la Grande Bretane, j'en pourrois recevoir à l'avenir un trèsgrand préjudice, en ce que dans un cas pareil où je pourrois requerir les Provinces Unies de me prêter la garantie de nôtre Alliance, elles pourroient, fous un faux prétexte de mon exemple, déclarer qu'elles font disposées de la prêter fi. la paix ne le pouvoit faire fur des conditions qu'eux-

qu'eux-mêmes m'imposeroient; il importe extrèmement que de concert avec le Sieur de Wit vous trouviez ensemble quelque moyen, & s'il se peut sans le commettre, par lequel je puisse être affûré que pour avoir voulu les obliger, en proposant ce qu'eux-mêmes m'avoient témoigné défirer, je ne recevrai jamais le préjudice que je viens de dire, ce qui se pourroit faire facilement, en me donnant un Ecrit secret de la part de l'Etat, ou au moins des quatre ou cinq Personnes Générales qui en ont la direction, par lequel en cas de besoin je puisse faire apparoitre que je ne leur ai jamais impofé aucunes conditions de paix pour leur prêter ma garantie; mais qu'il est vrai qu'à leur priere j'ai fait au Roi d'Angleterre des ouvertures d'accommodement telles qu'eux - mêmes les avoient souhaitées, & me les avoient suggerées.

#### LETTRE

De Mr. de Lionne au Comte d'Estrades.

Le 17. Août 1665.

Monseur van Beuningen m'a voulu presser de depuis que le Roi lui eut parlé) de lui expliquer quelle étoit la pense de Sa Majesté sur la prestation de la garantie, c'est-à-dire qu'il avoit dessein de tirer de moi une déclaration que Sa Majesté accorderoit les subsides du passe conformément au Traité, & romproit en même tems avec l'Angleterre. Je me suis contenté de repartir à céla, que Messieurs les Etats ponvoient être assure qu'il n'y avoit que candeur & sincerité de la part du Roi, en ce que

Sa Majesté lui avoit dit, & il en est demeuré là.

Dès que le Roi cût parlé au Sieur van Beuninge, il me vint trouver le foir, pour me dire qu'il alloit envoyer un Courier expres aux Etats. Je le priai de ne le pas faire, tant parce qu'il pourroit écrire par vôtre Secretaire qui étoit prét à partir, qu'à cause que le Roi seroit bien aise que vous fussiez le premier à donner la bonne nouvelle à ses Maitres; Il me promit qu'il en useroit de la forte, & qu'il m'envoyeroit sa dépèche aujourd'hui matin, mais comme je ne Pai pas encor reçûé à cette heure, qu'il en est dix du soir, je commence à douter qu'il ne m'ait pas tenu parole, & qu'il ait voulu me prévenir.

#### LETTRE

# Du Comte d'Estrades au Roi.

Le 20. Aont 1665.

M Esseurs les Etats attendent avec beaucoup jesté, sur la déclaration qu'ils espérent; leur Flote ayant le vent bon, pour aller en Norvegue, ou celle d'Angleterre est pour attendre le retour des douze Vaisseaux des Indes Orientales, il ne faut pas douter que les deux Flotes, ne se rencontrent, & qu'elles ne combattent. Dès que le Sieur Caron fut arrivé, je parlai à mes amis de la Province de Hollande & des Etats Généraux, pour faciliter la vente de ses biens, & deur saire entendre par avance que Vôtre Majesté le considéroit comme François son sière. &

& qu'elle le prenoit en sa protection. Il me fut repliqué par le Bourguemaître d'Amsterdam qu'il avoit fait le serment que font tous ceux qui ont été au service de la Compagnie des Indes Orientales, qui s'obligent de ne servir de leur vie après même le tems du service expiré, autre Prince, ni Souverain, que la Compagnie & Messieurs les Etats; & que ledit Caron contrevenant à sonserment, il étoit punissable, & ses biens confiscables à l'Etat. La Ville d'Amsterdam est fort contre lui, néanmoins il a paru que ce que je leur ai dit les a retenus, ayant mis en vente sa Maison de la Haye, & même vendu fans opposition une partie de ses Meubles. S'il fe passe dans la suite quelque chose là-dessus contre les intérêts dudit Caron, j'agirai fortement ainsi que Vôtre Majesté me l'ordonne. Vôtre Majesté sera informée par Monsieur de Lionne, de la conversation que j'ai euë avec Madame la Princesse d'Orange. Je suis avec toute sorte de respect, & de soummission.

#### Addition de la susditeLettre.

Il vient d'arriver tout préfentement une Galliote de Bergue en Norvegue, qui a apporté Letre à Mefficurs les Etats, de celuique commande les Navires des Indes Orientales, qui dit qu'il eft entrégans le port dudit Bergue, avec onze Navires fort heureusement, & que le douziéme s'est separé de lui par un grand bronillard, mais qu'il la vû à toute heure; qu'outre ce nonzere, qu'il y en a encore soixante Navires Marchands tant de la Mer Méditerranée que d'ailleurs. Monsieur de Wit a cerit du 18. de quinze lieues du Testel, qu'il avoit le vent si bon qu'il

Lettres, Memoires, &c.

qu'il espéroit être le 22, devant le port de Bergue, pour en retirer tous les susdits Navires, & qu'au cas qu'il rencontre la Flote Angloise, il trouve celle de Messieurs les Etats si gaye, & de si bonne volonté de combatre qu'il en espére un bon fuccès. Il envoya au Tessel quatre Navires chargez de Marchandises de Contrebande, venant de Suede pour les examiner, sur ce que les Maîtres desdits Navires ont dit qu'ils alloient à Dunqerque, & qu'ils étoient chargez, pour le compte du Roi. Je m'en vais présentement envoyer au Tessel, pour y être cclairci de la chose, & si elle se trouve veritable, j'agirai fortement au nom du Roi, pour les faire relâcher. Mellieurs les Etats ont fait arrêter ce matin

le Secretaire de Downing, & l'ont fait mettre

à la prison qui est sur la porte.

### LETTRE

Du Comte d'Estrades à Mr. de Lionne.

Le 20. Août 1665.

CI vous étiez ici vous auriez encore plus de ) peine à comprendre la létargie où sont Mellieurs les Etats pour leur conduite. Ils n'ont rien à présent dans l'esprit que l'équipage de Mer, & abandonnent tellement la terre, que fi l'Evêque de Munster entroit dans leur pais, avec dix mille hommes. il leur enleveroit les trois meilleurs Places qu'ils ayent fur les frontiéres d'Overyssel & de Gueldre, parce qu'ils ne sçauroient en mettre six en Campagne. Jugez ce que c'est, pour garder depuis Mastricht, jufques en Frise. Quand Quand je preffe les Etats de fatisfaire le Roi de Dannemarc, 8c éviter par là qu'il ne leur foit contraire dans cette conjoncture, ils difent qu'il leur doit trois millions, & gue ses préten-

fions ne sont que des chiméres.

Monfieur le Duc de Neubourg n'a pas fujet de le plaindre, si on ne le nomme pas dans mes Mémoires, il feait bien que la derniére fois que Monfieur le Baron de Lerode a été à la Haye, il est convenu des conditions pour l'échange de Ravestein, & même Messieurs les Etats ont écrit audit Duc, qu'ils sont prêts à conclurre l'ajustement; ainti, j'ai consideré cette affaire conclue, comme elle le sera desque ce Prince le voudra.

Je suis très-aise de ce que les avis qu'on m'a donnez Tont faux: je n'ai pas crû les devoir raire, par ce que l'intelligence qui paroît entre les Espagnols & l'Evêque de Muntter, & la liaison qui est entre ce dernier & le Roi d'Angleterre

me donnoit du soupçon.

#### LETTRE

## Du Comte d'Estrades à Mr. de Lionne.

#### Le 20. Août 1665.

I à le u une longue Conférence avec Madame
la Princesse d'Orange, sur la dépèche qu'elle
a reçû de l'Electeur de Brandebourg; dont je
vous avois donné l'avis l'ordinaire passe. Else
ma donné à lire ladite Lettre; dont le contenuiet, qu'il semble que dans la dernière Conférence qu'elle a eus avec moi on se veuille plaindre de lui. Il proteste de n'avoir jamais en la
l'orant III.

M moia-

moindre intention de déplaire au Roi touchant le Traité de Dorsten, & qu'il est fort éloigné d'avoir voulu faire aucun Traité, qui portât préjudice à celui de l'alliance du Rhin, de forte qu'il ne sçait d'où le Roi peut avoir eû cet ombrage, le susdit Traité de Dorsten ne contenant rien d'approchant à cela; & puis que les raisons qu'on a mis en avant par deux Mémoires, qui m'ont été communiquez, ne contentent pas le Roi, ledit Electeur marque qu'il lui en écrira lui-même en tels termes qu'il ne doute pas que Sa Majesté n'en demeure satisfaite; que · cependant il défire qu'on me fasse connoître qu'il croit que le scrupule qu'on fait contre ledit Traité ne vient pas de la France, mais de quelques autres qui ne veulent pas de bien à sa Mailon, & qu'il ne doute pas que le Roi, voyant la fincére affection qu'il a pour le service de sa Majesté, ne voudra pas être contraire qu'il se mette en état de pouvoir défendre ses propres païs, contre les mal-veillans qui le ménacent, puis que même l'alliance entre le Roi & lui tend à cette fin.

Et qu'aussi il lui seroit aisé de répondre aux reproches qu'on lui fait, que dans l'affaire de Pologne, il n'avoit pas voulu se joindre avec le Roi, pour prendre avec lui les mêmes mesures, puis que le Roi, ni aucun de ses Ministres ne lui ont jamais fait la moindre ouverture de l'intention de Sa Majesté sur ce sujet, hormis qu'on demande de lui de vouloir empêcher que perfonne de la Maison d'Autriche ne fut avancé à cette Couronne, ce qu'il a fait affez ouvertement, & le feroit encore, si ladite Maison n'étoit reduite dans un état que cela n'est plus à appréhender, il proteste que toutes ses visées ne tendent qu'à

voir la paix & la tranquillité dans le Royaume de Pologne, & que par leurs diffentions & ruïnes le païs ne foit ouvert aux Nations barbares, qui auroient par la l'entrée dans la Chrétienté, ce qu'il croit n'être pas defagréable à Sa Majesté, puis qu'elle même travaille si foigneusement pour son repos.

Et qu'il croit avoir plus de fujet de fe plaindre de ce que Monfieur de Sumbres, Ambalfiadeur de France tout feul a empêché que la Vil le d'Elbing ne lui foit encore cedée, quoi qu'il fe tienne affuré que ledit Sieur de Sumbres fait cela plûtôt pour complaire à la Reine de Po-

logne que par ordre du Roi.

C'eff pourquoi il s'affùre que le Roi commandera à fon Ambaffadeur à préfent en Potogne, de diriger fa négociation en forte qu'enfuite desdits Traitez & promesses ladite Ville lui soit cedée.

#### LETTRE

# Du Roi au Comte d'Estrades.

## Le 21. Août 1665.

JE vous envoye un Mémoire à part fur quelques peníces qui me font rombées dans l'esprit, touchant les melleurs moyens de faire la guerre aux Anglois, & de les incommoder en forte dans leur Commerce ou autrement, qu'on les puisse au plûtôt porter à une bonne paix. Il sera bon qu'après avoir bien examiné ledit Mémoire vous en concertiez ce quevous estimerez à propos, avec les principales personnes de l'Etat de celles que vous s'çavez être bien intentionnées,

& c'est encore pour cette considération, outre plusieurs autres, que je souhaite fort le promt retour du Sieur de Wit. Je crains bien qu'il ne croye son honneur intéressé à ne pas revenir, qu'il n'ait vû en personne le succès d'un combat, après être une fois monté sur la Flote, & par cette raison il faudroit tâcher de le lui faire ordonner par l'Etat en termes si précis qu'il ne s'en pût défendre, & me remettant du surplus à mon autre Lettre, &c.

#### MEMOIRE

Dont est fait mention en la Lettre cideffus.

D'Our l'emploi des forces maritimes de Sa Maje-I sté, dans le dessein qu'elle a pris de donner la garantie aux Etats, c'est-à-dire de rompre avec l'Angleterre.

L'on peut éxaminer s'il seroit plus à proposi de joindre toutes les forces de Sa Majesté avec celles des Hollandois, pour décider cette guerre par des combats généraux, ou s'il vaudroit mieux la trainer

en longueur.

Cette guerre est plûtôt du peuple d'Angleterre que du Roi : le peuple ne peut fournir long-tems aux dépenses d'une guerre de cette qualité, il se lassefacilement quand il perd, il est violent dans ses résolutions, mais se relâche fort dans l'exécution.

Les Hollandois sont superieurs au Roi d'Angleterre en moyens pour foutenir long-tems la guerre, mais ils sont beaucoup inferieurs en force, en bonté de Vais-

feaux, valeur des Chefs & Artillerie.

Le Roi se joignant à eux, ils seront infiniment SupeSuperieurs en moyens pour soutenir la guerre, mais encore en nombre & bonté de Vaisscaux , joint que les Vaisseaux de Sa Majesté sont fort divisez & fort difficiles à joindre.

Il semble par toutes ces raisons qu'il soit plus avantageux de tenir l'affaire un peu en longueur, de fe rendre plus forts que les Anglois dans toutes les

Mers , & troubler leur Commerce.

Pour cet effet dans la Méditerranée on pourra joindre à l'Escadre de Martel de six Vaisseaux, trois de Monsteur de Beaufort & la Therese, & deux Fregates que l'on acheve à Toulon, ce seroit en tout . douze Vaiffeaux.

Obliger les Hollandois d'en entretenir pareil nom-

bre, ce feroit en tout 24. Vaiffeaux.

Et douze Galeres,

Avec ces forces Sa Majesté seroit absolumen: mai? resse de la Mer Méditerranée.

En même tems il faudroit envoyer quelqu'un vers Gaylant, pour l'obliger, s'il se pouvoit, d'attaquer Tanger, & pour cet effet l'affister de forces maritimes & même d'armes munitions de guerre, & d'argent , s'il étoit nécessaire.

Pendant les Négociations les forces maritintes pourroient être employées à tenir Tanger bloqué, & en même tems envoyer quelques Vailfeaux Corfaires dans le Levant pour troubler le grand Commerce que

les Anglois y ont.

Pour l'Ocean, il resteroit au Roi vingt-deux Vaiffeaux, qui pourroient être facilement augmentez jufqu'à trente.

Obliger les Hollandois d'en entretenir un parcil nombre à la pointe de Bretagne, pour s'affarer de

l'entrée de la Manche.

Les Hollandois pourroient tenir le principal de leurs forces ensemble, de cent ou fix vingt vaisseaux d . leurs Ports.

Et en même tems pour fermer la Mer Baltique, il faudroit donner une grande application à engager les deux Rois du Nord dans les mêmes intérêts.

Pour cet effet engager les Hollandois de leur faire raifon fur leurs demandes, & rendre le Roi Média-

zeur de leurs differends.

Obliger les deux Rois du Nord de mettre chacun douze ou quinze Vaisseaux en Mer pour se rendre maitres de la Mer Baltique, les presser de défendre l'entrée des Vaisseaux Anglois dans leurs Ports, & à tous les Vaisseaux de leurs Sujets de transporter aucunes Marchandises en Angleterre.

L'on pourroit détacher de toutes ces Flotes divers . Vaisseaux avec les Armateurs de tous les Etats, pour courre perpetuellement à l'entour de l'Angleterre, & interrompre par tout le Commerce & la Communi-

cation des trois Royaumes.

Dans le même tems qu'on travailleroit à prendre toutes ces mefures pour le debors de l'Angleterre , it faudroit auffi travailler à troubler le Roi d'Angleterre au dedans de ses Etats.

Pour cet effet, s'informer de toutes parts, foit par la Hollande, foit par le moyen des Marchands Irançois de l'état des affaires d'Ecosse & d'Irlande. En Ecoffe, il est certain, que les Puritains &

tous les Presbiteriens y sont en beaucoup plus grand

nombre que les Episcopaux.

S'informer des noms des principaux Seigneurs & Ministres de ces deux Religions , & comme elles font les mêmes qu'en Hollande, & que l'Ecosse est plus voisine de ce Pais-là que de France, il est plus à propos de conduire cette Négociation par Monsieur d'Estrades de concert avec le Sieur de Wit, ou avec quelque autre des Etats, avec telsecret néammoins que l'on n'en puisse rien pénétrer.

On pourroit dire à ces principaux Seigneurs ou MiMinistres qu'on les assisteroit d'armes, de munitions

de guerre & d'argent.

Cette Négociation se pourroit introduire, ou en envoyant quelque personne qui scût la Langue, ou par voye de Marchand, ou par les Ministres qui s'entreconnoissent.

Du côté d'Irlande on pourroit faire la même chofe par la Bretagne attendu que les Catholiques y font

les plus forts.

En s'informant des principaux Seigneurs Catholiques, des Evêques, & y envoyant quelques Irlan-

dois refugiez en France.

S'informer avec soin en Bretagne de l'état d'Irlande , faire écrire avec la circonspection nécessaire par les Marchands de toutes parts qui y ont leurs correspondances, pour en bien sçavoir le détail.

Examiner tous les Irlandois Catholiques qui sont à Paris, en Bretagne & autres endroits du Royaume pour connoitre s'il y en suroit quelqu'un dont on se pût fervir.

S'informer de l'état des Puritains Presbiteriens. & des amis de Cromwel.

#### LETTRE

# Du Roi au Comte d'Estrades.

Le 21. Août 1665.

"Est ce qui m'avoit fait beaucoup souhaiter que l'on eut empêché la seconde sortie de la Flote, & à dire vrai, après l'heureuse arrivée de de Ruyter & de ses Vaisseaux, dont on croïoit la perte fûre, comme la nécessité n'en étoit plus si grande, il sembloit que les Etats eussent beaucoup mieux fait de ne s'exposer pas à de fi M 4 grands grands inconvéniens, que ceux qu'ils peuvent craindre chez eux-mêmes d'un fi grand échec, & que tout au moins ils devoient retenir le Sieur de Wit, puis que la personne de de Ruyter dans l'Armée pouvoit suppléer à la sienne, & produire les mêmes bons effets qu'ils s'en étoient promis; mais comme c'est aujourd'hui une chole sans remede, & qu'à l'heure que j'écris, le mal ou le bien peut vrai-semblablement être arrivé, il faut au moins si les choses sont encore en cet état, que yous fassiez vos diligences, ou pour perfuader ledit de Wit à revenir promtement, & pour porter les Etats à le lui ordonner, ne voyant personne si capable que lui-même, d'empêcher que les Cabales étrangeres ne viennent enfin à bout de faire changer la forme du Gouvernement.

A quoi j'ai un si notable intérêt, que cette confidération feule me devroit obliger à suspendre les effets de la réfolution que l'ai prise, & dont vôtre Secretaire vous a porté l'avis, jufqu'à ce que je voye ledit gouvernement bien affermi par le retour dudit de Wit, & sa continuation dans fee emplois; car autrement il pourroit facilement arriver d'un jour à l'autre que pour l'intérêt d'autrui, je me serois attiré une grande affaire sur les bras, que j'aurois bien-tôt à loutenir seul, dès que le parti du Prince d'Orange, qui accorderoit tout aux Anglois, auroit prévalu; & quand à la streté dudit de Wit, qui peut n'être allé sur la Flote, que pour ne demeurer pas exposé à la Haye aux insultes de ses Ennemis, je ne fais point de doute qu'après ma déclaration il ne l'y trouve toute entiere pour plufieurs raifons qu'il n'est pas besoin de dire, parce que vous les jugerez affez de vous-même. L'E-

L'Evêque de Munster envoye ici une personne expresse qui doit être déja en chemin, & il a déclaré au Duc de Neubourg qu'il n'entreprendroit rien qu'il n'eût nouvelle de ce que j'aurois dit à cet Envoyé sur ce qu'il est chargé de me représenter; mais je ne voudrois pas que les Etats prissent tant de consiance à cette déclaration qu'elle les empêchât de bien pourvoir à leurs frontieres.

Le Roi de Dannemarc, comme je pense vous Pavoir déja mandé, a remis à ma Médiation & à mon arbitrage tous les differens qu'il a avec Meslieurs les Etats. Faites en sorte que l'on envoye spromtement un pareil pouvoir au Sieur van Beuningen, autrement il est bien à craindre par la déclaration qu'en fit hier ici le Sieur Goë Réfident dudit Roi, que ce Prince ne concluë bien-tôt avec les Anglois, dont il est fort pressé, & qui lui offrent de ne point conclurre de paix qu'ils ne lui fassent accorder par Messieurs les Etats toutes les choses qu'ils lui refusent & au de-là: & fi l'on ne prend de de-là une promte résolution sur cette affaire, je prevois qu'elle fera bien-tôt fans remede; & quand les Etats difent que les prétenfions du Roi font des chimeres, il faut leur répondre, (admettant même la présupposition ) que la prudence veut qu'on paye ces chimeres, parce qu'il a quatorze Vaisseaux prêts, & en peut mettre à la Mer jusques à vingt.



### LETTRE

De Mr. de Lionne au Comte d'Estrades.

Le 21. Août 1665.

Epuis toutes les dépêches du Roi faites & signées, je viens d'avoir une longue conférence avec Mr. van Beuningen, qui m'a témoigné entre autres chofes qu'il apréhendoit extrêmement, que si vous faites des offices publics auprès des Etats pour faire retourner promtement Monfieur de Wit, quoi qu'une chose qui marque si fortement l'estime d'un si grand Roi, lui soit infiniment glorieuse', le revers de la Médaille sera que nous l'exposerons d'avantage à une trèsgrande envie, & que nous le mettrons aussi nous même en état, qu'on n'aura pas tant de confiance en lui, dès qu'il s'agira de quelque intérêt du Roi. l'ai voulu vous dire ces particularitez, afin que vous y fassiez, s'il vous plaît, avec vôtre. prudence accoûtumée les considérations qu'elles peuvent mériter.

Comme il pourroit facilement arriver que le Roi estimeroit à propos de prier Monsieur van Beuningen de faire une course en Hollande, pour communiquer & concerter beaucoup de choses qui ne se peuvent si bien écrire que se raporter de vive voix , il est bien à propos que vous preniez par avance & promtement, la précaution de faire envoyer le pouvoir par l'Etat audit Sieur van Beuningen, de faire ladite course, quand Sa Majesté le jugera nécessaire.

#### MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, présenté à Mesficurs les Etars Généraux des Provinces-Unies des Pais-Bas. Le 24. Août-1665.

E Comte d'Estrades, Ambasadeur Extraordi-Lnaire de France, a reçû ordre du Roi son Maître defaire sçavoir desapart à Vos Seigneuries, que fila paix ne se peut faire entre les deux Nations, sur les dernières propositions, que Sa Majesté a chargé depuis quelques jours ses Ambassadeurs de faire au Roid Angleterre, sa résolution est de prêter la garantie à cet Etat, ainsi qu'elle la fait entendre elle-même à Monsieur van Beuningen; Vos Seigneuries peuvent aisement juger de-là, quelle a toûjours été & est encore la grandeur & la sincérité de l'asfection de Sa Majesté pour leur intérêt, & que s'il y a eu quelque délai à s'expliquer de ses intentions (qui ont toujours été les mêmes dans le cœur) ce n'a été à autre fin ni dans autre vue que celle de leur plus grand bien, ayant estimé & esperé avec beaucoup de vrai-semblance que par sa simple médiation elle parviendroit plûtôt à la paix , qu'elle sçait qu'elles souhaitent veritablement. Vos Seigneuries peuvent aussi remarquer que Sa Majestéfait ce grand pas en leur faveur, & y préfère même leur intérêt aux siens, sans avoir voulu par avance rien stipuler avec elles, pour sa sureté ni pour ses avantages , comme d'autres Princes Pauroient fait fans doute dans une pareille occurrence, elle se promet aussi qu'en usant avec cette franchi-Se, & cette générosité en leur endroit, Elles y cor-M 6 refron

#### D'ESTRADES.

## MEMOIRE

affez. Donné à la Haye ce 24. Août 1665.

Du Comte d'Estrades, présenté à Messieurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-Bas. Le 26. Août 1665.

E Comte d'Estrades, Ambassadeur Extraordimaire de France, a ordre du Roi son Maitre de faire s'avoir à Vos Seigneuries, que comme diverses occurrences d'assaires pourroient obliger Sa Majesté, de pries Monsseur van Beuningen de faire une courcipissades, pour y commensquer de concerter beucoup de choses qui ne sespeuvent si bien écrire que raporter de vive voix, elle estime qu'il séroit bien à propos que Vos Seigneuries lui envoyassent des ordres cu cette consorvuité, a sin qu'il s'ût prêt de saire ladite course, quand Sa Majesté le jugera néces-

Elle destreroit bien aussi de saire saire un achât de divassissance en Hollande, présipposant que comme vos Seigneuries en onte un nombre insini dans leurs Ports, dont ils ne prétendent pas se servir. Elles aporteront d'autant moins de dissinulté, apermetre cet achât, qu'Elles y trouveront leur avantage de toutes manières, soit en Pargent qui leur viendra au à leurs sigiets de cette vente, soit en Penplei des Vaisseaux même.

One Monsteur P Evêque de Munster envoye à Sa Majelé une performe expresse qui doit être deja en chemin ; qu'il a declaré à Monsteur Bund e Newbourg, qu'il n'entreprendroit rieu qu'il n'ent nouvelles de ce que Sa Majelé auroit dit a cet Envoyé, sur ce qu'il l'a chargé de lui représenter, que Sa Majelé demeure d'accord que Vos Seigneuries pervent bien prendre constance en cette déclaration, mais que cependant la prudence veut qu'Elle ne les empêchepas de bien pourvoir à leurs frontières.

Que le Roi de Dannemarc a remis à la médiation de à l'arbitrage de Sa Majefle sous les différens qu'il a avec vos Seigneuries; qu'Elle jueg qu'il feroit bien important qu'elles envoyassempen, de qu'un rement is feroit bien à craindre, par la déclaration qu'en a faite de nouveau le Steur Goë Ressent duit Roi, que ce Prince ne s'accommode bientôt avec les Anglois, qui l'en pressent fort, d'ui offrent de su point conclurre de paix, qu'ils ne lui safsent accorder par Vos Seigneuries; toutes les chosse qu'elles lui résustin de na de-là, sirquoi Elles pourront faire leurs judicienses réslexions, de ponne beure à cette assaire; Et quoique Vos Seigneuries némblent pas faire beaucoup de cas des prétensions dudit Roi, qu'elles essiment n'être pas justes ni raisonnables; Néanmoins la prudence veux (présuposé nième qu'elles ne soient pas bien soudées) qu'on ne s'y arrête pas tout-à-sait dans une conjoucture pareille à celle-ti, ledit Roi ayant quatorze Vaisseaux prêts, S en pouvant mettre en Mer jusques à vingt.

Ledit Ambassadeur Extraordinaire a aussi ordre du Roisson Maiere, de remouveller les instances qu'il a ci-devant saites à vos Seigneuries, par son Mémoire du 31. Juillet dernier, pour la restitution du Navire nommé le Dauphin Royal, appartenant avec toutes les Marchaudis éta dont il était chargé au Sieur-de Fremont, Marchaud de Paris, pris par un Capre, & amené à Enckhuysen, a voce les dommages & intérès, & ledit Capre châtie de cette action, étant tout-à-fait contraire au Traité de 1662, qui portequ'en tel casi is sière delivré des Lettrès de réprésiiles. Donné à la Haye le vingt-siriéme Août 1665.

D'ESTRADES..

#### LETTRE

# Du Comte d'Estrades au Roi.

# Le 27. Août 1665.

SI la constitution de cet Etat étoit telle qu'il feroit à souhaiter, Messieurs les Etats auroient assurément reçs avec plus de joye & dereconnoissance qu'ils n'ont fait la déclaration de Vôtre Majesté, que je leur ai faite, suivant qu'elle verra par le Memoireci-joint.

Mais Monsieur de Wit mi constitute de la constitute de la

Mais Monsieur de Wit qui préparoit les ef-

prits à prendre les choses d'un bon sens, & selon que son expérience les lui fatioit voir pour le bien de l'Etat, n'est plus ici, ainsi il faut esfinyer les mauvaises intentions des uns, l'incapacité des autres, & la foiblesse des serviteurs & amis particuliers de Vôtre Majesté, qui se voyant privez de leur Chef n'ont plus de sorce, & suivent le courant sans s'y opposer.

Dans la fituation où est le gouvernement préfent, je n'ay pas crû me devoir ouvrir à qui que ce soit, qu'en tennes généraux des bonnes & fincéres intentions de Vôtre Majesté, sur lesintérêts de Monsieur de Wit, & même ç'a été sans le nommer, mais me servant seulement en général de la bonne conduite du gouvernement présent. Le reste se fera quand Monsieur de Wit

lera de retour.

Comme les Lettres que Monsieur van Beuningen écrit aux Etats, leur font entendre à peu près les mêmes choses qui sont contenues dans les miennes, j'ai pressenti d'eux quels sont leur fentimens sur la réponse qu'ils ne me feront pas positive que l'Assemblée de Hollande ne soit de retour. Elle est convoquée pour demain; mais j'ai fçû qu'ils écrivent par avance à Monsieur van Beuningen, qu'ils ne peuvent lui donner congé de venir faire une course ici, que Vôtre Majesté ne se soit tout-à-fait déclarée, car ils ne tiennent pas ce que je leur ai dit pour une déclaration, puis que Vôtre Majesté l'a fait conditionnée, en cas que le Roi d'Angleterre n'accepte les propositions de paix, qui peut-être ne leur conviendront pas; c'est ainsi qu'ils parlent.

Monsieur de Wit s'est ouvert desdites conditions, & de ce qui s'étoit passé entre lui & moi, la-dessus, à son Frere Gecommitteerde Raed, au Sieur Beverning Grand Thréforier, au Sieur Vivien Pensionnaire de Dort, au Sieur de Groot Pensionnaire d'Amsterdam, & au Sieur Bolle de Haerlem. Ils sont tous venusme trouver ce matin, & m'ont dit que la proposition qui a été faite au Roi d'Angleterre, n'est pas conforme à ce qui a été arrêté, que Downing en a reçû Copie d'Angleterre, & a dit ensuite que le Roi son Maître ne l'accepteroit pas.

Ils disent qu'il n'est pas nécessaire de spécifier qu'ils garderont les Forts d'Elmina & Nassau ; puisqu'ils sont à eux, & qu'ils n'ont pas besoinde la pennission du Roi d'Angleterre pour les retenir, & que cela marque une soumission.

Quand au Fort de Capo Corso, qu'ils n'ont jamais consenti qu'il sit rasé, mais bien échangé avec Cormantin; & au cas que le Capo Corsos tu repris par les armes de la Compagnie Occidentale de Hollande, avant le Traité, qu'ils ne laisseroient pas de rendre Cormantin. Le reste des Articles est consorme à la Consérence qui s'est passée entre Monseura verifier par la dépêche que y cut en la dépêche que je lui en sis du 23. de Juillet.

Cé changement lesa fort furpris. Quant aux Etats, ils difent ne fçavoir rien de ces propofitions. Je leur ai répondu que cela rfeil pas extraordinaire, & que ce font des propofitions que Sa Majefté a avancées de fon Chef, pour leur procurer la Paix, s'ilfe peut, comme leur plus grand bien & avantage. Cependant les Cabales contraires fe fervent de cela, & de l'accord de Monfieur le Duc de Neubourg, que les Etats difent ignorer pour charger Monfieur de Wit de trog-entreprendre, & il y cut hier grand bruit contre le Sieur Beverning aux Etats

Généraux fur cette affaire. Il a été un des Commillaires avec le Sieur de Wit, pour l'ajustement projetté entre le Baron de Lerode & euz; j'ai estimé à propos d'en parler à Monsieur van Ghent, & à quelqu'autres des Etats, qui m'ont affuré que ces oit par la voye des Etats, lesquels sont disposez d'acheter Ravestein, & des accommoder avec le Duc de Neubourg; j'en donnai hier avis à Mr. le Baron de Lerode, & il me semble qu'il devroit être ici dans cette conjoncture, parce que les affaires ne sont pas si stables dans une Republique comme celle-ci, qu'elles ne

changent de face à tous momens.

Les Etats m'ont dit qu'ils dépêcheront un Courier exprès à Monfieur van Beuningen, dès qu'ils auront pris réfolutions fur les points de mes deux Mémoires. Ils ont bien de la joye d'apprendre l'attaque que les Anglois ont fait dans le Port de Bergue, qui leur a été fort defavantageuse; vingt grands Navires & trois Brulots y font 'entrez, & ont fait fommer les Gouverneurs des Forts de faire fortir de ce Port dix Navires des Indes, & dix-sept Vaisseaux de la Flote de Smirne venus de Cadix, & vingt-huit Vaisseaux Hollandois venus de divers lieux, dont le tout est estimé à quarante-cinq millions. Les Gouverneurs des Forts l'ayant refusé, lesdits Vaisseaux Anglois sont venus mouiller l'ancre à trente pas des Forts, & les ont attaquez à coup de Canon; Les Gouverneurs ont pris trois cens Matelots Hollandois pour les secourir, lesquels se sont si bien servis du Canon des Forts qu'après quatre heures de Combat, les Anglois ont été obligez de couper leurs Cables & de se retirer. Ils avouënt avoir perdu huit cent hommes tuez ou blessez, deux Navires coulez à fonds, & sept dématez & hors de service; les Hollandois n'ont perdu que cent cinquante hommes. On espére qu'ensuite de ce bon succès la Flote de Messeurs les Etats sera arrivée audit Bergue, pour ramener celle qui y est, & que peut-être la grande tourmente qu'il a fait aura dissipé la Flote Angloise, qui n'aura pû tenir sur cette Côte, au lieu que celle des Etats a cu le vent bon pour y aller.

Si ledit Sièur de Wit revient heureusement de ce voyage, il aura bien de la joye d'apprendre les bons fentimens que Vôtre Majefté a pour lui. J'ai estimé n'en devoir parler qu'à fon Frere, qui est dans les Gecommitterede Raede, pour les mêmes raifons que Vôtre Majesté a bien jugée par ses dépêches. Quand il sera de recour, nous concerterons si bien les chofes que Vôtre vôtre

Majesté en aura satisfaction.

## LETTRE

## Du Comte d'Estrades à Mr. de Lionne.

# Le 27. Août 1665.

V Ous verrez dans la dépêche du Roi la réponse aux deux du 17. & du 21. de ce mois, & comme Messicurs les Etats ne sont pas encore contens de ce qu'il y a une reserve à la déclaration.

Je n'ai riențémoigné en public, de ce qui regarde Monfieur de Wit, & vous avez très-bien jugé, Monfieur, que ces offices lui pourroient plus auire que fervir dans fon abfence.

Je n'ai pas laissé de le communiquer à fon FreFrere, & à Monsseur de Beverning son intime. ami, qui en ont été très-aises, & sont de même sentiment que Monsseur van Beuningen là-dessus.

L'Arrivée du Courier de Monfieur van Beuningen m'a donné bien de la peine, & l'avis qu'il aporta de cette déclaration, avec referve, fit mettre Downing en campagne, & Richard Secretaire de l'Ambassade d'Espagne, qui sont à préfént si unis qu'ils se voyent deux ou trois fois par jours. Ils ont publié qu'il étoit aisé de voir que le Roi ne vouloit qu'amuser les Etats, par des espérances comme il a fait depuis six mois, alléguant quelle nécessité il y a de dire que si le Roi d'Angleterre n'accepte pas les propositions qui lui ont été faites par Sa Majeîté, elle se déclarera; & Downing qui a reçû copie desdites propositions, dit que le Roi son Maître ne les acceptera jamais, & qu'anfi ce n'est pas cela qui empêche que le Roi se déclare, mais bien d'autres sujets qu'on verra avecle tems qui vont à la destruction de l'Etat.

Ledit Downing va chez tous les Députez, & leur perfuade que s'ils veulent la paix elle fera faite en vingt-quatre heures, qu'il en a le pouvoir, & que son Maître acceptera la médiation d'Espagne; d'autre côté Richard va par ordre de Dom Esteven de Gamarre, offrir dans les Villes la médiation du Roi d'Espagne pour la paix; voilà tout ce qui se fait depuis le vingtième, que le Courier de Monsseur van Beuningen est arrivé. En effet ils ont si bien tourné les esprits des Etats, qu'ils n'ont pas été contens des termes de la d'elaration.

Je vous prie de relire ma Lettre du 21. Juillet, qui parle de la proposition que Monsseur de Wit me sit touchant les conditions de la paix, 284 Lettres, Memoires, &c.

vous trouverez qu'elle n'est pas conforme à celle que Meslieurs les Ambassadeurs ont fait en Angleterre, & ceux à qui Monsieur de Wit s'est

confié n'en font pas contens.

Les Etats de Hollande s'affemblent demain. Ils délibercorn fur mes deux Mémoires. Je ne foaurois avoir la réponfe que pour l'ordinaire prochain. Jai vû la plus grande partie des Députez des Villes, pour les obliger d'envoyer la permiffion à Monfieur van Beuningen de venir en Hollande, dèsque le Roi le trouverra à propos & de permettre aufl'et de qu'on achete les dix Vaiffeaux de guerre pour le compte de Sa Majeflé; ils m'ont promis de donner kur avis favorable là-deflus.

J'étime que le plûtôt que le Roi pourra dépêcher Monfieur van Beuningen ici, sera le meilleur. C'est le seul qui puisse maintenir les affaires en l'absence de Monsieur de Wit, & il aura cee avantage d'avoir dans toutes les affaires la Ville d'Amsterdam pour lui, qui est beaucoup pour les résolutions qu'il faudra prendre.

Sur l'avis que Meffieurs les Etats ont eu que le Secreaire de Downing étoit allé incognito dans quelques Villes, pour conférer avecquelques-uns des principaux, ils l'ont fait referrer, ayant deffein de lui faire donner la queftion. Ils ont été avertis que Downing alloit de nuit, chez trois ou quatre des plus confidérables de l'Etat, & qu'il y demeuroit fort long-tems. Lors que tout cela fera éclairci, je vous en informerai amplement.

#### LETTRE

# Du Roi au Comte d'Estrades.

Le 29. Août 1665.

LE Courier que j'attendois de mes Ambassa-deurs en Angleterre, arriva avant hier ici, & m'aporta la réponse que le Roi de la Grande Bretagne leur a donnée fur la proposition qu'ils lui avoient faite, comme de moi, des conditions d'accommodement, aufquelles le Sieur de Wit vous avoit témoigné que les Etats se porteroient pour le bien de la paix, & vous en trouverez une Copie dansce Paquet. Mes Ambassadeurs me mandent que depuis cette réponse reçûe, ils ont vû diverles foi le Roi, & eu plufieurs conférences avec ses Ministres, tant pour s'éclaircir mieux de ses intentions, que pour le disposer à adoucir & moderer les conditions de son Ecrit, en représentant fortement les raisons des Etats sur chaque point, en quoi je vois par leur dépêche qu'ils n'ont rien oublié, non plus qu'à faire connoître les grands inconviens que chacun pourroit craindre de la continuation de la guerre, & combien la paix étoit également bonne pour toutes les parties.

Il feroit supersiu de vous déduire ici ce qu'ils ont dit pour fortifier le droit des Etats, tant à l'égard de leur conduite qu'ils ont justifice autant qu'ils ont pû, que sur chaque point de la matiere des différens, parce qu'ils n'ont pû se servir pour cela que des mêmes raisons que vous aurez souvent vûes dans les Manifestes publics desdits Etats, ou apris de la bouche du Steur

de Wit, mais je tiens fort à propos & utile de vous informer de la plus grande partie des chofes qu'on leur a répondu, afin qu'ayant une parfaite connoissance de ce qui s'est passé, vous puissez satisfaireaux objectionsqu'on vous fara au lieu où vous étes, quand pour le bien de la paix vous voudriez faire approcher d'avantage les Etats à ce que le Roi d'Angleterretémoigne

défirer pour y donner les mains.

Prémierement, vous sçaurez que le Roi de la Grande Bretagne a dit à mes Ambaffadeurs qu'il n'avoit point souhaité la guerre; que lors qu'elle a commencée il avoit d'autres choses à ménager avec son Parlement pour ses propres intérets, pour l'établissement de ses revenus; que la chaleur qu'il avoit vû dans le grand Corps, & l'avoit obligé d'en suivre les mouvemens; qu'il en étoit encore plein, & prêt à lui fournir des fommes confiderables pour la continuation de cette guerre; qu'ainsi il ne pouvoit faire la paix, à moins qu'il n'eût de quoi faire voir à ses peuples qu'il l'avoit faite avec avantage, qu'autrement il se perdroit de reputation auprès d'eux s'il ne leur paroissoit pas qu'il eût profité d'un gain d'une battaille, & qu'il periroit plûtôt que de s'exposer à semettre mal avec des gens, qu'il avoit tant d'intérêt de ménager pour être en repos au dedans de fon Etat, & pour être confideré chez les Etrangers; qu'il ne prétendoit pas qu'on lui remboursat toute la dépense qu'il avoit faite, que cette prétension seroit injuste & iroit trop loin; mais qu'il vouloit quelque chose, & qu'il scavoit bien que je pouvois beaucoup pour porter les Etats à n'en point faire difficulté, dont il vouloit m'être obligé. Il ne feroit pas bon de dire de delà à

personne cette particularité, de l'obligation qu'il

me veut avoir.

Mes Ambassadeurs ayant depuis témoigné au Chancelier qu'ils prevoyoient de grandes difficultez, ou plûtôt l'impossibilité sur ce point, il leur répondit, que le Roi son Maître étant resolu de faire la paix par mon entremise, & s'exposant, comme je ferois par cette résolution, à la censure de beaucoup de Gens qui murmuroient contre lui, il étoit absolument nécelfaire pour fa fûreté, & pour ne pas tomber dans le malheureux état où se trouva le feu Roi fon pere quand les troubles commencerent dans fon Royaume, qu'il ne demeurât pas fans argent; & quand mes Ambassadeurs, pour se bien éclaircir de toutes leurs intentions, presserent ledit Chancelier de s'expliquer de sa pensée sur la somme ils n'en purent rien tirer de plus positif; mais en general il leur parût par le discours du Roi d'Angleterre & par celui de ce Ministre, que si on venoit jusques-là, on s'en remettroit de la part de l'Angleterre à mon arbitrage.

En fecond lieu, mes Ambassadeurs ayant temoigné audit Roi, qu'ils avoient reçû avec un extrême déplaisir sa réponse, leur ayant paru qu'il rejettoit toutes les ouvertures que je lui avois faites sans la participation des Etats, dans la croyance même que j'aurois beaucoup de peine à les disposer à y souscrire; Ledit Roi repartit; mais j'ai accepté la proposition de nommer des Commissaires: & je veux bien entrer en Négociation dès à present, ce qui est un grand pas pour moi. A quoi les Ambassadeurs repliquerent, que l'acceptation des Commissaires ne l'engageoit en rien, que c'étoit une démarche qui se faisoit également de part & d'autre, mais qu'elle feroit inutile s'il n'apportoit quelque plus

grande facilité fur les conditions.

En troisième lieu, ledit Roi a témoigné qu'il ne faifoit pas grand cas de la cession des Forts de St. André & de Bonavista, qui ne pouvoient pas être grand chose, que néanmoins il ne les refusoit pas, & que les Commissaires regleroient aisément ce point.

En quatrième lieu, mes Ambassadeurs lui ayant fait observer, que dans sa réponse il n'est parlé du reglement de Commerce que dans les Indes Orientales, & que si on les reduisoit là. ce seroit laisser une semence de division dans les autres parties du monde; Il répondit que son intention étoit de faire un reglement général & universel; & sur ce qu'on lui témoigna apréhendre, que lors qu'on travailleroit à ce reglement, on ne proposat des conditions de sa part qui le rendroient fort difficile à ménager avec les Hollandois; Je vous assure, dit-il, que je ne prétendrai que ce qui sera juste & raisonnable.

En cinquiême lieu, il parle auxdits Ambassadeurs du dédommagement qu'il demande à cause des Vaisseaux qui ont donné occasion à la guerre, c'est-à-dire, la Bonne Avanture & Bonne Esperance, & les autres dont le Commerce a été traversé, disant que les Etats lui ont offert une satisfaction là-dellus, & qu'il croyoit que lesdits Ambassadeurs avoient oublié ce point dans leur proposition. Ils lui répondirent, que comme il ne s'étoit pas expliqué sur la prémiere qu'ils lui avoient faite, j'avois pensé à d'autres moyens pour le contenter. Celui-là, reprit-il, est très-important, c'est le fondement de la guerre; c'est ce qui me peut justifier, & faire connoître que je n'ai pas été l'agresseur, & c'est encore

encore une chose que les Commissaires pour-

ront regler.

En fixième lieu, fur le fujet de la nouvelle Belgique, le Chancelier a dit à mes Ambasladeurs qu'il s'offroit de justifier, que le Roi Jaques avoit donné le pays, nommé depuis la nouvelle Belgique, au Comte de Sterlin par des Lettres Patentes scellées du grand Sceau d'Angleterre, & que les Ecossois avoient commence de le cultiver long-tems avant que les Hollandois y eussent été recûs; que le Duc d'Yorck avoir acheté les Droits des heritiers du Comte de Sterlin, & qu'ainsi la nouvelle Belgique appartenoit légitimement aux Anglois, & que les Hollandois n'y avoient été foufferts, que comme ils le font lors qu'ils vont s'établir en Angleterre ou ailleurs, où ils n'acquierent pas pour cela aucun droit de Souveraineté à leur République.

On opposa à ce ra sonnement le peu d'apparence qu'il y avoit d'appliquer la comparaiton, dans un cas où les Hollandois avoient peuplé & bâti une Ville toute entiere; mais les Ambassadeurs reconnurent facilement que l'intérêt du Duc d'Yorck l'emportoit, & que la croyance du Chancelier est que les Hollandois ne rompront pas là-dessus, d'autant plus que j'ai déja offert cette cession moyennant l'île de Poleron.

En septième lieu, touchant ladite Ile de Poleron Jedit Chancelier, après être demeuré d'accord de ce que ledits Ambassadeurs lui dissent qu'elle leur seroit peut-être fort inutile, a joura : je vous parle de bonne foi, le Roi mon Mastre n'oseroit l'abandonner, c'est la cession de cette Ile qui appaisé les esprits des Anglois irritez, à cause des inhumanitez exercées sur ceux de leur Nation dans l'Ile d'Amboine; Cromwel leur a . Tome III.

fait valoir cette reparation, le Roi mon Maître a été obligé d'en faire le principal point du Traité de 1662., s'il s'en relâchoit aujourd'hui toute l'Angleterre s'éleveroit contre lui, & pour moi je ne le lui confeillerai jamais.

En huitième lieu, sur les affaires de la Guinée, mes Ambaffadeurs ayant voulu faire valoir la proposition du rasement de Cabo Corso, qui appartenoit aux Hollandois, & qui felon l'ordre de la justice leur doit demeurer ; Le Chancelier s'offrit de faire venir devant eux le Chevalier Crifpe, qui est celui qui commença le prémier à bâtir ce Fort, après avoir acheté la place des habitans du pays, ce qu'il leur pourroit témoigner lui-même; que la peste obligea quelque tems après les Anglois qui étoient dans cette habitation à se retirer à Cormantin, qu'ainsi la place étoit à eux; qu'outre cela les Suedois qui en avoient été chassez par les Danois, avoient cedé au Roi son Maître les Droits qu'ils y pouvoient prétendre, & par consequent qu'il étoit raisonnable qu'ils en eussent la possession par ce Traité. Mes Ambassadeurs insisterent fort sur l'échange des Forts St. André & Bonavista; mais quoi que le Chancelier ne dit pas politivement que son Maître ne s'en souciât point, il en parla d'une manière si indifferente, disant que les Commissaires n'auroient pas peine à convenir là-dessus, que lesdits Ambassadeurs esperent qu'en offrant nettement Cabo Corso, on fera renoncer formellement les Anglois à ces deux autres Forts avant même que les Commiffaires foient affemblez.

Je vous dirai encore que l'un de mes Ambasfadeurs ayant revû le Roi de la Grande Bretagne, il le pria de trouver bon qu'il pût repeter

ıe-

devant lui ce qu'il avoit recueilli de ses intentions, & lui ayant demandé s'il ne reduisoit pas ses demandes à retenir la nouvelle Belgique, à la restitution de l'Isle de Poleron, & du Fort de Cormantin, à la possession de Cabo Corso, soit qu'il ait été pris ou non par de Ruyter, (ce qu'ils ne sçavoient pas encore au vrai en Angleterre) à un dédommagement suivant l'estimation des Commissaires pour les Vaisseaux Bonne Avanture & Bonne Esperance, & les autres dont le Commerce a été traverfé fur la Côte de Guinée, à apporter une somme d'argent pour le remboursement des fraix de la guerre, & un reglement juste & raisonnable pour le Commerce dans toutes les parties du monde. Ledit Roi répondit que c'étoit ce qu'il désiroit, & ajouta que pour les Forts de St. André & Bonavista. cela feroit aifé à accommoder.

Ce que j'ai principalement confidéré en toute cette Négociation, c'est qu'encore que la réponse que le Roi d'Angleterre a donnée, paroisse un peu dure, & feche & haute ( ce qu'il a vraisemblablement fait pour contenter ses peuples, en casqu'elle vint à leur connoissance, ou qu'il veuille la leur donner) il se voit néanmoins que lui & fes Ministres ont pris tant de foin de l'adoucir en fecret, & de fe bien expliquer de leurs intentions, qu'il me semble qu'on en peut conclurre que ledit Roi défire fincerement la paix . & de sortir bien-tôt d'affaires s'il le peut, soit que la crainte de ma déclaration, ou le fleau dont son Royaume est affligé, ou ces deux motifs ensemble produisent cet effet; car bien loin de mettre en avant de certaines propositions, comme on avoit d'abord appréhendé que ce ne fut l'objet qu'il s'étoit propolé dans cette guerre,

qui

## 292 Lettres, Memoires, Oc.

qui tendit à subjuguer & soumettre entierement la puissance des Hollandois, à detruire leurs pêches, & à se rendre les maîtres absolus de la Mer & de tout le Commerce du Monde; Il se voit, qu'à la reserve de la seule demande d'une somme d'argent pour les fraix de la guerre, qui est un peu extraordinaire, il n'a rien prétendu au reste qu'un Prince qui vient de gagner une Bataille ne puisse demander honnêtement, & peut-être justement, quand ses forces d'ailleurs font & feront toujours apparemment superieures à celles des Ennemis. Il est seulement à craindre que toutes ces bonnes dispositions ne s'évanouissent & ne changent entierement, si la Flote Hollandoise, à cette seconde sortie, dont elle pouvoit peut-être se dispenser, reçoit un nouvel échec dequelque confidération, comme il n'est que trop probable, ce qui m'oblige à ne pas louer beaucoup la prudence de ceux, quels qu'ils foient, qui ont eu part à cette resolution, & des autres qui la pouvant empêcher ne l'ont pas fait, hazardant de cette forte toute la fortune de l'Etat fans une derniére nécessité, laquelle d'ailleurs ne se trouvoit plus si grande depuis l'arrivée des Vaisseaux de de Ruyter; mais le dez en est jetté, & comme au tems que j'écris la Bataille apparemment doit déja s'être donnée sur les Côtes de Norvegue, c'est le sort de ce combat qui décidera si la paix se peut faire ou non aux conditions que j'avois mises sur le tapis; & tout ce que l'on peut souhaiter pour le rétablissement du repos public, c'est que le choc des deux Flotes se soit fait avec des avantages à peu près égaux de part & d'autre, & que les Hollandois ayent eu le moyen de fauver leur Flote des Indes, qui est dans le Port de Bergues,

ou de l'y pouvoir laisser quelque tems en sureté.

Je prévois bien que ceux des Etats avec qui vous avez traité, ne manqueront pas de vous dire que le Roi de la Grande Bretaghe, sur le fait du reglement du Commerce, s'est reservé un moven de faire durer la négociation tant qu'il voudra, ou de la rompre même, s'il lui convient, en demandant des chofes qui ne lui pourront être accordées: & il est vrai que j'avois bien souhaité qu'il fut tombé dans l'esprit à mes Ambassadeurs que dans cette conjoncture, où il a eu intérêt de leur persuader qu'il est fort porté à la paix, & qu'il ne prétendra rien d'injuste ou d'exorbitant, ils le devoient presser de s'expliquer en détail des principaux points qu'il pourra défirer sur le fait du Commerce; mais outre que c'est un inconvenient ordinaire en toute négociation de paix, & dont le reméde n'est pas bien facile, que jusqu'à ce qu'on soit convenu de toutes choses, chacune des parties ne manque jamais de plusieurs prétextes pour interrompre le cours si elle veut, ou pour ne point conclurre; il femble en celle-ci, que quand tous les autres points feront ajustez, à celui-là près, du reglement du Commerce, que l'on renvoyeroit à des Commissaires, j'aurois lieu comme Médiateur de demander & d'obtenir une cessation d'hostilitez pour un tema limité, pendant lequel lesdits Commissaires conviendroient ensemble de ce reglement de Commerce.

Pour vous informer maintenant de mes fentimens fur quelques-uns des points conteftez, je vous dirai qu'ayant examiné ce que les Anglois & Hollandois ont écrit fur le fujet de la nouvelle Belgique, il me femble que le droit des Hollandois est le mieux fondé; car c'est une espece de moquerie de vouloir persuader que des gens qui ont bâti & peuplé une Ville, sans qu'on leur ait dit un mot pour l'empêcher, ayent été soussierts comme des Etrangers en France; ou en Angleterre, & l'habitation jointe à une longue positifion sont à mon sens deux affez bons tirres pour

détruire toutes les raisons des Anglois. Mais à l'égard de Cabo Corio, je tiens la Caule de ces derniers la meilleure. Les Hollandois disent qu'ils ont acheté la place sur laquelle ce Fortest bâti du Roi de Fetu en l'année 1637. on en peut beaucoup douter puis qu'il est conflant que les Anglois se sont établis en ce lieu-là en l'année 1649., c'est-à-dire, douze ans après, Les Hollandois n'y avoient alors commencé aucune Fortification, & il n'est gueres à croire que des gens appliquez, comme ils le sont, à leur trafic euslent fait une acquisition pour ne s'en pas prévaloir. Ils pourroient répondre qu'ils avoient acquis cette place, afin que d'autres Nations ne vinssent le mettre entre le Château del Mina & le Fort de Nassau: mais il faudroit verifier en quel tems ces deux-ci ont été bâtis. Outre cela les Colonies qui font hors de l'Europe, n'ont gueres été fondées sur des acquisitions faites sur des naturels du pays, la force en a été le titre, & dans ces matieres douteufes la meilleure regle qu'on puisse prendre c'est la possession. Les Anglois y ont été les prémiers possesseurs. Après que les Suedois s'en font retirez, les Danois ont chassé ces derniers, & les Hollandois l'ont acquis d'eux. Cela présupposé comme les parties en conviennent, les Hollandois qui ont bien jugé que leur acquifition du Roi de Fetu en 1637. passeroit pour apocrife, n'ont pû s'empêcher

d'alleguer dans leurs Ecrits l'achat qu'ils ont fait des Danois, mais le droit des Danois ne valoitrien parce qu'il étoit fondé fur la violence. Au contraire si on regarde les Anglois seuls, leur prémier titre est une pasible possession, leur prémier titre est une cessible possession qui s'étoient établis en ce lieu en 1651. après que les Hollandois s'en étoient volontairement retirez, & par consequent, soit que l'on considere l'ancienneté de la possession, soit la nature des titres, dont les uns & les autres se servent, le droit des Anglois est le plus apparent.

De tout ce que dellus il refulte que felon le projet & la demande du Roi d'Angleterre, il n'en couteroit en Terres aux Hollandois que l'abandonnement de la feule nouvelle Belgique qu'ils ne possibente de la feule nouvelle Belgique qu'ils ne possibente de la feule nouvelle & Cormantin font fans contredit aux Anglois, & appareument Cabo Corfo ausli. On pourroit avant que les Commissilares s'assemblent faire expliquer les Anglois fur les Forts de St. André & de Bonavista, & par ces moyens tous ces differens à l'égard des Forts & Pais usurpez de part

& d'autre le trouveroient reglez.

Quant aux Vaisseaux dont le trafic a été empêché, c'est encore un point dont on pourroit peutètre convenir avant l'assemblée des Commissires, lesquels autrement pourroient bien disputer & s'arrêter long-tems là-desse, aussi bien que sur le dédommagement des Vaisseaux Bonne Avanture & Bonne Espérance; & pour prévenir & éviter cet inconvenient, on pourroit faire, comme on dit, une Cote mal taillée, & les Etats feroient bien conseillez de faire oftre d'une somme raisonnable pour ce dédommagement, laquelle feroit dissipance aux intéreste par les M4 Contractions de la conseille de la conseille par les M4 Contractions de la contraction de Commissaires que le Roi d'Angleterre nommeroit, par ce moyen on conviendroit peut-être dès à présent sur ce point, & ce seroit beaucoup.

de tems gagné.

La seule grande difficulté que l'on peut craindre est ce que le Roi d'Angleterre infinue qu'il prétend pour les fraix de la guerre, sur quoi mon, lentiment est que les Hollandois gagneroient beaucoup s'ils pouvoient se resoudre de mettre la main à la bourse; car pour ne rien dire des dépenses immenses auxquelles la continuation de la guerre, les nécessitez pour l'entretien de leur Flote & pour la fabrique, & l'Equipage des Vaifleaux nouveaux qu'ils veulent mettre en mer, ce qui peut aller à des fommes infinies qui épuiseront leur Etat & leurs Sujets si la guerre, doit durer long-tems, on peut foutenir que ces deux mois feulement de guerre leur coûteront plus que ce dont le Roi d'Angleterre vrai-femblablement se contentera. Outre cela je m'assure, que si on consultoit là-dessus leurs Marchands, ils conviendroient aifément que la cellation du Commerce pendant trois mois feulement, leur importera quatre fois d'avantage que ce prétendu dédommagement, par lequel je croirois la paix faite & leur Etat fauvé de tous les dangers qu'il peut courir au dedans & au dehors.

Il ne fçauroit y avoir donc que deux chofes qui peuvent retenir les Hollandois audit dédomnagement, Pune Phonneur, & Paurre Pexemple, afin de n'accoûtumer pas les Anglois à les inquieter à l'avenir, fous l'elpoir qu'ils leur ferront payer la d'penfe de leurs armeunens.

Si les Hollandois veulent examiner toutes choses sans prévention, ilstrouveront sans doute que ces deux raisons-ci ne sont pas à beau-

coup

coup près si fortes que tant d'autres que j'ai touchées ci-dessis, qui leur doivent conseiller de neperdre pas l'occasion qui s'offre de conclure la paix sans autre desavantage ( après la perte d'un combat) que celui d'abandonner uns païsqu'ils ont déja perdu, qui est la nouvelle Belgique, & eux-mêmes se peuvent souvenir à quor ils ont forcé les Espagnols à Munster, lors qu'ils voulurent retenir généralement toutes leurs conquétes.

Il sera donc de vôtre habileté & de vôtre adresse de disposer les Etats par des persuasons honnètes, & tirées de leur propre bien, à se resacher sur ce point d'argent, comme étant le seul qui peut-ou leur donner un moyen facile de conclurre proptement la paix & de sortir d'affairos, ou de faire rompre sans reméde toutes les négociations, & les replonger plus avant que jamais dans les dépenses & les incertitudes de la guerre, & peut-être en des divisions domestiques plus préjudictables encore & plus dangerrenses.

Vous leur pourrez là-deffus doucement remontrer que pour l'exemple dont ils pourroient craindre les fuites, elles ne paroiflent pas être beaucoup à appréhender, après que les Anglois en cette occation auront pû connoître quels grands efforts ils font capables de faire, quand on leur en donne fujet, quelle fermeté ils sevent témoigner selon le besoin; & avec quelle chaleur tous leurs peuples concourent à se saigner pour le soûtien de la cause publique.

Et quand à l'honneur, qu'on le conserve toujours quand on fort d'une fâcheuse affaire avec un ennemi plus puissant fans un desavantage que fort médiocre, & qu'après tour le yrai honneur

## 298. Lettres, Memoires, Oc.

d'un Etat confiste plus en son repos & en sa propre sûreté qu'en toute autre chose.

Mais en cas que toutes vos perfuafions, & vos remontrances sur ce point d'argent, qui semble être la feule pierre d'achopement du Traité, n'avancent rien, & que vous ne puissiez faire confentir lesdits Etats à me donner le pouvoir d'offrir quelque somme d'argent de leur part au Roi d'Angleterre sous le prétexte direct des frais de la guerre, vous devez tâcher à les difposer de le faire par quelqu'autre voye indirecte, qui fauvât entiérement leur honneur, &c. j'avois fongé là-dessus qu'on pourroit offrir un plus grand dedommagement des Vaisseaux Bonne Avanture & Bonne Espérance, & des autres qui ont ététraversez dans leur Commerce, qu'il n'en appartient avec justice aux intérellez, afin que le Roi d'Angleterre pût profiter de ce que les Etats donneroient au de-là de la raison; mais comme ce prétexte ne fuffiroit peut-être pas pour former une somme dont le Roi d'Angleterre voulut se contenter, il faudroit en chercher quelqu'autres qui donnassent lieu de faire une offre plus considérable, & qui tentât ledit Roi de l'accepter, & à toute extrémité ne pouvant faire mieux, il pourroit être bon & utile que vous tâchassiez de me faire envoyer pouvoir des Etats, qu'en cas que je puisse obtenir du Roi d'Angleterre, qu'il lache l'Ile de Poleron, qu'on lui doit rendre par le Traité de 1662., & qu'il consente au rasement de Cabo Corfo, qu'il a droit de retenir, & qui seroit une fâcheuse épine aux Forts d'Elmina & de Naslau, les Hollandois, en considération de ces deux relâchemens, lui payeront telle ou telle fomme d'argent pour l'une & pour l'autre, de forte

The styling

forte qu'il ne paroîtroit jamais qu'ils euffent rien donné pour les frais de la guerre, mais feulement qu'ils auroient accepté volontairement ladite Ile, & ledit Fort de Cabo Corfo, en quoi leur honneur feroit entiérement mis à couvert. Mais comme je ne fçai pas là-deflus la volonté du Roi d'Angleterre, ni à quoi je le. pourrois porter, les États ne doivent confidérer cette ouverture, que comme venant de moi, & l'ayant jugé capable de me donner lieu de movenner l'accommodement, & le faire promptement conclurre; s'assurant, au reste, que je ne me prévaudrai de ce pouvoir qu'ils me donneront qu'avec de grands égards à leur dignité, & pour mieux ménager leur avantage en d'autres choses dans la conclusion de la paix. Il y a même apparence que si je puis procurer au Roi de la grande Bretagne, celui qu'il fouhaite fort, & qui lui est personnel, j'en acquerrai affez de crédit auprès de lui, pour faire qu'il ne veuille ou n'ose refuser tout ce que je lui demanderai de juste touchant le reglement de Commerce, qui peut être l'autre pierre d'achopement à ce

Si Meffieurs les Etats confidérent bien ce qu'il faudra qu'ils donnent nécellairement aux deux Rois du Nort, pour les faire entrerdans leur parti, ou feulement pour les obliger à demeurer dans la neutralité, il trouveront grand avantage à employer le même argent d'un autre côté beaucoup plus fûrement, puis qu'il devra bien-tôt produire la paix, & par conféquent les tier de tous les dangers des évenemens d'une guerre qui font toûjours incertains, & de tout peril de divisions intestines, & leur donner moyen de rétablir leur Commerce dont la feule inter-

N 6

ruption

ruption leur est d'un préjudice inestimable, puis qu'il fait toute la subsissance, la grandeur, & la force de leur Etat.

En cas qu'ils demeurent d'accord de faire la chofe on pourroit même pratiquer un autre, moyen de l'exécuter, qui remedieroit à toutes les delicatelles qu'ils peuvent avoir fur le point d'honneur, qui feroit de faire fecretement paffer mes mains, ce qu'ils auroient refolu de payer au Roi d'Angleterre, enforte qu'il parût dans le monde, qu'en confidération des deux parties que je veux obliger, j'eusse donné liberalement du mien, pour étousfer d'ailleurs une autre guerre, qui pourroit, ayant son cours, embrasser la plus grande partie de la Chrétienté.

Depuis tout ce que dessus écrit, j'ai fait réfléxion que quand vous parlerez aux Etats, ou à ceux qu'ils auront député pour traiter avec vous de cette somme d'argent, que le Roi d'Angleterre demande pour les frais de la guerre, fivous leur témoignez de ma part, ou feu-Iement de la vôtre, que je suis persuadé que la prétension du Roi est assez raisonnable, & bien fondée, & qu'ils doivent en cette occasion ne point faire difficulté de mettre la main à la bourse pour avoir la paix, vous étudiant à les y. porter par toutes les raisons que je vous ai cidevant luggerées, vous auriez beaucoup moins de crédit à en venir a bout, parce qu'ils pourroient croire, & même vous le reprocher, que je ne leur conseille la chose, & ne les presie de la faire que pour mon intérêt particulier, & pour m'exemter de leur prêter la garantie que je leur dois par ce Traité.

C'est pourquoi il sera bien plus à propos, voire nécessare, que ve us vous contentiez d'abord de leur exposer nuëment le fait , c'est-à-dire simplement l'Etat où mes Ambassacuron en mis la négociation , sans interposer vôtre jugement en rien, ni leur laisser connostre à quoi vous pancheriez sur chaque point , ni à qui vous donneriez la raison , ou le tort , remettant à leur prudence, après qu'ils auront meurement examiné toute la matière, de prendre leurs resolutions , ainsi qu'ils estimeront convenir le plus au bien de leurs affaires , & de vous faire scavoir ensuite ce que vous aurez à me mander de leur part , pour le faire entendre à mes Ambassadeurs qui sont en Angleterre.

Par cette conduite, on évitera l'inconvénient que je viens de toucher, & il n'en arrive-. ra au moins aucun préjudice à l'affaire; caril ne peut pas être que d'eux-mêmes, ou cette fois là ou une autre, ils n'entrent avec vous en matiére, & qu'ils ne tâchent de vous perfuader entr'autres choses, qu'ils ont grande raifon de rejetter (en cas qu'ils ayent pris cette resolution) la demande d'Angleterre d'une somme d'argent pour les frais de la guerre, & ce, fera pour lors, que témoignant entrer dans leurs intérêts, & n'avoir aucun autre but qui vous oblige à parler, vous pourrez leur infinuer que la matière est assez importante pour bien peser sans prévention les raisons de part & d'autre . & voir si ce n'est point ici une de ces occasions, où la prudence requiert que l'on préfere l'utile réel, à l'honnéte apparent, & enfuite toûjours comme de vous même leur dire avec efficace, ou toutes, ou partie desconfidérations que je vous ai ci-dessus suggerées, qui certainement sont très-fortes, & quelques - uns aussi des expédients que j'ai touchez, par lesquels il vous semble qu'ils pour-N. 7 roient

roie it mettre enti rement leur honneur à couvert, quoi qu'ils payassent une somme d'argent, comme le Roi d'Angleterne témoigne les ouhaiter pour donner les mains à la paix; enfin me reposant sur vôtre habileté & sur vôtre adresse, j'espére que vous manserez ensorte cette matière qui est très désicate, que j'aurai lieu, par vôtre réponse, de procurer la paix aux autres, & desortir moi-même d'un très-facheux embaras, dont je vous seaurai beaucoup de gré.

## PROPOSITION.

Faite par Messieurs les Ambassadeurs Extraordinaires de France à Sa Majesté Britannique, au nom du Roi Très-Chrêtien.

L'Extrême & fincere destr qu'à le Roi de Frane de contribure autent qu'il lui sra possible à Paccommodement des disserens , qui sont entre Sa Majeste Britannique & les Etats Genéraux des Provinces Unies, lui fait proposer, sans la participation des distinctions de leurs Ministres; and auceuns de leurs Ministres;

Que la nouvelle Belgique demeurera à l'avenir au Roi de la Grande Bretagne, en cedant l'Ile de Pole-

ron auxdits Etats.

Que dans la Guinée, lesdits Etats demeureront en possission de bâteau Delmina & du Fort de Nassau. Que le Fort de Cormantin sera rendu à Sa Majesté Britannique.

Que celui de Cabo Corfo sera rafe & démoli.

Oue les lits Etats cederont aussi à Sa Majesté Britannique les Forts de Bonavista & de St. André sur la Riviere de Gambi,

Eţ

Et qu'il sera nommé des Commissaires de part & d'autre pour convenir promptement d'un Reglement de Commerce à l'avenir.

# REPONSE.

Du Roi d'Angleterre aux Propositions avancées par les Ambassadeurs Extraordinaires de France au nom du Roi.

E Roi de la Grande Bretagne estimant au possira toújours prêt de recevoir les Propositions qu'elle fera pour composer & ajuster les disserens qu'elle fera pour composer & ajuster les disserens survenus entre lui & les Etats des Provinces Unies, s'afsurant que Sa Majessé Très-Chrêtiemme ne lui recommandera rien qui ne lui joit très-agrèable, & convenable à tajustice, & à son honneur, ayant raison de douter, si Sa Majessé Très-Chrêtieune aura été sufssamment instruite des particularitez touchant lefdits disserens.

Quant à la nouvelle Belgique, le Roi de la Grande le tercagne dit, que l'affectation & ulirpation des Hollandois la fait ains nommer, durant la rebellion d'Angleterre, & seserous de la conjoncture, y ont fait conssipuis que les Anglois Pont possedé de longues années, & que les Hollandois ne s'y sont babituez que par leur permisson & connece, comme particuliers, & prostrant de Poccafon des desorderes se sont étancipez à renoncer au Gouvernement d'Angleterre & afaire là, & dans les pass circonvossims, des injussices, & des violences un supportables, les que les plaintes ayant été faites au Roi de la Grande Bretagne par ses signifes, Sa Manifolderes de la Grande Bretagne par ses signifes, sa Manifolderes de la Grande Bretagne par ses signifes, sa Manifolderes de la Grande Bretagne par ses signifes.

jesté prit la résolution de les en délivrer, laissant les-Hollandois toujours dans la pleine jonissance de leur-Plantation & liberté de Commerce; Et ne leurbrant que la Domination du pais qui ne leur appartient pas, ains Sa Mejsésé trouvefort surprisé de l'offrequi lui a étéfaite, de vonloir ceder son droit de Poleron, en compensation d'une terre qui étoit. déja à lui.

Le Roi de la Grande Bretagne ne consentira jamais de l'alience Plle de Poleron, que les Hollandois luiont nisprés fans aucune apparence de droit,
& à laquelle ils ont autrefois si peu prétendu, que
dans le tenns de l'essent par leur Fraité, & de payerune sonne considérable d'argent pour les inbumanitre exercées dans l'Amboine; & au retour de SaMujesté dans ses Royaumes, les Hollandois l'ayant.
Inspisé d'accepter le même Traité, s'obligeoient à'
la prompte ressitution de ladite lle, cequi ayant
pas exécuté, & mangant ains à la soipublique,
ils se sont past les agresseurs, s'ans parler des autres prévarications, de quoi Sa Majesté prétend

Touchaut l'Afrique, Sa Majesté ne prétend pas, de déposséer les Hollandois de Château d'Emina, in du Fort de Nassau, quoi que tous deux ayeut été, bâtis depuis qu'elle a été en possessions de Cormantin, qu'ils ne peuvent ressisséer application de Cormantin, partenant. Cabo Corfo sur achet épar les Anglois, devant que les Hollandois y eussim prétendu aucun devit; ains Sa Mayesté ne les peut abandonner ni soussir que les Hollandois le demandeut comme leur sousses est se les peut abandonner ni soussir que les Hollandois le demandeut comme leur

appartenant.

Sa Majesté consent qu'il ser a nommé des Commisfaires pour convenir d'un reglement de Commerce-, tant de ce côté-ci, que du côté des Indes Orientales 🕹 ne demandera rien la dedans , que ce qui sera

conforme à la justice & à la raison.

Le Roi de la Grande Bretagne trouve à redire que dans la propofition de Messeurs les Ambassadures de France, il n'y ait rien des reparations, & des de dommagemens pour les Voisseaux l'Espérance & Bonavanture, comme auss Hopwel, Leopard, Charles, Jaques, Marie, vi aucume satisfaction en consormité de la liste des dommages, ains nommée, & délivrée aux Etats Généraux devant la repture de la présence guerre, comme aussi accordée à la Lettre du dernier Traité, s'assirant que Sa Meighs Très-Chrétienne trouver a raisonnable, que les Hollandois luis fassent se paration & satisfaction dans tons les litts points.

Pour conclution, le Roi de la Grande Bretagne défire que le Roi Très-Chrètiene comme son Frere & Allié, fasse réslèxion sur toutes les injures, volences, & déprédations faites à lui & âses s'jets parceux des Etats Généraux des Provinces Unies, comme aussif sur les frais de la guerre qu'il a été obligé de saire pour sa défens, & de l'assirer qu'il acceptera à si a recommandation aucunes propositions vaisonables, qui puissent que le Roi Très-Chrètiens feronve obligé de supporter la paix tant désrée, ne pouvant peuser que le Roi Très-Chrètiens feronve obligé de supporter l'injustice des Hollandois, puis qu'il est notré les agresseurs, commençant la guerre pardes violences & déprédations, & manquant a la foi publique d'un Traité st solumeurent s'ait.



#### LETTRE

# Du Roi au Comte d'Estrades.

Le 29. Août 1665.

E répons par cette Lettre à part à vôtre dépêche du 20., & commencerai par vous dire, que Madame la Princesse d'Orange, me fera grand plaisir de témoigner à Monsieur l'Electeur de Brandebourg son gendre, que j'ai reçû avec beaucoup de reffentiment, comme une marque particulière de sen affection & du désir qu'il a de m'obliger, l'ordre qu'il a domé aur Sieur de Blanfpyl, son Résident auprès des Etats, de ne pas délivrer les échanges des Ratifications du Traité de Dorsten, que je ne fusse fatisfait, & ladite Princesse pourra en même tems affurer ledit Electeur que le Préfident de Lumbres, auroit bien agi contre mes ordres & mon intention, s'il avoit été capable de faire quelque chose qui eut pû empêcher que la Ville d'Elbing lui fút remise par les Polonois, & que l'envoye préfentement des ordres à l'Evêque de Bésiers, qui a succedé à l'emploi dudit Président, de faire en mon nom tous les offices qui feront en son pouvoir, pour lui faire donner fatisfaction touchant ladite Ville, foit par fa remife, ou par le dédommagement en argent qui aété stipulé.

Quant au Traité de Dorsten, au sujet duquel je vois que ledit Electeur demeure toújours perjuadé qu'il ne me peut-être en rien préjudiciable, ni à l'Alliance du Rhin, si vous revoyezles dépêches que je vons ai ci-devant faites sur la même matiére, vous y trouverez suffilamment de quoi faire connoître le contraire audit Electeur par le moyen de ladite Princesse, ou de ses Ministres, & il seroit mal-aisé que je puisse rien ajoûter à ce que je vous ai déja mandé, & encore plus que je changeasse de sentiment.

Le Duc de Neubourg m'a envoyé la Copie de la Lettre, que les États lui ont écrite touchant leur accommodement de l'échange de Raveftein, & celle de la réponse qu'il y a faite,
par laquelle il leur témosigne qu'il acceptera
très-volontiers ma médiation, mais qu'il croit
qu'il faut, avant toutes choses, en attendre ma
déclaration & les ordres que je vous en envoyerai, surquoi je désire que vous falliez entendre
sans délai aux parties que je leur accorde de bon
cœur mon interposition, & souhaite qu'elle puisse leur être utile pour l'ajustement de cette affaire
à leur latisfaction commune, & que je vous a
ordonné d'y travailler avec grande application.

J'ai peine à croire ce que vous me mandez que les Etats prétendront affür ment que l'on égalife les dédommagemens de pertes, tant fur mer que fur terre, de part & d'autre, devant & depuis la guerre; car par les difcours qu'a fouvent tenus van Beuningen, j'ai fujet de croire, que pourvû qu'ils puillent avoir la paix, ils ne s'arrêteroient pas à la difcution de pareils dédommagemens, & qu'ils abandonneroient en pure perte tous les Vaiffeaux qu'on leur a pris depuix ces derniers mouvemens. Il a feulement dit qu'en faifant cela, il ne feroit pas juste que les Anglois, qui ont profité de près de fix ving Vaiffeaux, prétendifient plus aucun dédommagement pour les Vaiffeaux Bonavanture & Bon-

ne Espérance, ni pour ceux dont le Commerce a c'té traversé. Il n'est rien de si faux que Pavis qu'on a malicieusement fait courir dans les Provinces, que j'ai fait demander par le Chevalier de Terlon aux Rois de Suedé & de Dannemare, qu'ils ne se déclarassent point pour les Etats, mais qu'ils demeurassent neutres, jusques à ce qu'on vit le train que les affaires prendroient.

Le Sieur van Beuningen en aparlé ici en d'autres termes qui ne font pasmeilleurs ni plus veritables, avant dit qu'on a voulu persuader à ses Maitres que j'avois fait remercier lesdits Rois par ledit Chevalier de ce qu'ils font jusques à présent demeurez neutres. Après la déclaration que je vous ai chargé depuis quelques jours de faire aux Etats, ils peuvent facilement juger eux-mêmes si je puis avoir fait parler auxdits Rois aux termes que l'on a dit, & si j'avois jamais eu les fentimens que l'on m'attribue, je n'aurois eu garde de presser, comme je fais depuis fi long-tems, les Etats par vôtre moyen & celui du Sieur van Beuningen, de donner fatisfaction aux deux Rois du Nord pour les engager dans leur cause, & il seroit bien à d. sirer qu'ils eussent de meilleure heure suivi mes conseils, & déferé en cela à mes inflances.

Il eft difficile de bien éclaicir, encore quel est le veritable but que se propose l'Evêque de Munster dans son armement. Ce que j'en pense, c'est qu'il a deux différentes visées, l'une à laquelle le Roi d'Angleterre l'a engagé par quel ques sommes d'argent, qu'il lui a fait fournir, c'est d'attaquer les Etats, s'il trouve leurs frontères dépourvûes, & qu'il puisse probablement espérer de faire prendre des quartiers à diverses

Trou-

Troupes en quelques endroits de leur païs: l'autre, en casque cet espoir lui manque, de se tenir armé en partie aux dépens de la Maison d'Autriche, à laquelle pour cela il promet de la servir à la défense des Païs-Bas, & par cette raifon & fous cette esperance il pourra bien arriver que les Espagnols qui se difent si bons amis des Hollandois, ne laisseront pas d'entretenir à leurs fraix une Armée entiere aux portes de leurs Etats, dont le mauvais effet, pour ne rien dire du peril & des suites d'une rupture, sera de leur donner de continuelles jalousies & inquietudes, & les faire confumer en dépenses inutiles pour l'entretien d'une pareille Armée de terre. Il est vrai qu'il a été concerté que les Espagnols ne paroîtroient pas, mais que tout se fera sous le nom del'Empereur, dont le Ministre qui refide à la Haye aura ordre de harceler les Etats de tems à autre, par diverses petites plaintes pour les intérêts du tiers & du quart, afin que le refus que les Etats feront de latisfaire ledit Empereur, lui donne lieu de foutenir hautement l'Evêque de Munster.

#### LETTRE

De Mr. de Lionne au Comte d'Estrades.

Le 29. Août 1665.

Mylord Arlington a dit à Messicurs les Ambassicateurs, que Downing lui mandoit que vous l'aviez fait prier que vous le puissiez voir en un lieutiers, & que vous lui aviez proposé, que s'il vouloit se faire envoyer un pouvoir du Roi son Maître, vous vous faisez fort d'en avoir un du nôtre, & que vous accommoderiez enfemble l'affaire à la Haye. Arlington a ajonté à cela qu'il valoit mieux que l'affaire se traitât en Angleterre, puis que les Ambassadeurs avoient pris la peine d'y aller.

Je voi nos Messieurs persuadez de cette suppofition comme d'une verité. Je ne manquerai pas de les en détromper, & il sera bon que vous

m'aidiez fi vous l'estimez à propos.

Les dépêches du Roi font fi amples qu'il ne peut rien refter à y ajoûter, fi ce n'eft pour vous avertir que Monfieur van Beuningen m'ayant hier demandé fi je n'avois point encore eu la réponfe du Roi d'Angleterre à la propofition des Ambafladeurs, je lui dis que non, & je ne lui en parlerai point que ce Courier ne foit au moins à Bruxelles, tant pour lui rendre la pareille du tour qu'il m'a fait derniérement quand il dépêcha, contre la parole qu'il m'avoit donnée, & fans m'en avertir, le Courier qui dévança le Sieur le Blanc, que pour n'avoir pasici à contefer inutilement avec un Ministre qui ne peut avoir de pouvoir sur les choles dont il s'agit.

Je vous dirai encore qu'il me femble que si les Etats refusent en cette occasion de mettre un peu la main à la bourse, ils feront justement comme un homme, qui pour empêcher que son ennemi ne lui prit dix écus dans un sac, où il y en avoit deux mille, jetta le sac même au sons de la riviere, pour éviter de payer une somme modique, le pouvant même faire avec honneur par les moyens qu'on leur suggere, car il se pouroit trouver à la fin du compte par un bon calcul, qu'ils en auroient dépensé cent fois d'avan-

tage.

### LETTRE

# Du Comte d'Estrades au Roi.

# Le 3. Septembre 1665.

CE que je puis dire à Vôtre Majesté est que je me conduirai de la maniére qu'elle me l'ordonne. Je souhaiterois que les esprits fussent raifonnables, & capables de recevoir les bons conseils qu'elle leur donne, mais les voyant préoccupez de fausses impressions que les cabales contraires leur donnent, & qu'ils expliquent tout ce qui arrive à une suite de ce que les Espagnols & les Anglois leur ont perfuadé depuis long-tems, j'appréhende qu'ils ne se rendent difficiles aux prétenfions du Roi d'Angleterre, & de plus je ne fçai à qui m'addresser en l'absence de Monsieur de Wit. Il n'y a personne qui veuille ni ofe prendre sur soi une telle affaire, & s'il faut qu'elle foit portée dans l'Assemblée des Etats, il y aura mille difficultez; car la plus grande partie de ceux qui composent ladite Asiemblée de Hollande, sont les mêmes qui sont les intéressez à la nouvelle Belgique & à la Cête de Guinée, & qui sont obstinez à ne rien rendre: ainsi avant de pousser cette affaire, il faut que je fonde les esprits de moi-même sans m'ouvrir de rien, si ce n'est que les Etats en soient informez par l'Angleterre, ainsi qu'ils l'ont été d'abord que Messieurs les Ambassadeurs ont fait leur propofition au Roi d'Angleterre, & s'ils ont été mal fatisfaits desdites propositions par celle du rasement du Capo Corso, & de l'article qui porte qu'ils garderont les Forts de Castel Del-

## 312 Lettres, Memoires, Oca

Delmina & de Nassau, parce qu'ils disent que cela marque une sounission aux Anglois, ils le feront bien d'avantage par les propositions qui s'ensuivent; mais je ne puis pour encore mander rien d'assuive de leur sentiment là-dessus. Ce que je puis faire connoitre par avance à Vôtre Majesté, c'est que la déclaration que j'ai faite aux Etats de sa part par deux Mémoires, ne lesa pas fatissaits: parce qu'ils vouloient qu'elle rompit effectivement contre l'Angleterre, & qu'ils croiront que tout ce qui se faitenssuiten'est que pour prolonger la Négociation. Elle peut prendre se mesures là-dessus.

Les Etats parlent depuis quatre jours avec peu de fatisfaction de Monsieur van Beuningen, & difent qu'il se laisse amuser. C'est un étrange Gouvernement que celui des Peuples, on n'y peur faire aucun fondement folide, & les bonnes intentions sont la plûpart du tems mal explines intentions sont la plûpart du tems mal expli-

quées.

Quant à ce que je me suis donné l'honneur d'écrire à Vôtre Majesté, que les Etats prétendront qu'on égalise les dédommagemens des pertes tant sur Mer que sur Terre de part & d'autre devant & depuis la guerre, c'est Monsieur de Wit qui m'en a parlé toûjours de la sorte. Si Monsieur van Beuningen le croitautrement, il peut y'avoir disposé les Etats sans que j'en sçache rien.

La Flote de la Mer Baltique de 18. Navires est arrivée au Tessel, 12. Navires Marchands y font aussi arrivez venant de Bourdeaux; ils ont passé par de riere l'Ecosse, & n'ont rien rencontré.

On attend la femaine prochaine Monfieur de Wit avec toutes les Flotes. Quand tout fera ar-

rivé

rivé au Tessel, il y aura pour cinquante mil-

lions de biens.

La joye est si grande par toutes les Villes, & le peuple si animé contre les Anglois, que toutes les Compagnies & les Interellez parlent déja d'offrir tous leurs effets aux Etats pour continuer la guerre; & en estet j'ai remarqué depuis deux heures une grande fierté dans les esprits de ceux qui me paroulloient hier fort éconnez. Les Etats, de Hollande ne s'assembleront que la semaine prochaine.

## LETTRE

Du Comte d'Estrades à Mr. de Lionne.

Le 3. Septembre 1665.

E n'ai reçû cet ordinaire aucune dépêche du Roi, ni de vous. La défiance est plus que jamais dans tous les esprits. Ils disent par les Villes, que mes Mémoires ne sont que pour les amuser, que si l'intention du Roi étoit bonne pour eux, il se seroit déclaré contre l'Angleterre, mais qu'ils voyent bien qu'il les veut laisser engager, & prendre ses mesures après cela sur les évenemens. Je vous rends compte, Monficur, de tout ce qui se dit pour y faire vos réflexions, afin que vous ne vous mécomptiez pas, en croyant que ces gens-ci foient fur un pied autre qu'ils ne font ; comptez les , je vous prie , pour rien, tant qu'ils demeureront dans leur opinion, qu'on n'agit pas en France avec sincerité pour leur intérêts, & suivant le Traité de 1662.

Douwning se voyant observé & son Secretaire pris, a présenté un Mémoire à Messieurs les Tome III. O Estats

Etats, par lequel il leur fignifie qu'ayant accoutumé d'aller rendre compte tous les ans au Roi son Maître, de l'état des affaires qu'il a entre les mains, il est obligé de partir pour y fatisfaire, & qu'il leur demande pour cet effet un Paffeport ; les Etats le lui ont accordé aufli-tôt & ont été bien aises que cela soit venu de lui, pour ôter les sujets au Roi d'Angleterre de se plaindre s'ils l'avoient chasse, comme ils ont été fur le point de le faire, ayant découvert qu'il avoit plusieurs Conférences secretes de nuit avec des principaux Députez des Villes & des Etats Généraux, contre les amis de Monsieur de Wit, & ceux de sa Cabale, & pressant en même tems lesdits Députez d'accepter la médiation du Roi d'Espagne pour la paix, les assurant qu'elle seroit faite en peu de tems à leur satisfaction.

l'ai été bien-aise que cet homme se soit congedié lui-même, & qu'on l'ait pris au mot, étant un esprit fort dangereux, & qui auroit fait de la peine à Monsieur de Wit pendant son

absence.

Monsieur d'Isbrand a écrit à un de ses Amis particuliers des Etats Généraux, qu'il est fort en peine d'une Armée de dix mille hommes prête à marcher, fous le commandement du Connestable Vrangel; qu'on fait courir le bruit que c'est pour secourir l'Electeur Palatin contre l'Electeur de Mayence; mais que ce n'est pas cela; & que ce sera plûtôt pour se poster en lieu, où les Suedois feront leurs conditions auffi avantageuses qu'il voudront, soit avec la Hollande, ioit avec l'Angleterre. Il dit qu'on ne doit pas compter que la Suede fasse ce que la France voudra; qu'il sçait de bonne part qu'elle n'a pas

le crédit qu'elle a eu autrefois sur les Suedois, & qu'ils ne seront rien que ee qui sera de leurs intérêts, & croit que quand les Eats leur accorderont tout ce qu'ils demandent, ils ne s'engageront pas à tenir le Traité, ni peut-être à demeurer neutres, qu'ils ont un Traité de défensire avec l'Angleterre, & une grande liaison, qu'il remarque être bien aussi étroite que celle qu'ils ont avec la France: c'est la substance de ce que porte la Lettre.

#### LETTRE

Du Comte d'Estrades à Mr. de Lionne.

Le 3. Septembre 1665.

V Ous jugerez bien, Monsieur, par le départ de Douwning de la Haye, & par le peu de confiance que les Etats qui gouvernent ont en lui, qu'il n'a pas été en état de rétissir dans un accommodement, & il faudroit que j'eusse perdu l'esprit d'avoir eu la pensée d'entreprendre un si grand ouvrage sans des ordres du Roi, & se sçachant qu'on n'a aucune inclination de le finie qu'a des conditions fort égales, a insi que Monsifieur de Wit s'en étoit ouvert à moi.

Depuis la Lettre du Roi, écrite, Messieurs de Ghent & de Beverning me sont venus voir. Je leur ai communiqué les. Propositions du Roi d'Angleterre. Ils n'ont pas hésté de me dire que Messieurs les Etats n'y répondront qu'une négative, & qu'ils ne feront jamais la paix qu'à des conditions égales; que leurs Flores étant sur le point de revenir en streté, celle d'Angleterre étant rentrée dans ses Ports, ils tâcheront de

Supporter seuls les frais de la guerre, & courir le risque des évenemens, en cas que le Roi ne se déclare pas ainsi qu'il leur a fait espérer, & qu'il y est obligé par le Traité de 1662,

Que les Etats n'ont plus rien à espérer après une déclaration pareille à celle d'Angleterre. qui marque affez nettement ne vouloir pas de paix, puis que ces Propolitions ne méritent pas leulement qu'on y fasse la moindre réslexion. Ils croyent que le Roi d'Angleterre les a fait de la forte voyant bien qu'ils ne les accepteroient pas, & pour se défaire par là de la médiation de la France. Ils le jugent ainsi. Monsieur van Goch ayant écrit aux Etats, qu'il les prie de lui envoyer son congé pour leur communiquer des affaires importantes qui regardent leur repos & le bien de la paix, & qu'il ne le peut écrire, le fecret devant être observé, on a jugé que c'étoient des Propositions secretes de la part du Roi d'Angleterre, & on a resolu de faire partir une personne en qui on se confie pour scavoir ce que c'est, & on a mandé à van Goch qu'il dise toutes choses à cet homme. Je ne doute pas que Messieurs les Ambassadeurs ne pénétrent cette négociation, & n'en donnent avis au

Je vous prie, Monsieur, de bien faire réflexion. sur l'état des affaires présentes. Ces gens-ci sont dans la derniére méfiance du Roi, & il eut mieux valu ne leur rien faire espérer que de les remettre à une négociation qui ne peut réuffir : c'est le sentiment des plus particuliers serviteurs du Roi, qui n'oseroient plus rien dire. m'ont affûré qu'ils ne donneroient aucune réponse que celle de refuser les Propositions, & demander la déclaration du Roi. Ils sont inca-

pables

pables d'entendre aucune raison, & se fixent à cela seul, dont je suis très-fâché.

## MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, présenté à Mcsfieurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-Bas. Le 4. Septembre 1665.

E Comre d'Estrades, Ambassadeur Extraordimaire de France, ayant rejú ordre du Roi son Maitre, de confèrer avec l'os Seigneuries de chojs i importantes à leurs intérêts, il les prie de vouloir nommer les Commissaires avec lesquels il puisse raiter & souvrir à sonds des mêmes choses, & de sout ce qui peut regarder leur plus grand bien & avantage. Donné à la Haye le quatrième jour de Septembre 1665.

DESTRADES .

### LETTRE

# Du Roi au Comte d'Estrades.

## Le 4. Septembre 1665.

A Yant appris par vôtre dépêche du 27. de l'autre mois , que les Etats Généraux ontrémoigné peu de joye & de reconnoiflânce de la déclaration que vous leur avez faite de ma part, bien que ce fut la plus importante & la plus obligeante r. folution qu'un Prince puifle jamais prendre en faveur d'un autre Etat; je n'ai pîr m'empêcher d'en faire témoigner quelque refronte de l'autre de la l'autre de l'autre d

fentiment au Sieur van Beuningen, & lui donner à connoître que ces manières d'agir ne sont. pas si propres à m'engager de faire les autres choses que lesdits Etats défirent encore de moi , que s'ils avoient mieux reçû cet effet si considérable de ma bienveillance & de mes bonnes intentions.

Vous avez fort bien fait de ne rien dire qu'au frere du Sieur de Wit de tout ce que je vous mandois fur ses intérêts: on verra à son retour jusques où il désirera lui-même que vous en

parliez.

Cependant j'ai été bien aise de sçavoir qu'il fe soit ouvert avant son départ à plusieurs personnes de l'Etat des conditions de paix qu'il vous avoit proposées, & s'il y a eu quelque changement à la proposition qu'ont fait mes Ambassadeurs, il n'est que de trop petite considération, & fait à bonne fin. En tout cas le Roi d'Angleterre ne l'a pas accepté, & mon intention n'est pas de forcer les Etats à rien; mais je voi bien que ce qu'ils auroient embrassé unanimement avec grande joye, dans le tems qu'ils craignoient la perte de la Flote de De Ruyter & de celle des Indes Orientales, leur semble dur à présent que la prémière est arrivée à bon Port, & qu'ils espérent de sauver la seconde..

l'échauffe autant qu'il m'est possible le Roi de Dannemarc par le moyen de son Résident, & des Ministres qui sont près de lui, sur l'injure que les Anglois lui ont fait, en attaquant dans. un de ses Ports des Vaisseaux qui étoient sous la protection de sa Forteresse; mais il me semble que les Etats viennent de recevoir dudit Roi, un grand avantage & une belle occasion, voire même obligation de lui en témoigner leur

recon-

reconnoissance en le satisfaisant pleinement sur ce qu'il leur demande, qui n'est peut-être pas la cinquiéme partie de ce qu'il leur a sauvé; car on mande que le Commandant de l'Escadre des Vaissaux Anglois avoit offert au Gouverneur de Bergues julques à la moitié de tout le butin, ce qui ne se peut assez payer ni reconnoître.

Les Etats le feront un très-grand préjudice à eux-mêmes s'ils n'accordent pas au Sieur van Beuningen la permifijon de faire une course de de-là, quand je l'estimerai à propos, & cerefus ne seroit pas le moyen de me faire hâter à leur accorder ce qu'ils souhaitent avec tant de passion." Il leur doit suffire de sçavoir, comme vous les en pouvez affurer, que je n'envoyerai pas ledit van Beuningen pour négocier aucune chose qui regarde mes avantages particuliers, ou ma sûreté pour l'avenir, mais seulement ce qui concerne les intérêts communs s'il faut faire la guerre conjontement.

Vous pouvez attendre le retour du Sieur de Wit, pour parler de l'Ecrit que je d'éfire, pour être affûré que les Etats ne se ferviront pas contre moi-même de la proposition que j'ai fair faire

on Angleterre.

Quand on y a parlé du Fort d'Elmina & de Naffau, ce n'a pas été pour avoir opinion que les Etats euffent aucun befoin du confentement des Anglois pour s'en conferver la possession, mais pour désigner en quel état devoient demeurer toutes les affaires de la Guinée.

Il eft affez plaifant que les Etats faffent difficulté du rafement de Cabo Corfo, qui est entre les mains du Roi d'Angleterre. Je n'avois propofé cette démolition que pour leur procurer

un avantage.

Quand on vous voudra faire des plaintes de ce que ma déclaration de la prestation de la garantie a été conditionnée , vous pourrez répondre à cela , que j'entens qu'elle ait été pure & fimple , mais que j'ai défiré seulement , comme il estjuste & de l'avantage des Etats, de scavoir par l'envoi d'un Courier en Angleterre, avant que d'en venir aux effets, si on pouvoit espérer la Paix sur des conditions que j'avois proposees comme de moi au Roid Angleterre. Continuez à presset l'achât desdits Vaisseaux de guerre. A Paris le 4. Septembre 1665.

#### LETTRE

## Du Roi au Comte d'Estrades.

Le 10. Septembre 1665.

J'Ai reçû vôtre dépêche du troiliéme, mais j'aurai peu de choses à vous mander, jusqu'à ce que par le retour du Courier extraordinaire, que je vous ai dépêché, j'aye apris les résolutions des Etats, sur ce que je vous ai chargé de leur dire, suivant la réponse que le Roi de la Grande Bretagne a faite à la derniére Proposition de mes Ambassadeurs. Il est bien difficile de rien négocier de bon avec des personnes qui ont leur intérêt particulier plus à cœur que ceux de l'Etat ; Je dis cela , sur ce que vous mandez par avance, que l'Assemblée des Etats est présentement composée de gens qui ont intérêt à la nouvelle Belgique, & à la Côte de Guinée; mais je ne voi pas bien pourquoi, ils fe doivent formaliser de l'ouverture du rasement de

de Cabo Corlo, dont les Anglois sont aujourd'hui en possession, ne l'ayant proposée que comme un avantage pour eux, & pour ôter cette épine fâcheuse aux Forts d'Elmina & de Na -fau. Van Beuningen est plus habite, & plus zèlé pour sa patrie que ceux qui parlent mai delui, comme s'il se laissoit amuser; s'ils avoient été en sa place, leurs affaires ne seroient pas siavancées qu'elles sont. Je suis fort asse des bonnes nouvelles que vous me mandez de l'arrivée: dans les ports de plusieurs Vaisseaux venant de la Mer Baltique & de Bordeaux, & fi la Flote Angloise a été obligée de retourner à Harwich ; le Sieur de Wit aura fait un glorieux voyage: avec plus d'avantage qu'on à pû faire julques ici. C'est aussi à mon lens, un incident favorable que Douwning ait pris de lui-même la refo lution de le retirer.

### LETTRE

# Du Comte d'Estrades au Roi.

# Le 10. Septembre 1665:

Onfieur van Ghent Préfident de femaines fortant de l'Affemblee, a eu ordre de Messiere se Eatsde venir thez moi, me dire qu' on écrivoit à Monsieur van Betningen de faire un compliment à Vôtre Majesté sur les mésieres qu'on avoit témoigné, & la remercier de la rééclaration qu'elle avoit saite, la priante mième tems d'en donner des effets par l'exécution du Traité de 1652.

Qu'il lui rendra compte de toutes les entres priles de l'Evêque de Munster qui fait paroître maniLettres, Memoires, Oc.

manifestement qu'il est agresseur, & demande

ra ensuite la garantie à Vôtre Majeste.

Que pour ce qui regarde les affaires qui sont entre le Roi de Dannemarc & cet Etat, deux. Ambassadeurs du Roi étant prêts de partir pour venir à la Haye, ils ont pris resolution de lui donner fatisfaction fuivant les confeils de Vôtre Majesté.

Qu'on a dépêché un Courier exprès à l'Amiraute de Horne, pour leur représenter le tort. qu'ils font aux François, de reculer, fous de faux. prétextes, la restitution du Vaisseau & des Mar-

chandifes appartenans au Sieur Fremont.

Que le Sieur van Beuningen pourra venir en Hollande en vertu du pouvoir que les Etats lui envoyent, & concerter de toutes choses avec: Vôtre Majesté lors qu'elle le trouvera à propos, dés l'instant que Vôtre Majesté aura rompu, avec l'Angleterre. Vôtre Majesté peut juger de la manière dont les affaires se traitent ici, puis que les sentimens des Etats étoient hier tous contraires àce qu'ils sont à présent, plusieurs m'étant venu témoigner depuis que Monsieur de Ghent est forti de chez moi, qu'on est resolu de :donner satisfaction à Vôtre Majesté sur tous les. points qu'elle désirera. Dieu veuille que cettebonne volonté dure long-tems.

#### LETTRE

# Du Comte d'Estrades au Roi:

# Le 10. Septembre 1665.

'Assemblée de Hollande est arrivée depuis quatre jours. La quantité d'affaires qu'elle a eti n'a pû lui permettre de délibrer plûtôt fur les propositions du Roi d'Angleterre, qui ont été rejettées comme se moquant ( à ce qu'ils disent) des Etats & ne voulant pas de paix, aussi ont ils pris resolution de continuer la guerre fortement.

le n'ai pas voulu entrer en rien dans les Conférences que j'ai eues avec les Commissaires sur

cette matiére.

Après leur avoir donné lesdites propositions, ils me demandérent si j'avois ordre de vôtre Majesté, de sçavoir d'eux s'ils les devoient accepter. Je leur répondis que Vôtre Majesté me? commandoit de leur donner seulement les Propositions, & que si Elles les satisfaisoient Vôtre : Majesté approuveroit leurs sentimens, & diroit avec beaucoup d'autres Princes de la Chrêtienté, que la prudence veut que l'on perde dans quelques conjonctures pour gagner au double en d'autres; que ce n'étoit que de moi-même que j'avançois cela, n'en ayant aucun ordre.

le leur ai parlé de la forte, parce que je sçavois bien que leur méfiance est si grande, que s'il eût parû que Vôtre Majesté eût approuvé ces Propositions, & qu'elle leur eût conseillé de les accepter, il eussent crû infalliblement ce que les Cabales leur ont infinué depuis fi long-tems, qu'elle ne vouloit qu'allonger la négociation pour les laisser consommer dans de grands frais, & dans de mauvais évenemens qui leur ôteroient leur Commerce, & quelle en profiteroit pour les desseins qu'elle en a de l'établir dans son Roïaume

A quoi j'ajoûterai qu'il est inutile d'entrer ' en matière avec ces gens-ci dans l'absence de Monsieur de Wit, si ce n'est pour les choses qu'il a préparées avant son départ, ainsi qu'il a fait 0.63

pour les Traitez du Duc de Neubourg, de PElecteur de Brandebourg, & de celui des Ducs. de Lunebourg, pour prendre leurs Troupes à, leur fervice; on travaille avec foin à conclurre avec le Conte de Waldeck qui eff ici, avec pouvoir des Princes de Lunebourg: ils en font.

fur le plus, ou le moins d'argent.

On a découvert depuis l'intelligence fur-Dousbourg, que l'Evêque de Munster, en avoit aufil fur Arnhem & fur Guenep. Il y a plusieurs personnes prises qui ont avoûé même que l'argent qu'ils avoient touché pour cela, a été delivré à Bruxelles, ce qui marque que les Espagnols agistent de concert avec ledit.

Evêque.

le l'ai fait voir si clairement aux Commissaires qu'on m'a donné qu'ils n'en doutent plus, mais ils font si préoccupez de cette mésiance. contre nous, qu'ils disent, que jusqu'à ce que. Vôtre Majesté se déclare contre l'Angleterre, ils ne pourront pas être perfuadez qu'elle foit. pour eux, mais bien qu'elle veut demeurer neutre. Il ne sert de rien de contester là-dessus, ainsi, que j'ai déja eu l'honneur de le dire à Vôtre Ma-, jesté, ces gens-ci étant incapables de raison. pendant que leur Chef est absent, & encore trouvé - je bien des inconvéniens dans ces contestations, car ledit Sieur de Wit ne manquera pas, de dire, que pour lui donner moyen de reduire les esprits à ce que Vôtre Majesté désirera, il. faut leur faire voir qu'elle est veritablement en guerre; c'est-ce que Monsieur de Wit (frere) & de Beverning me dirent hier.

Dom Esteven de Gamarre ayant vit que les foupçons que les Etats avoient des Espagnols, n'étoient pas sans fondement, fit rendre hier.

unc:

une Lettre de Castel Rodrigo aux Etats, par laquelle il s'offre d'être Médiateur de la part du Roi son Maitre, entre l'Evêque de Munster & eux, & s'assure d'ajuster toutes choses à leurstatisfaction.

Monsieur van Ghent qui est Président de semaine gourmande fort Richard, & lui dit que Messieure se Etats sçavoient bien toutes les intrigues des Espagnols, & que l'Evêque ne faitoit rien sans leur participation, & qu'ils s'offerioent à présent d'être Médateurs, lors que leurs entreprises étoient découvertes, & que Messieurs et les Etats étoient en posture de rendre leurmauvais desseins inutiles.

Je trouve que depuis la dépêche que j'ai reçue de Vôtre Majellé du quatriéme du courant, Messeurs les Etats sont disposez à donner fatisfaction au Roi de Dannemarc. Ilsont sort goûté les raisons portées par sa dépêche, & je crois-

qu'ils contenteront ledit Roi.

### LETTRE

De Mr. de Lionne au Comte d'Estrades.

## Le 11. Septembre 1665.

Nous cûmes hier un grand démèlé de paroles Monfieur van Beuningen & moi. Il estbon que vous foyez informé de la fubstance de ceque nous conteitons, quoi qu'à mon sens vousn'en devez rien témoigner de de là, & parficulièrement, s'il n'en a rien-écrit, comme jes l'en prial. Il prétend que quand-le Roi d'Angleterre accepteroit aujourd'lui la proposition de paix, aux mêmes termes que nos Ambassiade que la companya de la company deurs la lui ont faite, Messieurs les Etats ne la doivent pas tenir. C'est le salut de leurs Flotes qui lui donne cette fierté; & qui lui fait juger que ses Maîtres ne doivent plus entendre à aucunaccommodement qu'à des conditions entierement égales.

Moi, au contraire, je lui foutenois, que fi on a de l'habileté en Angleterre (ce que je ne crois. pas qui arrive) c'est de déclarer a nos Ambassadeurs qu'ils acceptent purement & simplement. la proposition que le Roi leur a fait faire à la priere de Monsieur de Wit, les Etats ne se peuvent plus dispenser d'y donner les mains, & qu'autrement ils n'auroient fait que se moquer de deux grands Rois. Il disoit qu'il auroit fallu avoir la parole des Etats, & non pas d'un : particulier, qui ne leur en avoit rien communiqué. Je lui repliquai qu'ils laissoient à ce particulier toute la direction de leurs affaires, que le Roi y avoit pris confiance comme il le devoit. & qu'après tout il ne seroit pas bien juste, après . même une parole donnée, voire n'ayant rien . fait qu'à leur priere, qu'ils prétendifient de tirer la France dans une guerre pour le plus ou le : moins de ce qui est hors de l'Europe, Sa Majesté n'étant engagée à rien au de-là de la Ligue.

Toute cette contestation seta sans doute fort inutile, parce que, comme j'ai déja dit, on ne sera pas assez habile ou affex soumis en Angleterre, pour accepter sans aucun changement la proposition faite par le Roi. Nous ch serons bien-tôt éclaircis par le retour du Courier que j'y ai dépêché, & Heron étant aussi de retour en ce même tems-là, Sa Majesté prendra ses resolutions, dont vous serez aussi-tôt informé. Ce qui doit donner une grande peine, c'est la venue

d'une #

d'une Armée de Suede en Allemagne, sans en avoir rien communiqué au Roi, non plus que du Traité que cette Couronne-là a faite avec le Roi d'Angleterre, qui est fort étroit, dont Sa Majesté a eu pourtant une Copie par une autre voye, & ma crainte est que les Suedois n'ayent pris de grandes mesures avec l'Evêque de Munster contre les Etats, à condition que celui-ci les affistera à prendre Brenie. Si mon foupçon se trouvoit vrai, les Etats ne se conduiroient pas avec prudence, de chicaner avec le Roi d'Angleterre des conditions de peu d'importance, parce que s'ils n'ont pas eu tout le mal qu'ils avoient sujet d'appréhender il y a quelque tems, après tout ils n'ont pas encore defait la Flote Angloise, & je ne les tiens pas trop bien conseillez d'aller encore faire la bravade devant les Ports d'Angleterre, comme: on dit que Monsieur de Wit y conduisoit sa Flote, au lieu de rentrer dans leurs Ports, & laffer les Anglois par la dépense & par la fûreté de la déclaration du Roi en leur faveur, s'ils fe conduisent mieux qu'ils ne font, & qu'ils concertent les choses principales avec Sa Majesté, comme il est juste, ce qu'ils n'ont pas fait jusques ici; mais plûtôt tout le contraire, tant aux deux sorties de leur Flote, qu'en refusant à van Beuningen d'aller faire une course de de-là, pour mieux concerter ce que l'on aura à faire, & non pas pour exiger d'eux aucunes conditions pour l'avenir, comme sans doute ils l'ont soupconné.



### MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, présenté à Mesfieurs les Etats Généraux des Provinces - Unies des Païs-Bas. Le 14. Septembre 1665.

E Comte d'Estrades, Ambassadeur Extraordinaire de France, représente à Vos Seigneuries, que le Vaisseau nommé l'Espérance du port de cinquante-cinq tonneaux ou environ , appartenant à Etienne Grilleau Bourgeois & Marchand de la Ville de Nantes, auroit été pris des le deuxiéme de May dernier avec les Marchandifes qui étoient dessus, chargées pour le compte dudit Grilleau, par un Capre de cet Etat nommé Jean Haye de Medenblick; Que ledit Ambassadeur Extraordinaire auroit demandé à Vos Seigneuries au nom du Roi son Maitre la restitution dudit Vaisseau & Marchandises , par deux de ses Mémoires des 24, Juin & 22. Juillet enfuivant, dans le dernier desquels il exposoit que ladite prise auroit été apparemment menée à Medenblick, puis que ledit Capre en étoit; mais bien loin de cela , ledit Vaisseau & ses Marchandises ayant été détournées & menées par ledit Capre à Hambourg , le Vaisseau y a été brise par une tourmente, les Marchandises en ont été ôtées , & par ordre du Réfident de Vos Seigneuries audit lieu de Hambourg ,. chargées dans un autre , pour être amenées dans un des Ports de leur obeiffance; tellement que ledit Grilleau ayant eu avis qu'elles étoient à présent à Amsterdam dans la Maison de l'Amirauté , ledit Ambos-Adeur Extraordinaire est obligé de continuer à faire au nom du Roi son Maitre ses instances à Vos Seigneuries : .. ries à ce qu'il leur plaise faire restituer audit Grileau, ou à ceux qui arront pouvoir de hui, toutes les Marchondies qui évoirnt dans ledit Vaisseus lors de la prise; é attendu que ledit Capre, «u licu d'avoir amené, comme il devoit, ledit Vaisseus é Marchandis dans un des Ports de cet Etat, l'a conduit à Hambourg, é a été ainse cause de la prite, de qu'ensuite pluseurs voiles é cordages, é partie des Marchandis on eté dissiprée de vendués sans aucune sorme de justice dans la Norwegue é le sutlande, le saire cadanner en son propre de privé nom à payer non seulement la valeur dudit Vaisseus audit Grilleau, mais encore ce qui se trouvier a manquer de se Marchandis, avec tous dépens, dommages é intérêts. Donné à la Laye le quatorziéme Septemb. 1665.

D'ESTRADES.

#### LETTRE.

Du Comte d'Estrades à Mr. de Lionne.

Le 17. Septembre 1665.

J'Ai fujet de croire que la contestation que vous avez eue avec Monsieur van Beuningen, n'est pas venue de son mouvement, je le juge ainst par celle que j'ai eue presque en même tems avec les Députez d'Amsterdam sur la même matiére. Je reste fort satisfait de m'être rencontré dans vos sentimens, ma réponse étant consorme à celle que vous avez faite audit van Beuningen.

Ils me dirent qu'il n'étoit pas au pouvoir des Etats de leur faire ceder la nouvelle Belgique, que la Ville d'Amsterdam l'avoir achetée

70000CL

700000. liv. de la Compagnic des Indes Occidentales, qu'ils y avoient dépenfé outre celadeux millions; & que leur Ville en retiroit tous fraisfaits 60000. liv. de rente; que la Compagnie des Indes Orientales, ne vouloit pas l'Île de Poleron, & ne l'eltimoit rien, & qu'on la rendit aux Anglois par la paix, fuivant l'obligation du Traité de 1662, fait en Angleterre.

Que pour le Cabo Corso, ils n'étoient pas en peine de le prendre, que peut-être l'étoit il a présent, qu'il ne nuisoit en rien aux Forts d'Elmina & de Nassau, & qu'au contraire c'étoient ces deux derniers, qui nuisoient à l'autre, parce qu'il étoit beaucoup plus important pour le Commerce de cepais, que le Cabo Corso-

Que pour échanger la perte de la nouvelle Belgique: ils avoient les moyens de gagner trois fois d'ayantage, les ordres étant donnés aux Indes d'attaquer les Habitations que les Anglois y ont, dont ils n'auront pas de peine de les chafler, & après cela où ils les garderont, où ils les changeront avec la nouvelle Belgique, pour les polleflions que les Anglois avoient aux Indes Orientales.

# MEMOIRE

Du Comte d'Effrades, présenté à Mesfieurs les Etats Généraux des Provinces-Unics des Païs-Bas. Le 17. Septembre 1665.

L E Comte d'Estrades, Ambassadeur Extraordinaire de France, a reçû encore un nouvel ordre

dre du Roison Maître, de demander à Vos Seigneuries, comme il a deja fait ci-devant par deux de ses Mémoires du 31. Juillet & 26. Août derniers, la restitution du Vaisséau nommé le Dauphin Royal, du port de trois cens tonneaux, avec ses Marchandises, pris par un Capre de cet Etat, & mené à Enckhuyfen, avec tous dépens , dommages & intérêts , & le châtiment dudit Capre; ledit Vaisseau & Marchandises appartenant au Sieur Fremont, Marchand

François demeurant à Paris.

Comme aussi de donner avis à Vos Seigneuries , que Sa Majesté meuë de l'inclination & de la chaleur qu'elle a pour leurs avantages, a parlé en forte au Réfident du Roi de Dannemarc , restant près de sa per-Sonne, & écrit à se Ministres en ce Rosaume là, qu'elle ne doute point que ce Roi ne continue toujours à s'unir avec elles, & à les affifter de son possible, & que fi pour l'entretenir dans ces bonnes dispositions là, & le faire entrer fortement dans les intérêts de Vos Seigneuries, Sa Majesté avoit quelque confeil à leur donner , ce seroit de faire connoître au même Roi , qu' Elles ont tous les mêmes sentimens à son égard, & qu' Elles espérent même passer jusques à lui en faire voir des effets qui seront de sa satisfaction & deson contentement. Donné à la Haye le dixseptione Septembre 1665.

D'ESTRADES.



## MEMOIRE

De Monsieur van Beuningen, présenté au Roi Très-Chrêtien. Le 17. Septembre 1665.

Es Seigneurs Etats des Provinces Unies des Païs-Bas, ayant apris par ce qui leur a été communiqué par Monfieur l'Ambassadeur d'Estrades, par l'Extrait d'une Lettre à lui écrite de Sa Majesté le quatriéme de ce mois, que la déclaration qu'il a plu à Sa Majesté de leur faire derniérement, touchant la prestation de la garantie, n'est pas conditionée mais qu'elle est pure & simple, & que Sa Majesté asculement désiré comme Elle l'ajugé juste & à l'avantage desdits Seigneurs Etats de Sçavoir, par Penvoi d'un Courier en Angleterre avant que d'en venir aux effets, se on pourroit espérer la Paix sur les conditions que Sa Majesté avoit proposées comme d'Elle-même au Roid Angleterre, ont commandé aus fousigné leur Ministre Extraordinaire auprès de Sa Majesté, de lui témoigner de leur part les sentimens de reconnoissance avec laquelle ils reçoivens cer éclair cissement de ses intentions Royales en une affaire de cette importance, qui sont d'autant plus entieres, & accompagnées d'une passion très-vive à s'en revanger aux occasions qui se présenteront, que reconnoissant pour une verité incontestable, que l'accomplissement de ce qui est dû purement par des Traitez à Alliance ne peut pas être assujeti à d'autres conditions que celles qui sont comprises dans les Traitez, sans ouvrir le chemin à frustrer ses Alliez de l'effet de Pobligation où on est avec eux toutes les fois , qu' on le:

le voudra; & considérant d'autre côté l'Alliance, qu'ils ont avec à Majesté comme un très-précieux gage de l'assection biréditaire de Sa Majesté com agne de l'assection biréditaire de Sa Majesté, & des Rois ses Prédecesseurs eux, & comme un très-puissant moyen pour assirer le repos de l'un & de l'autre Litat, ils n'avoient pas pà remarquer sans inquietude quelque ambiguité qui sembloit se rencontrer dans la déclaration de Sa Majesté, qui sans le prédit éclair cissement faisoit apprébender que Sa Majesté ne voudroit s'obliger à la garantie, par ce qu'il vouisi de déclarer, sinon en cas que le Roi d'Angelterre ne donnât point les mains aux conditions d'accommodement à lui proposées de la part de sa Majesté.

Ce que le sousseus et d'autant plus obligé de représenter en cette occăsion, qu'ayant entendu que Sa Majesti-spour disposir le Roid Angleterre plus promptement à quelque ouverture, par laquelle on peut porter la négociation de la Paix à un bous succès, avoit proposit les dites conditions, d'une manière qui pouvoit per suader audit Roi d'Angleterre, qu'in avoit qu'à se saccepter pour éviter l'esse la latte ga-

rantie.

Car étant chose notoire que les litts Seigneurs Etats n'ant jamais suit d'autres Propositious d'accommodument, qui peuvent être considérées comme les leurs, que celles qui ont été baillées ès mains des Ambassa deurs de Sa Majessé à Londres par Monsseur van Goch, qui portent une restitution réciproque, or d'étant non meins clair que le Traité d'Alliance, n'oblige pas seulement SaMojesé à procurer restitution, mais même dédommagement. Or réparation des terres d'impures resseus, aux dits Seigneurs Etats, si d'enfuit que le létit soigneurs Etats ne peuven pas étre frustrez de la garantie pour ne donner pas les mains aux conditions quis édépartent de ladite restitution eux resie

reciproque, & qu'au lieu de donner quelque fatisfaction auxdits Scigneurs Etats, à qui elle est due,

la feroit plûtôt avoir a leurs ennemis.

Ledit foussigné ne veux pas dissimuler qu'on lui a cit , que Sa Majessé n'a pas fait les Propositions qu'elle a avancées en cette occasion que sur se avertissemens préallables de ce que le sait soigneurs Etats, possible, ne s'éloigner vient pas des dites Propositions, en cas qu'elles sussement et Roir d'Angleterre.

Mais fi cela a pû fervir pour bâter dans ce tenis-lâtes propositions auprès dudit Roid angletere, avec espirance d'ouvrir par lâte chemia un accommodement, si elles avoient été acceptées, alors desou cheix à qua acception d'en acception d'en acception d'en acception d'en acception de la contentre des conditions d'un accommodement auxquelles ils n'ont jamais consenti, & qui les dépouillant des places d'envies qui leur sont contraires aux principes & conventions de l'Alliance, portant qu'un chacun des Allies far conservé & unaistent, ou réstabil par les armes communes dans les Provinces, Terres, Places & Droits qui lui appartiement.

Mais quand même lessitis Seigneurs Etats auroient fairci-devant les avances que Sa Majesse à
propose au Roi d'Angleterre, ce qui n'est pas selait
Roiles ayant rejettées, en ne les récevant pas d'en
proposant d'autres, lessitis Seigneurs Etats nesservient plus obligez, ni Sa Majesse à aucun engagenient deles y faire condescendre, de par cette dernière,
raison toûte dissiulté verant à être levée, de même par le sussi était et clair cissement de Sa Majesse, que la
déclaration pour la preslation de la garantie est pure
de simple, Sa Mojesse si très-bamblement priée de
la vouloir à la sin mettre en esse comme telle, d'es-

faire jour les dits Seigneurs Etats selon la teneur de

Le fooffigné ne prétend pas pour tant d'inferer par ce qui vient distre dit, que les lists Seigneurs Beate auroient rejetre les tets Propositions d'accommodeuent, en cas que le Roi. d'Angleterre les est aggréées, si seule intention étant de declarer qu'ils en ont la déliberation libre sur ce suite, lans que les reflictaions, qu'ils pouvroient prendre à l'encoutre, leur puissent présidicier dans la garantie, dont ils attendent présentement avoc impatience la présidion de la justice de de la bonté Royale de Sa Majgété, sans autre plus long délai. A Paris le dix-spérieme Septembre 1665.

VAN BEUNINGEN.

## MEMOIRE

De Monsieur van Benningen, presente au Roi Très-Chrétien, le 17. Septembre 1665.

Le foussigné Envoyé par les Seigneurs Etats Géneraux des Provinces-Unies des Païs-Bas auRoi Très-Chrètien, se trouve chargé par des ordres exprès de Messeigneurs se Maitres de redoubler auprès de Sa Majessè les ris-humbles remercimens, qu'ils lui doivent pour les marques essentielles de son affection Royale qu'il a plu à Sa Majessè de leur domer, en déclarant avec une prempsitude, qui a prevenu leurs demandes, qu'un cas que l'Evéque de Munsser se vous demandes, par une sa que l'Evéque de Munsser se vous lus prévaloir de l'occasion de la guerre avec l'Angleterre pour les attaques de metroprendré contre leur Etat, Sa Majessè ni enderoit à les secourir selon poute l'écenduie de l'Allunce.

Lefdits

Lesdits Seigneurs Etats avoient espéré qu'une decharation fi forte d'un si grand Monarque, & les offices que Sa Majesse à employez en situe to un faire défisser le disseigneur Evêque des desseint et guerre contr'eux, les auroient garanti de toute bossisté de cecôté-la, & au moins que ledit Evêque, ayant sait afserer Sa Majesse qu'il n'attenteroit rien jusques à ce qu'il eux envoyé en cette Cour, se servit domé de garde de manquer à une parole donnée à Sa Majesse.

Mais le défir de la guerre, & une certaine animosté violente dudit Evêque contre ledit Etat étant. plus forts en son cœur que toute autre considération, il se trouve & paroit ; tant par des raports venus de diverses parts auxdits Seignenrs Etats, que par des dénonciations faites par des personnes, qui ont été follicitées à vouloir avoir la main dans l'affaire, & par des confessions des prisonniers , qui ont été complices du fait, que ledit Evêque en attendant qu'il. devoit envoyer vers Sa Majesté, a suborné des Sujets & inbabitans desdites Provinces Unies , pour exécuter avec leur intelligence & avec leur aide divers deffeins d'hostilité contre ledit Etat, & particulière. ment qu'il a forgé par cette voye des entreprises pour s'emparer du Fort de Guenep & de la Ville de Dous-bourg, & de mettre à sang celle d'Arnbenn, & passer en même tems avec une Armée nombreuse la Rivière d'Yffel, pour porter la guerre ju fques au milieu dudit Etat.

Et d'autant que ces entreprifes par trabifon ne se peuvenn sormer ni exécutor contreum Etat que par celui qui s'écleure par la lon emmenti ouvert de la maniere la plus noire & la plus odiense, & qu' on l'offinse de attaque par ces voyes plus dangereusement; que par des armes ouvertes, & qu' ainsi on ne peut plus douter que ledit Evêque n'aix commence la guér ».

re en cette occasion & ne soit en intention de la poursuivre, & cela d'astant moins que dans les instructions, dont il a chargéson Ministre, arrivé depuis peu déjours en écette Cour, il présiposse qu'il y a guerre entre lui & les liss Seigneurs Etats, & que par conséquent toutes les actions d'hossilité consr'eux lui sont permise.

Sa Majesté est priée avec béaucoup d'instances, en considération de trout ce qui vient d'être remontré de la part des dississements Etats, de lour prêter en cette occasion contre le dit Evéque de Munster l'est et la garantie contenuè en ladire Alliance. A Paris ce 17. Septembre 1665.

VANBEUNINGEN

### LETTRE

# Du Roi au Comte d'Estrades.

## Le 18. Septembre 1665.

Le Courier que j'avois dépêché en Angleter-rea été de retour ici, plûtôt que celui que je vous avois envoyé presque en même tems, & m'a raporté une réponse du Roi de la Grande Bretague aussi atisfaisaisante que je la pouvois désirer ou efpérer. Ce sera maintenant à Messireurs les Etats à resoudre, s'ils veulent avoir la paix que j'at mise en leurs mains, ou si pour de très-mediocres intérêts ils voudront continuêr une guerre, dont à prendre les choses au pis pour les Anglois, ils ne squaroient jamais tirer augun avantage: je parle de cettes forte, parce que sur la dernière réponse venue d'Angleterre, & sur les discours qu'à tenu ici le Sieur van Beuningen, quand on lui en a cu à peu prèson unmunitaime III.

qué la substance. J'ai eu occasion de reconnoitre, & fuis obligé de le dire, que le Roi d'Angleterrre est aujourd'hui trés-disposé à la paix, & que les Etats le seront très-peu, si vous les trouvez dans les mêmes fentimens qu'a témoigné leur Ministre depuis le tetour du Courier d'Angleterre.

Pour vous informer en peu de mots de ce que ledit Courier a rapporté, sans entrer dans le détail de tout ce que mes Ambassadeurs ont été obligez de faire & de représenter dans leur Négociation, pour porter les choses à l'état où elles font, ce qui ne s'est pas fait sans des peines indicibles: Je vous dirai que j'ai l'esprit entierement en repos du côté des Anglois, sur les deux points qui faisoient toute mon inquietude, parce qu'ils me paroifloient les seuls qui pussent empêcher la conclusion de la paix: le prémier est celui des fraix de guerre que le Roi d'Angleterre par sa derniere réponse s'étoit expliqué de prétendre ; le second , le réglement du Commerce pour l'avenir; ayant toujours craint que ledit Roi fur cette matiere ne mît fur le tapis . des demandes, que les Etats ne pourroient accorder sans se faire trop de préjudice.

Touchant le prémier, ma confidération a été affez forte, pour donner lieu à mes Ambaffadeurs d'obtenir du Roi d'Angleterre qu'il se départiroit entierement de cette prétension, pourvû que je porte les Etats à lui accorder ses autres de-

mandes.

Et fur le fecond, ledit Roi m'a donné lui-même sa parole de très-bonne sorte, qu'il ne permettra pas qu'il foit rien propolé de sa part qui ne soit très-juste & très-raisonnable, & a-temoigné même qu'il ne prétendoit que ce qui est porté porté à peu près par les précedens Traitez; mais qu'il s'attacheroit feulement à en bien affèrer l'exécution, se plaignant que les Etats n'accomplissent pas facilement & tidelement ce qu'ils promettent. Mes Ambassadeurs ayant, enfuite proposé audit Roi la nomination des Commissares de part & d'autre, pour devoir convenir en peu de tems de ce reglement de Commerce, il acquiesça aussi-tot, & donna sa parole d'expédier des Passeports pour ceux des Etats, des qu'on sui feroit sçavoir qu'ils ont pris la refolution d'en envoyer.

Je n'ai pas estimé à propos de dire au Sieur van Beuningen que le Roi d'Angleterre s'étoit entierement departi de la prétension d'une somme pour les fraix de la guerre, parce que le naturel des hommes est de souhaiter passionnément ce qu'ils ne peuvent avoir, & de faire toujours peu de cas de ce dont ils croyent être affièrez ; le parti que j'ai pris pour lui faire concevoir la chose sans la lui dire positivement, a été que je lui ai fait entendre que si le Roi d'Angleterre ne se désistoit pas d'abord de cette demande, je ne tarderai pas un instant à me déclarer ouvertement contre lui en faveur de ses Maitres, & vous, vous en devrez user de de-la avec la même ciraconspection.

Cè que vous avez maintenant à faire dans cette difofition de toutes chofes pour l'accommodement, c'est de vous employer esticacement.
pour faire que les Etats députent, & fassent
promptement partir des Commissaire qui aillent suppléer à l'inexpérience du Sieur van
Goch, & dès qu'ils en auront pris la resolution, vous en donnerez avs à mes Ambassdeurs, afin qu'ils prennent soin de leurs Passe. P 2 ports,

#### 40 Lettres, Memoires, Oc.

ports, & de vous les adresser sans perdre de tems; & en cas que cela arrive, j'oserois bien répondre, fur diverses circonstances que j'ai remarquées dans la derniere dépêche de mes Ambassadeurs, que la paix ne tardera pas à se conclurre à la fatisfaction commune. Ce qui m'a un peu surpris du procedé du Sieur van Beuningen, a été qu'il n'a pas voulu se charger d'écrire de cette Députation de Commillaires, ne voyant pas, dit-il à quel effet on les envoyeroit, tant que le Roi d'Angleterre prétendra retenir la nouvelle Belgique, qu'on lui restitue le Fort de Cormantin, & qu'on dédommage les deux Vaisseaux Bonne Avanture & Bonne Esperance, & les autres qui ont été traversez en leur Commerce; à quoi il dit que leur Etat ne confentira jamais.

Mais ce qui m'a encore surpris davantage & plus touché, c'est qu'il n'a pas eu qu'elque espéce de honte de dire au Sieur de Lionne, que tant s'en faut que les Etats cedent ensemble la nouvelle Belgique & l'Ile de Poleron, comme le Roi d'Angleterre le pretend encore, qu'ils ne donneront pas même les mains à l'échange de l'une & de l'autre; & quand on lui a repliqué que le Sieur de Wit lui-même m'avoit prié de proposer ledit Echange, & qu'on ne devoit pas se moquer de cette forte de mon interposition, il y a répondu, que le Sieur de Wit, étoit un particulier, & qu'il falloit avoir pris ses précautions avec l'Etat même, & qu'en tout cas les affaires avoient depuis changé de face, & qu'on ne pouvoit pas demeurer toujours lié à une offre que l'on auroit faite, quand on a des appréhensions qui viennent à cesser,

Cette conduite, qui est contre la foi de ma pa-

role avec le Roi d'Angleterre, a paru si extraordinaire au Sieur de Lionne, qu'il s'est crû obligé de lui déclarer, que n'ayant agi en ceci què fur la même parole de leur principal Miniftre, j'avois crû pouvoir assurer le Roi d'Angleterre, & l'avois affuré en effet, que fije ne pouvois porter les Etats à accepter les conditions que je lui proposois, je continucrois à differer les effets de la garantie, que je crois leur devoir par le Traité de 1662. Et la conversation s'est ensuite encore plus échaufée, & de Lionne lui a représenté fortement qu'ils ne doivent pas pour des intérêts de très-petite consideration mettre en feu toute la Chrétienté, & que s'ils prétendoient de le faire, en manquant évidemment à une parole qu'eux-mêmes m'ont fait porter à un autre Roi qui ne doit pas être trompé fur la mienne, ils pourroient peut-être se satisfaire seuls si les mains leur demangeoient tant de se battre, & que je scaurois bien faire voir au monde, que n'étant engagé à rien en leur endroit au de-là de la Ligue, & les Etats n'ayant aucun diferend avec l'Angleterre pour ce qui regarde le dedans de l'Europe, que je ne puisse ajuster facilement en deux heures, j'aurois eu grande raison de neme laisser pas entrainer dans une guerre si peu nécessaire pour l'Ile de Poleron, qu'eux n'estiment rien, ayant arraché tous les arbres: & pour le Fort de Cormantin, ledit van Beuningen ayant souvent fait entendre ici, que pourvû qu'on possedat un Fort fur la Côté de Guinée, par le moyen duquel on eû Commerce avec les habitans du Pays, la multiplication des autres Forts ne fervoit plus à rien, & par cette raison qui vient de lui-même, ni les Etats n'ont besoin de Cormantin, ayant P 3

#### 142 Lettres, Memoires, &c.

les Forts Delmina & de Nassau, & plusieurs autres, ni ils ne peuvent exclurre entierement les Anglois de ladite Côte, puis qu'ils y possedent Cabo Corfo. De Lionne ne s'est pasarrête là, & pour le propre bien des Etats, il lui a dit encore d'autres veritez auxquelles il n'a pas trop bien sçû que répondre. Il lui a mis devant les yeux un armement de vingt mille hommes, qu'ils ont au dernier Port de leur Etat prêt à les attaquer par terre; car le Commandeur Sinifing est arrivé ici de la part de l'Evêque de Munster, qui he feint point de déclarer qu'il a ce dessein, & qu'il s'y est engagé par un Traité formel qu'il a fait avec l'Angleterre, Il lui a fait quelque reproche, que faute d'avoir accordé à tems ce que la Couronne de Suede défiroit fur les élucidations du Traité d'Elbing, & l'avoir satisfait sur le dédommagement d'un Vaisfeau, elle avoit fait depuis peu de jours avec l'Angleterre la liaifon la plus étroite qui se pouvoit contracter entre deux Etats; qu'ils en avoient usé de même avec le Roi de Dannemarc, & continueroient avec lui les négociations inutiles, au hazard de se voir fermé l'entrée de la Mer Baltique, & ouverte aux Anglois, quand en mettant un peu la main à la bourse en contentant ledit Roi, entrautres choses justes, ils pouvoient s'assurer cette entrée, & l'interdire à leurs Ennemis.

Que les derniers avis de Suede portoient que le Connétable Vrangel patioit la Mer, avec un bon corps d'Armée & qu'il pourroit bien s'entendre avec l'Evêque de Muniter pour les attaquer: qu'au reftel'affaire de Dannemarc étoit devenuë la plus importante de toutes pour la décision de cette guerre, par la raison d'une circonstance que

avois

l'avois jusques ici ignorée & dont je suis aujourd'hui très affuré, qui est que le Traité d'Angleterre & de la Suede, ne doit avoir lieu qu'en cas que le Roi de Dannemark y entre: enfin qu'il se pouvoit dire que les Etats en cette affaire vouloient bien tirer toutes fortes d'Avantages & ne rien relâcher de leurs moindres Intérêts, mais qu'ils se mettoient fort peu en peine de ceux de leurs Amis, d'où il pourroit aifément arriver que pour défirer tout ils perdroient les affaires Communes, parce que dès que j'aurai fait la déclaration dont ils le follicitent, tant en leur conduite, qu'en toutes les autres choses, elle étoit telle qu'il se pouvoit vrai-semblablement former, du jour au lendemain, contre la France & les États une Ligue de tous les autres Rois, Potentats & Princes, qui commenceroient par l'Union de l'Angleterre avec l'Empereur, à laquelle pour d'autres Intérêts se joindroient les deux Rois du Nort, l'Evêque de Munster, les Electeurs de Cologne, & de Brandebourg; le Duc de Neubourg, & l'ordre de Malthe, avec tous lesquels les États ont des démêlés particuliers, & qu'on laissoit juger à la prudence dudit Sieur van Beuningen fi l'Île de Poleron, valloit affez pour faire hazarder une pareille chofe, si quand ils le voudroient faire, j'en pourrois être d'avis & si toutes ces considérations ne méritent pas bien qu'il fasse un pas, où il n'y a aucune basfesse à le faire, & qui peut néanmoins produire la Paix en peu de jours, qui est celui de la nomination des Commissaires, & de leur Envoi en Angleterre.

On dit que la Flote Angloise s'est remise à la Mer. Il pourroit arriver telle chose entre les deux Flotes que ce que le Sieur van Beuningen rejette avec tant de hauteur seroit embrasse des Etats avec jove: mais je ne scai si alors on trouveroit les Anglois si maniables, & cela ctant il femble qu'il ne soit pas de la prudence de commettre au hazard une affaire sûre. Les Etats favent bien me presser vivement sur ma declaration, mais ils ne scavent ou ne veulent gueres se conduire parmes avis, ce qui n'est pas jutte, tant qu'ils me voudront rendre l'affa re Commune avec eux: il ont déja fait fortir len Flote deux fois contre mon fentiment, s'ils me réfusent encore la nomination des Commissaires, en quoi ils ont pour le moins autant d'intérêt que le Roi d'Angleterre qui a de plus grands Vaisseaux, plus d'hommes, & plus de Canon, je ne fçai pas ce que je me puis promettre d'eux.

Si on vous presse de ma déclaration, vous payeirez les Eats d'une raison, que le Sieur van Benningen n'a pû s'empêcher de trouver bonne. Et juste, qui est, que je ne puis avec dignité, & sans n'exposer à de trop grands préjudices, même sans aucun fruit pour les Eats, en venir, à cette déclaration; que je ne sois en état de la soutenir; ce qui ne se peut que mes Vaisseaux nessoient arrivez en Ponant. Peut-on-cependant mieux employer ce petit intervale de tems qu'à travailler de bonne manisére à la paix? Et le peut-on faire utilement sans l'intervention de personnes qui ayent le plein pouvoir des Etass

de la traiter.

# LETTRE

# Du Roi au Comte d'Estrades.

Le 18. Septembre 1665.

D'ai fait plus de réflexion à deux choses. qui m'ont paru affez importantes, pour m'obliger à changer en partie les ordres que je vous donnois par ladite dépêche, ou pour mieux dire en suspendre pour quelque tems l'exécution.

La prémière est que j'ai considéré que dans une conjoncture comme celle-ci, où Messieurs les Etats croyent toutes leurs affaires en bon état ... pour la continuation de la guerre, par les raisons que vous pouvez juger, fi je les presse trop, ou d'accorder les demandes du Roi d'Angleterre ou seulement de consentir aux propositions, dont le Sieur de Wit vous entretient, & dont la plus grande partie desdits Etats n'a pas oul parier, comme aussi si je les presse trop sur la nomination des Commissaires, & leur Envoi en Angleterre, on court risque de les faire engager d'abord à des négatives absolues, qu'ils se croiront après obligez pour leur honneur de soutenir fortement, & qu'ainsi au lieu d'avancer-la paix comme j'en ai le dessein, il se trouveroit par l'évenement que je l'aurois plûtôt reculée.

La seconde, que je pourrois aussi contre mon intention & mon désir jetter le Sieur de Wit dans de grands embarras avec les Etats, pour s'être arrogé, sans leur ordre, le pouvoir de me, faire porter des propositions de Paix à leurs En46 Lettres, Memoires, &c.

nemis, à des conditions qui leur paroissent au-

jourd'hui desavantageuses.

Ces deux confidérations m'ont semblé si fortes que nonobstant tout le contenu en mon autre dépêche de ce même jour, je défire que vous ne parliez point encore auxdits Etats de la nomination & de l'Envoi des Commissaires, & que vous ne vous engagiez pastrop austi à les presser. de ferelâcher fur les conditions du Traité, estimant que la Conjoncture en seroit fort impropre, à moins qu'il ne fût arrivé quelque disgrace à leur Flote, dont Dieu la préserve, & qu'il vaut mieux attendre à faire ces fortes d'efforts lorsque le Sieur de Wit sera de retour, qui fçaura bien mieux les voyes de conduire douce-. ment ses Maîtres à ce qu'il a une fois jugé qui leur pouvoit être avantageux, & par ce moyen ausli on ne courra point fortune de causer aucune peine ni embaras audit Sieur de Wit, en quoi vous aurez encore belle matiére de lui faire valoir les continuels témoignages que je lui donne en toutes rencontres de ma bienveillance, & de mon estime. Cependant si quand il approchera des Côtes de Hollande, vous pouvez par quelque voye lui faire tenir de vos nouvelles, vous ne perdrez pas l'occasion de lui faire connoître, combien il est important qu'il ne différe pas d'un moment de tems à revenir à la Haye, où fa présence est si nécessaire pour toutes les affaires, quelque train qu'elles doivent prendre, ou de Guerre, ou de Paix.

Vous suspendrez donc l'exécution de tout ce que je vous mandois, jusqu'au retour dudit de Wit; &c en cas que van Beuningen eût écrit de de-là ce qui s'est passé, entre de Lionne & lui, vous témoignerez n'en avoir aucune connoissance ni reçû aucun ordre qui y foit conforme, ajoutant qu'il faut que c'ait été un entretien familier de ce que chacun penfoit fur les affaires, fans aucune conséquence, puisque l'on ne vous en a rien mandé. Cependant quand ledit de Wii fera arrivé, la même dépèche dont je suspensaujourd'hui l'effet, contient beaucoup de choses dont vous pourrez vous prévaloir avantageu-fement pour avancer la Paix. Il n'y a que le point qui regarde la prompte satisfaction du Roi de Dannemarc qui ne paroît pas pouvoir admettre de délai, sans l'exposer à des préjudices irréparables.

#### LETTRE

De Mr. de Lionne au Comte d'Estrades.

# Le 18. Septembre 1665.

A meilleure disposition qu'il vous semble d'avoir trouve aux Etats, vient, ou de ce que vous leur avez dit que le Roi n'entendoit pas que la promesse de leur prêter de l'argent fût conditionnée, dont yous ne parlez pourtant point dans vôtre derniere dépêche, mais Monfieur van Beuningen me l'a appris, & c'est surquoi il a principalement ordre de remercier le Roi; ou de la honte que j'aurois fait ici audit van Beuningen, de ce qu'ils avoient si mal reçû de de-là une déclaration de cette nature & simportante, & que la prudence & la bonne politique requeroit plûtôt qu'ils euslent témôigné de grands reflentimens, pour faire croire à Sa Majesté qu'elle s'étoit engagée plus avant même qu'elle ne croyoit. P 6 ME-

Zeensty Gerole

## MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, présenté à Mesfieurs les Etats Généraux des Provinces Unies des Païs-Bas. Le 12. Septembre 1665.

L E Comte d'Estrades , Ambassadeur Extraordi-naire de France , représense à Vos Seigneuries que le Vaisseau nommé de Ruyter , du Port de 35. à 36. last, dont est Maître Andries Laurens de Stokbolm, chargé de 197. pates de fer à faire des Ancres, de 20. last de Godron, de cinq last de Bray 200. feuilles de Cuivre, & de 200. torbes de fil de Laiton, tant pour le compte du Roi, que pour celui du Sr. Versmiden Marchand de la Rochelle, a été pris faifant son voyage de ladite Ville de Stockholm en celle de la Rochelle, & Charente, par un Capre de Sardam , nommé Reyer Pie , & moné à Enckbuyfe, où il a été toujours retenujufqu'à présent ; & qu'en ayant été fait plainte au Roi son Maître, Sa Majesté lui a aussi-tôt donné ordre de faire instance en fon nom à VV. SS. à ce qu'il leur plaise faire relâcher incontinent toutes les dites Marchandises, & permettre qu'elles continuent de faire leur voyage conformément à leur connoissement. à quoi ledit Ambassadeur Extraordinaire espére que VV. SS. fe porter ont d'autant plus volontiers ,qu'elles jugerent bien par leur équité ordinaire, que quand il ne s'agiroit que d'une simple correspondance & envoi de Marchand à Marchand , de Suede en France, il n'y auroit aucun lieu ni droit, qu'un Capre Sijet de VV. SS. prit lesdites Marchandises , mais que de plus le Roi son Maître y prenant intérêt, elles.

les scront bien aises de donner cette satisfaction à Sa Majssé, de les s'aire reslacher & d'expédier promptement cette affaire, d'ans résumption, même de faire condammer ledit Capre en tous ses dépens, donnmages & intérêts soussers & à soussir à causé du retardement. Donné à la Haye le vingt-unième Septembre 1665.

D'ESTRADES.

# LETTRE

# Du Rei au Comte d'Estrades.

Le 21. Septembre 1665.

'Avois eu beaucoup de joye d'un avis venur de Bruxelles avant l'arrivée de l'ordinaire que les Flotes des Etats étoient heureusement arrivées en Hollande, sans avoir fait à la Mer aucune mauvaise rencontre; mais je vois par vôtre dépêche du 17. qu'il n'y avoit encore que seize Navires qui fussent rentrez dans les ports , & que lesdites Flotes avoient été disperfées par une grande tempête: & comme les Anglois se sont remis à la Mer dès le 7. ce retour pourroit bien n'avoir pas été si heureux qu'il seroit à défirer. Il est vrai que leurs Ennemis auront peut-être aussi le désavantage d'avoir été séparez par le même coup de vent, ainsi il faut attendre jusques à l'ordinaire prochain, pour sçavoir au vrai ce qui se sera passé entre les deux Armées, ou entre leurs Vaisseaux dispersez de cette sorte, ce qui contribuera beaucoup à rendre, ou les uns ou les autres maniables, ou difficiles sur les conditions de la Paix, qu'on pourroit dire bien acheminée, & ne pouvoir quasi man-

manquer de fe conclurre, si chacune des parties ne vouloit regarder plus à son propre intérêt, qu'à sa passion; puisque vrai-semblablement le Sieur de Wit, ne tardera pas de se rendre à la Haye; ce sera à lui à vaincre la répugnance de la Ville d'Amsterdam, me promettant qu'il ne voudra pas m'avoir engagé sur sa parole à faire une proposition au Roi d'Angleterre dont ses Maîtres me désavouent. La considération que je fais comme vous voyez en toutes choses des intérêts du Sieur de Wit, ne mériteroit pas que l'on y correspondit de de-là fi désobligeamment.

Quant à ce que vous me mandez du Sieur de Groot, bien loin qu'il puisse raisonnablement se plaindre du traitement que j'ai fait à son beau frere, je pensois au contraire lui avoir donné grand sujet de s'en louer, puis qu'ayant tenu ici une conduite qui m'avoit justement déplû , j'ai bien-tôt fait cesser tout le ressentiment que j'en devois avoir à la confidération dudit de Groot.

Il faut continuer vos plaintes fur l'impunité du Capitaine qui avoit piraté le Vaisseau le Dauphin, & pour le dédommagement des intéreffez. Quand on ne me satisferoit pas pleinement là-deslus, à cause du crédit des parens de cet Armateur, celame servira toûjours à en user de même, fans qu'on s'en puisse plaindre, en diverfes affaires, dont l'Ambaffadeur Boreel a occafion tous les jours de me folliciter puissamment, & vous devez même déclarer aux Etats qu'on traitera dans mes ports les Vaisseaux de Hollande conune on a traité à Enkhuysen le Vaisseau le Dauphin, si on ne châtie point l'Armateur, & fi on ne satisfait Fremont de ses dommages & intérêts.

Dans l'affaire de Rhimberg, pour ménager par quelque bon accommodement la fatisfaction de l'Electeur de Cologne, il faudra se conduire comme il vous témoignera le désirer, & puisqu'il ne croit pas pouvoir accepter le parti de prendre de l'argent, en récompense pour des raisons qui d'ailleurs paroissent bonnes, vous devez vous appliquer aux autres moyens qu'il

vous fuggere pour un échange de terres.

Si l'Evêque de Munster s'est déja mis en marche avec quinze mille hommes, & qu'il puisse entrer dans le Velau, comme vous le mandez, les Etats auront commisune grande faute d'avoir manqué de conclurre à tems avec le Comte de Waldek la conduite des Troupes du Duc de Zel & de l'Evêque d'Ofnabrug. ra bon que vous contribuiez à ce qui dépendra de vous à faire hâter cette résolution. L'Envoyé dudit Evêque, qui est un Commandeur de l'Ordre de Malthe, est arrivé ici depuis quelques jours, & m'ayant vû, il n'a point fait de difficulté de me déclarer de la part de son Maître qu'il s'est engagé par un Traité avec le Roi de la Grande Bretagne d'attaquer par terre les Etats, & je lui ai fait une déclaration réciproque, que s'il mettoit ce Traité à exécution, j'affisterois lesdits Etats de toutes les forces dont ils auront besoin pour leur défence. Le prétexte de sa mission a été pour me demander lui-même du fecours, en vertu de l'Alliance du Rhin, comme étant lui-même l'attaqué, à cause de l'entrée que les Troupes Hollandoifes firent l'année derniere dans ses Etats. Il prétend qu'elles commirent, durant quelques mois qu'elles y féjournerent ,des violences extraordinaires , & toutes fortes de dégats, sans que depuis ce tems là, on lui

en ait fait aucune reparation, ni qu'il y ait etr aucun accommodement entr'eux. La réponse à cette belle prétenfion, n'a pas été difficile à faire pour convaincre l'Envoyé même dans foname, quoi qu'il n'ait pas voulu l'avouer, f, avoir, que ion Maître ne sçauroit aujourd'hui entreprendre aucune voye de fait contre les Provinces-Unies sans devenir manifestement l'agresseur . & par conféquent sans m'obliger nécessairement à leur défenfe, comme je me ferois crû obligé à la sienne, en vertu de la Ligue du Rhin, fi les Etats alloient présentement l'attaquer, hors dans le cas qu'il prétendît toûjours demeurer Armé, & les confommer en dépenfe par des ombrages continuels de ses desseins, pendant qu'ils ont d'un autre côté à soûtenir une pésante. guerre.

J'ai attendu à faire partir l'Esseins pour aller trouver l'Evêque, que ce Commandeur fut ar-Austi-tôt que j'ai sçû ce qu'il avoit à me. dire, l'Esseins s'est mis en chemin, & a ordre de vous donner part de ce qu'il fera, & ce qu'on lui dira, & même de paffer lui-même à la Haye. pour vous en mieux informer, s'il voit jour à entamer utilement quelque Négociation d'accommodement pour laquelle enfuite il pourroit. faire les allées & venues, fi les Etats témoi-

gnent le défirer, & non autrement.

### LETTRE.

De Mr. de Lionne au Comte d'Estrades.

Le 23. Septembre 1665.

Epuis la Lettre du Roi écrite, & le départ de Sa Majesté pour Villers Coterête, Mon-

Monfieur van Beuningen m'a vû, qui m'a donné de meilleures nouvelles du Traité du Comte de Waldeck, & de ce qui regarde leurs Flotes, car il m'a affiré que l'on avoit concluavec ledit Comte, & que par pluficurs avis, & milles conjectures qui valloient autant joints en-femble qu'une certitude, la Flote des Indes & tous leurs Vaisseaux Marchands étoient heureusement rentrez dans leurs Ports. Il est vrai qu'il y ajoute une circonftance qui ne m'a pas plû, ni peut-être à lui même, selon ce que j'en ai pû juger, qui est que leur Armée Navale ayant sauvé les Vaisseaux Marchands, & toutes leurs richesses, avoit pris la route d'Angleterre pour aller chercher leurs Ennemis. A proprement parler c'est vouloir tenter le Ciel; ils ont la Paix dans leurs mains, ils peuvent faire confommer les Anglois par la dépense, & fans aucune nécessité, ils vont commettre tous ces avantages là, & la fortune de leur Etat, à l'incertitude d'un évenement de guerre, avec même plus d'apparence d'y perdre que d'y pouvoir rien gagner. S'ils agiffoient sans Alliez, ou qu'ils ne voulufleut pas les obliger à courir le même fort, nous n'aurions rien à dire & nous nous contenterions de leur fouhaiter un bon fuccès de leur bravoure, mais certes de prendre toûjours de pareilles réfolutions sans concert, & se plaindre incessamment qu'on ne fait pas tout ce qu'ils défirent en la même maniére qu'ils le veulent, c'est ce qui est un peu dur à digérer.

Le Sieur van Beuningen m'a presse, sur la réponse de Sa Majesté au Mémoire qu'il lui a présenté, pour lui demander de la part de ses Majtres, la Garantie contre Monsieur l'Evêque de Munster, & suivant l'ordre que Sa Majesté m'en avoit laissé en partant, je lui ai répondu en son nom qu'elle avoit résolu de leur prêter ladite garantie, quand ils seront effectivement attaquez par ledit Evêque, c'est-à-diré que le Roi ne veut pas confidérer comme une attaque la conspiration que lesdits Etats se plaignentque l'Evêque à faité, pour s'emparer de quelquesunes de leurs places, ce qui non seulement a été fans effet, mais est aujourd'hui publiquement défavoûé par ce Prince.

Le Sieur van Beunigen a estimé devoir dépêcher un Courier exprès, pour faire sçavoir avec plus de diligence aux Etats cette réponfe de Sa Majesté; & je me sers de cette occasion plus prompte que l'ordinaire, pout vous dire que Sa-Majesté m'a chargé de vous mander que vous parliez auxdits Etats fur l'affaire de l'Eveque, en la même maniére que j'ai parlé audit Sieur van

Beuningen.

Nous avons aussi discouru, ledit Sieur van Beuningen & moi, fur la garantie contre l'Angleterre, & étant depuis venu à la Campagne, il a pris occasion de m'écrire un Billet, où il me fait parler plus avant que je n'avois fait, ainfi. que je lui ai fait connoître par ma réponse; & afin que vous loyez informé de tout, je vous addresse une Copie de son Billet & de ma repli-

Pour répondre à un endroit de vôtre dernière dépêche particuliere, où vous dites si Messieurs les Etats sont bons à quelque chose &c. je vous dirai confidemment entre nous, & s'il vous plait dans le dernier fecret, que nous fommes ici perfuadez, que quelque chose que le Roi fasse en cette rencontre pour Meslieurs les Etats, à quoi il est néanmoins très resolu pour son propre hon-

neur & pour son intérêt atissi, qui n'est pas que les Etats succombent; ils n'en auront aucune gratitude en d'autres tems, & que dès que Sa Majesté voudroit faire valoir ses droits sur la Flandre, ils prendront le parti de se Ennemis. N'est-il pas bien s'acheux d'avoir à entrer en une grande guerre, dans laquelle même nous serons peut-être abandonnez, & cela pour des gens qui nous payeront de la retribution que je viens de dire?

Je sçai que depuis quelques jours un Prince ferviteur du Roi dans l'Empire, & ami de l'Evêque de Munster, a envoyé le sonder, pour découvrir si, en cas que Sa Majesté lui promit de faire défister Messieurs les Etats de leur prétenfion de Borckelo, il ne quitteroit pas le deflein de leur faire la guerre. Je ne sçai pas encore quelle réponse ledit Evêque aura fait, mais je crois cependant qu'il pourroit être utile pour fe tirer cette épine du pied, qui ne peut-être que fâcheule, que vous fondaffiez aufli secretement de vôtre cêté quelques principales personnes des Etats, pour pénétrer la-dessus ce qu'ils pensent, c'est-à-dire, s'ils agréeront que le Roi pût faire cette ouverture audit Evêque, auquel cas vous en donnerez promptement avis au Sieur de l'Esseins dans le tems qu'il sera près de lui. Il part demain matin de Paris sans faute, & fera affez de diligence en fon voyage. Quand j'ai . parlé de cette affaire au Sieur van Beuningen. il n'a pas témoigné desapprouver que Sa Majesté promit à l'Evêque de Munster, qu'elle lui feroit donner toute la fatisfaction qui seroit trouvée raisonnable coûchant Borckelo; mais ce ne sont que des termes généraux sujets à explication, & que l'Evêque comptera pour-rien. Il faudroit voir

voir si l'en pourroit passer plus avant, en la maniere que je viens de dire au commencement de cet Article.

## COPIE

D'un Billet de Monsieur van Beuningen à Monsieur de Lionne, dont il est fait mention en la Lettre ci-deslus.

MOnfieur , Jécris aujourd'hui à Messieurs les Etats mes Maitres , ce que vous m'avez fait la grace de me dire de la part du Roi, en réponse de mes deux derniers Mémoires, & le sens de ce que j'écris est, que Sa Majesté prêtera réellement auxdits Etats la garantie comprise dans le Traité d'Alliance contre l'Evique de Munster , en cas qu'ils viennent à être attaquez; mais qu'ellene croît pas devoir se résoudre à la prestation de la garantie, sur ce qui lui a été représenté touchant la trabison contre quelques Villes & Places dans leur Etat , parce que Sa Majesté n'a pas vû des preuves suffisantes pour convaincre ledit Evêque de l'avoir tramée, & parce qu'il denie d'y avoir aucune part , & veut faire paroître par un Ecrit public qu'on la lui impute à tort. Et pour ce qui concerne les Anglois, que Sa Majesté fera jouir lesdits Seigneurs Etats de la garantie contr'eux purement & simplement, sans accrocher la prestation à aucune condition, & particulièrement sans l'accrocher à celle de l'acceptation des conditions de paix proposées par Sa Majesté au Roid Angleterre, auxquelles pourtant Sa Majesté recommande auxdits Seigneurs Etats fort instamment de se vouloir accommoder, pour les raisons que vous m'avez fait l'honneur de me dire. J'ai mandi

de aussi que vous aviez en la bonte d'accorder à ma Requête, que vous feriez sçavoir ces bonnes inten-tions du Roi à Monsieur l'Ambassadeur d'Estrades, afin que lesdits Seigneurs Etats les puissent entendre par lui plus exactement, & qu'on a répondu ici à Monsieur l'Envoyé de l'Evêque, enconformité de ce qui vient d'être dit en des termes très-forts, & comme lesdits Seigneurs Etats le peuvent désirer le plus. Je crois avoir exprimé le sens de ce que j'ai eu le bien d'entendre de vous. Il reste que Sa Majesté mette réellement en effet ladite garantie comme lesdits Seigneurs Etats l'en ont fait prier, & qu' Elle fase dénoncer nettement , & sans aucune reserve , cette senne resolution au Roi d'Angleterre , chose digne de la générofité & de la justice de Sa Majesté, & qui doit produire une bonne & équitable fin de cette malheureuse guerre, selon toutes les apparences, & mille autres bons effets à l'avantage commun. vous prie que je puisse avoir la Lettre qu'il vous plaira d'écrire à Monsseur d'Estrades, demain de bon matin, quand je ferai partir un Courier exprès pour la porter avec les miennes à la Haye. J'envoyerai chez vous pour l'aller prendre , & me recommande à vos bonnes graces,

MONSIEUR,

Vôtre très - humble, trèsobéiffant, & très-obligé,

VAN BEUNINGEN.

A Paris le 22. Septembre 1665.

# REPONSE

De Monsieur de Lionne audit Billet.

Monsieur , tout ce que vous dites dans vôtre Bil-let touchant l'Evêque de Munster est fort bien, & selon l'intention de Sa Majesté. Pour le second point, vous trouverez, s'il vous plait, bon que je vous représente que vous me faites parler un peu plus avant que jen'aifait, & que je n'ai eu autre intention que de confirmer la même chose que Monsieur d'Estrades a déja declarée de la part du Roi à Mesficurs les Etats, qui est que la prestation de la garantie étoit pure & non conditionnée, & que Sa Majesté avoit seulemeut voulu voir la reponse sur les conditions que Sa Majesté a proposees au Roi de la Grande Bretagne, vous fravez , Monfieur , par quel mouvement. Je vous réstere, cependant que les intentions de Sa Majesté pour Messeurs les Etats ne peavent être meilleures ni plus fincéres. Je demeure, &c. A Surennes le 23. Septembre 1665.

DE LIONNE.

## LETTRE

# Du Comte d'Estrades au Roi.

Le 24. Septembre 1665.

J'Ai reçû les deux dépêches que Vôtre Majesté m'a fait l'honneur de m'écrire du 18, du courant. La tempête ayant dispersé partie de la Flote de Messieurs les Etats, dix-sept Navires, dont trois sont des Indes estimez à quaquatre millions, ont été pris par les Anglois. Il en manque encore cinq des Indes, qu'on ne fiçait s'ils feront pris ou peris, & dix-dept Navîres de guerre. La Flote de Messieurs les Etatsest forte de 70. Navires, & a fait voile du côté où elt celle d'Angleterre. Elle a passe ce matin à la vûè de Schevelingen. Monsieur de Wit n'a pas voulu mettre pied à terre, & comme il est d'avis de combattre, on ne doute pas que les deux Flotes ne soient bien-côt aux mains.

Je croi que Monseur van Beuningen changera à présent d'avis aussi-bien que Mellieurs d'Amsterdam, sur qui toute cette perte tombe. On sçait assurément qu'elle monte déja à huit millions, & si les autres Navires des Indes ne se sauvent, cette Compagnie ne sçauroit se remettre

de dix ans.

Il y a fi peu de tems entre la réception des dépêches de Vôtre Majchté & le depart de l'Ordinaire, que je ne puis pas lui répondre fur les ordres qu'elle me donne, parée qu'il faut que je prenne mes mefures avec mes amis pour parler de cette matiere, comme de moi-même, & tâcher auparavant de faire donner une négative par l'Aliemblée de Hollande, aux fortes inflances que l'Ambalfadeur d'Efpagne & Eriquet Envoyé de l'Empereur font, par les offres de la médiation de la part de leurs Maîtres, pour l'accommodement entre le Roi d'Angleterre, l'Ewêque de Munster, & cet Etat.

Cétte derniére perte étonne fort tous reux du Gouvernement, & même a déja produit une revolte à Rotterdam, où le Peuple est alté investir la Maison de Ville. Ona été obligé d'y envoyer des Troupes, qui avec l'alssiance des bons Bourgeois ont prix six desprincipaux mu-

tins

ins qui doivent être pendus. Pendant cet intervalle les Cabales d'Espagne & d'Angleterre employent toutes choses pour mettre la division dans les Provinces; tous ceux de la cabale contraire inclinent à s'accommoder avec l'Angleterre, mais avec des conditions si dépendantes du Roi, qu'on voit bien qu'ils sont plus portez à la ruïne dudit Sieur de Wit, qu'au bien de la Patrie. Je ne m'ouvrirai de rien à personne que je n'aye présenti auparavant les sentimens de ceux à qui je parlerai; car c'est une affaire fort délicate à traiter, dans une conjoncture où la méfiance est grande contre la France, & où tous les partis sont unis pour la décréditer. Ils se servent de la Lettre que Monfieur van Beuningen a écrite aux Etats du 11. du courant, dont l'envoye Copie à Vôtre Majesté, & de mes Mémoires, qui marquent que Vôtre Majesté a eu la bonté de faire sa déclaration sans condition & fans aucun intérêt.

Quant au prémier article, qui dit que si les Etats ne se tenoient point aux propositions que Vôtre Majesté à fait faire au Roi d'Angleterre,

elle ne pourroit pas garantir le Traité.

Et quant au second, que cet Etat feroit bien de faire la paix; mais que si cet Etat s'attachoit tout-à-fait aux intérêts de la France, elle ne l'abandonneroit pas.

Les Cabales vont publier par les Villes, que c'est pour les amuser d'une espérance de paix, & ne se déclarer pas, & l'expliquent en cette

maniere:

Que la ménace de ne prêter pas la garantie, fi on n'accepte les conditions de Paix, eft un autre amufement, ence que le Roi d'Angleterre a refusé toutes les propositions que Vôtre Majesté a faites, & en a donné d'autres que les Etats

ne peuvent accepter.

Et que pour le dernier article, il est aisé de voir l'intention de Vorre Majesté, qui est de les engager dans une guerre contre le Roi d'Espagne, & non pas de leur prêter la garantie sans condition, ainsi que je les en ai assurez de sa part.

Tout ce que dessus, quoi qu'éloigné de l'apparence, ne laisse pas de faire impression sur leurs esprits, & ôter la créance qu'ils avoient

en moi.

Je ne manquerai pas de prendre mon tems d'agir conformément aux ordres que Vôtre Majesté me donne, & de lui en rendre compte

l'Ordinaire prochain.

L'Evêque de Munstera pris & pillé une petite Ville dépendante de la Gueldre: son Armée est sorte de 180 30. hommes, Messieurs les Etats n'en ont pas six mille pour s'y opposer: s'il prostre de leur foiblesse il prendra des places sans qu'il soient en état de les secourir.

### LETTRE

# Du Comte d'Estrades a Mr. de Lionne.

# Le 24. Septembre 1655.

Pour ce qui regarde Monsieur de Wit, je ne feai pas quand nous le verrons, il veut combattre, & je doute qu'il en revienne, de l'humeur dont il est, il n'vitera pas le peril Je tiens la partie des Anglois bien forte, ils sont près de vingt Navires plus que les Hollandois, plus grands, mieux fournis d'Artillerie, & plus 10m. 111.

forts d'hommes & proche de leurs Côtes; car il est à remarquer qu'ils ont évité le combat en pleinemer, & qu'ils ont gagné la nuit la Côte d'Angleterre pour mettre leurs prifes en sûre-reté, & être plus libres pour le combat: si les Hollandois le perdent, je doute qu'ils s'en puis-fent relever.

#### LETTRE

Du Comte d'Estrades à Mr. de Lionne.

## Le 27. Septembre 1665.

Otre dépêche du 23. m'a été renduë hier affez tard. Le même jour les Etats ont réfolu de donner ordre à Monsieur van Beuningen , de remercier le Roi de la garantie qu'il leur promet contre l'Evêque de Munifer, en cas qu'il foit agresseur, comme il l'est effectivement, étant entré dans leur Païs, ayant pris & pillé trois petites Villes & deux Châteaux, dont l'un appartient à Mr. d'Amelo qui est des Etats de Gueldres. Il continue fa marche en deux Corps d'Armée, qu'on dit être de 22000, hommes. Outre le Traité fait avec le Duc de Zel & l'Evêque d'Ofnabruck pour douze mille hommes, ils ont donné des Commissions pour six Règimens d'Infanterie & quatre de Cavalerie; ils levent outre cela fix mille Waertgelders pour mettre dans les Places.

On a eu nouvelle que 17. Navires de guerre, quatre des Indes, & 22. Vailléaux Marchands le font retirez en Norwegue. La Flote de Meffieurs les Etats où Monfieur de Wit est resté, a ordre de les aller chercher.

Phi-

Plufieurs des Etats sont d'avis de rappeller Monsieur de Wit après avoir s'amené les Vais-feaux, de desarmer la Flote, & de joindre 5000, hommes de yieilles Troupes, qui étoient commandées sur ladite Flote, au Corps qu'on a envoyé dans les Places qui sont frontieres à la West-phalie.

Outre toutes ces levées nouvelles, l'on augmente chaque Compagnie de Cavalerie de trente Maîtres, & chaque Compagnie d'Infanterie de 25, hommes. Ce renfort va à 3000, hom-

mes.

L'on travaille incellamment à ajuster les differens avec la Suede, le Dannemarc, le Duc de Neubourg, & l'Electeur de Brandebourg. Quant à l'échange de Rhimberg, je n'y vois aucun jour dans l'absence de Monsieur de Wit, nois plus que de parler du lujet de la dépêche du Roi du 18. du courant, pour les mêmes raisons que Sa Majesté allégue; & comme je n'ose me confier à personne sur une matiere si délicate, j'ai cru qu'il valoit mieux attendre le retour dudit Sieur de Wit, que je pressera, comme étant fort important dans la conjonêture présente.

Je m'affure qu'il aura bien de la joye d'apprendre qu'en toutes rencontres Sa Majelté lui donne de plus en plus des marques de son affec-

tion, & l'honore de sa protection.

Messieurs les Etats ont déclaré à Friquet & à Richard, qu'ils ne vouloient pas de leur Médiation, qu'ils avoient celle de Vôtre Majesté,

& qu'ils n'en vouloient pas d'autre.

Ils leur ont aufli fait entendre qu'il étoit inutile de pourfuive la Ligue pour la défense des Païs-Bas, & que-les Etars étoient trop attachez à la France pour écouter de telles propositions.

2 L1

#### LETTRE

# Du Comte d'Estrades au Roi.

Le 1. Octobre 1665.

l'Entretiens toujours, autant qu'il m'est possible, les Députez de la Province de Hollande dans les bonnes dispositions, où j'ai mandé à Monsieur de Lionne que j'avois tâché de les porter, touchant les dernières conditions qui ont été proposées par le Roi d'Angleterre, jusques à ce que je voye jour de les present là-dessus, à quoi j'esper qu'ils se resoudrant bien-tôt.

On a s, à au vrai la perte que les Etats ont faite par la tempête. Elle consiste en deux Navires des Indes, quatre de Guerre, six Marchands, quatre Flutes chargées de vivres, & deux Brulots; tout cela est estimé à cinq milions; les les vaisseaux tombérent au milieu de la Flote Anglosse, qui les prit sans combartre. Il v a encore un Navire des Indes qui a peri sur les Côtes d'Irlande. Les Etats s'estiment bienheureux d'avoir sauvé de cette grande tempête neus Navires des Indes, 52. Marchands, & tous les Navires de Guerre, à la reserve de quatre que les Anglois ont pris.

Messer les Etats m'envoyérent hier des Députés, pour me signifier la rupture de l'Evêque de Munster, étant entré dans le Pays de Twent & dans la Comté de Zutphen, ayant pris & pillé trois petites Villes, & attaqué Oldenzeel qu'il a pris, n'y ayant eu que de la Bourgeoise, mais qui est un Poste considérable si on lui donne le

tems

tems de s'y fortifier; qu'après une agression si manifeste, ils supplient vôtre Majesté de leur vouloir prêter la garantie suivant le Traité de 1662. Je leur promis d'en rendre compte à Vôtre Majesté, & les assurai qu'ils pouvoient faire état de son affection & de sa protection.

S'ilsavoient été plus diligens à distribuer leur argent, leur Frontieres seroient mieux garnies. Toutes les Compagnies Collonelles ont Patente pour aller joindre le Prince Maurice & le Ringrave. L'Évêque de Munster a reçû encore un nouveau renfort de Troupes, & son Armée est à présent de 25. à 26000. hommes qu'il a séparés en deux; il marche dans le Pays des Etats. avec quinze mille hommes, & a laissé le reste fur les frontieres de son Pays, pour s'opposer aux Troupes du Duc de Zel & de l'Evêque d'Ofnabrug.

L'Empereur a pris en sa protection le Pays d'Oostfrise, & quoi qu'il paroisse par là, que l'Evêque ne pourra pas y aller prendre ses quartiers , les Etats ne laissent pas d'appréhender pis, & que l'Empereur ou le Roi d'Espagne ne prennent tout d'un coup cette Armée en service, & ne la postent dans l'Oostfrise, le pays deFrise & de Groningue étant découvert de ce côté-là.

On a eu nouvelles que les deux Flotes de Smirne de l'Année passée & de celle-ci, estimées à vingt deux millions, font parties de Cadix le 3. du mois passé pour venir en Hollande par la Mer du Nord. La Flote des Etats doit aller au devant, ainfi c'est encore une nouvelle espérance aux Anglois de gagner, & une apparence d'un Combat; & il est bien malaise dans toutes ces incertitudes de pouvoir affermir une Négociation de Paix. Le Sieur de Groot conti-Q.3

nue d'agir ainfi que je l'ai mandé à Vôtre Majefté, & il y a pluficurs Députés de la Province d'Hollande qui fe sont fort retirés, & il ne faut pas espérer de les faire revenir, à moins que la Déclaration de Vôtre Majesté contre l'Angleterre ne paroisse, & qu'ils ne soient persuadez qu'elle est effective & réesle, car tout ce que je leur puis dire, luivant les ordres que j'en ai de Vôtre Majesté, ne fait nul esse, eces esprits étant dans la mésiance.

Tout présentement arrive la nouvelle que l'Evêque de Munster a pris Borckelo, & qu'il a fait main basse, tant sur les Habitans que sur

la Garnison.

### LETTRE

# Du Roi au Comte d'Estrades.

Le 2. Octobre 1665.

'Ai reçû. Samedi dernier un Courier dépêché exprès par l'Archevêque d'Ambrun mon Ambassadeur en Espagne, pour me donner avisque le 17. du passé sur les quatre heures du matin, Dieu avoit appellé à soi le Rot Catholique mon beau Pere d'une maladie qui n'a duré que cinq jours. La tendresse de la proximité dont nous nous touchions en tant de manieres ma donné beaucoup de douleur de cette perte, quoi que prévûe depuis long-tems pour ne pouvoir être évitée. Le Testament dudit Roi ayant été ouvert, on a trouvé qu'il laisse la Tutelle du Jeune Roi nommé Charles second, & la Régence de ses Etats à la Reine sa Femme avec un Confeil de fix Perfonnes qu'il a nommíes,

mées, & qui ne doivent néanmoins avoir d'autres voix que consultive. Ces six Conselliers sont le Préfident de Castille, ou son Successeur dans. la même Charge, le Vice-Chancelier d'Arragon, Viceroi de Napels, l'Archevêque de Tolede, ou celui qui le fera, le Cardinal de Sandoval qui l'étoit, étant mort le même jour que le Roi, le Marquis d'Ayetonne, & le Comte de Pegneranda. Il appelle à la fuccession de tous ses Etats, le Prince d'Espagne, & tous ses enfans mâles & femelles, & après eux l'Imperatrice Marguerite, attendu, dit-il, la renonciation de l'Infante Marie Therese Reine de France. J'ai témoigné en cette occasion à l'Ambasfadeur d'Espagne que je veux prendre la protection du Jeune Roi mon bean Frere, & lui donner toutes les marques d'amité & de tendresse: qui seront en mon pouvoir.

## LETTRE

De Mr. de Lionne-au Comte d'Estrades.

## Le 2. Octobre 1665.

JE vous ai écrit ce matin à la hâte par le Courier de Monsieur van Beuningen, la réfolution que le Roi a prise d'envoyer incessamment le Corps de deux mille Chevaux, & de 4000, hommes de pié que Meslieurs les Etats lui ont demandé, & je n'ai rien à ajouter ce soir fur cette matière, remettant à vous en écrire plus de particulatitez par un second Courier, que ledite Sieur van Beuningen sait état de dépêcher, après avoir concerté diverses choses avec Monsieur le Tellier.

N'y

'N'y auroit-il point moyen d'introduire quelque bonne Négociation pour l'acquisition & l'achât de Mastricht, qui n'est qu'à charge aux Etats. Comme vous êtes fort heureux en pareilles Négociations, je vous prie de m'en mander vôtre pensée, & par quel biais vous estimez qu'on s'y dût prendre pour y réussir, & cependant vous n'y ferez s'il vous plait aucun pas que fur notrereponse. Je n'ai pas eu le tems de vous mander précisément les sentimens & les Instructions du

Le Roi a été fort aise d'apprendre ce que vos Amis vous ont dit, qu'ils étoient prêts de donner leur avis pour entrer en des Traitez avec Sa Majesté plus étroits que le dernier; mais quand ils vous ont témoigné de n'être pas persuadez que Sa Majesté fût assez bien avec le Roi d'Angleterre pour le porter à des Conditions de Paixqui soient raisonnables, & qu'ils sçavent que la grande liaison dudit Roi, est avec l'Espagne & l'Empereur , vous n'aurez pas manqué de leur répondre que cette dernière circonstance peut être vraye, mais que quand le Roi dit qu'il portera le Roi d'Angleterre à des conditions équitables, ce n'est pas le motif du crédit qu'il croit avoir fur fon Esprit, mais par la crainte de la déclaration dont la ménace fait, peut-être plus d'effet que neferoit le coup, comme il arrive dans les excommunications lesquelles étantune fois lancées on s'y accoûtume.

Les autres points de vôtre dépêche du 27. ne me donne pas occasion d'y répliquer, que pour vous dire qu'elle nous a tiré d'une grande inquiétude, pour ce qu'il s'étoit répandu ici un bruit d'un nouveau combat entre les Flotes, où l'on disoit que la Hollandoise avoit été batue dos

& ventré, & en effet je crains bien s'il le donne, que ceux qui ont débité cette nouvelle ne se foient trouvez Prophétes. Redoublez vos efforts, Monsieur, pour faire revenir promptement Monsieur de Wit, sans la présence duquel il ya lujet de craindre que les affaires ni de la guerre ni de la Paix ne sçauroient bien aller.

La mort du Roi d'Espagne va donner lieu à faire de grandes résfexions aux politiques de vos quartiers. Une preuve que le coup les a bien étourdis à Madrid, c'est que l'Ambassadeur d'Espagne n'a pas à l'heure que j'écris reçûencore son Courier; il a seulement eu une Lettre du Mattre de la Poste de St. Sebastien, qui lui conssime la chose.

## LETTRE

# Du Roi au Comte d'Estrades.

### Le 6. Octobre 1665.

E reçois tout présentement une dépèche de mes Ambassadeurs en Angleterre, que j'ai trouvé de telle importance, que j'ai voule auficit prendre la plume pour vous informer-de ce qu'ells contient. Ils mandent que les derniers bon sucès de la Flote du Roi d'Angleterre vont relever les espérances des Anglois; que le Sieur van Goch qui venoit de les quitter récis convenu avec eux d'une chose dont ils sont sis fort persuadez, qui est, que le Parlement accordera audit Roi , sans peine, 36 sans, répugnance une nouvelle contribution telle qu'il la voudra demander; que si une fois la resolution est prise, le Roi d'Angleterre pour qui ses Peu-

ples auront fait si volontiers un mouvel effort ne s'exposera plus à conclure aucun Traité, qu'à des conditions, qui remplissent les grandes espérances qu'ilsavoient conçues de cette guerre; & n attamment quand la peste de Londres sera un p u diminuée, comme il semble qu'elle est sur jon déclin, le nombre des morts de la derniere semaine ayant été moindre que la précédente de

434 personnes.

Qu'il est donc nécessaire, si Messieurel les Etats. veulent la Paix, qu'ils s'expliquent nettement avant le 15. de cemois; car s'ils n'ont pas' (difent-ils) la liberté de déclarer dans ce tems-là au Roi d'Angleterre, que Messieurel la nouvelle Belgique, & Cabo Corlo, qu'ils restitueront Cormantin, qu'ils donneront satisfaction pour les Vaisseaux Bonavanture & bonne Espérance, & pour ceux qui ont été traversez dans leur Commerce, & qu'ils ont nommé des Commissaires pour lesquels ils demanderont des sauf-conduits.

On ne doit pas douter, ajoûtent-ils, que le Roi d'Anglererre ne prenne des me'ures dans le Parlement pour s'aflûrer d'un nouveau fecours, & afn (pourfuivent-ils) qu'on ne croye pas que ce foit-la une affaire de longue haleine, il faut (gavoir que l'affemblée du Parlement ne dureira que trois femaines, ou un mois au plus, parce que les Députez y iront presque tous à leurs dépens, & voudront s'en retourner promtement chez eux, pour ne pas séjourner davantage, dans une Ville qui n'ett qu'à leize lieués de Londres, & dans laquelle meme il y a beaucoup de gens qui étant partis de lieux infectez y pour not aporter le mauvais air.

Lefdits

Lesdits Ambassadeurs continuent leur dépêche par cette réslexion, que si on balance tant soit peu après ce qui est arrivé; les difficultez qu'ils feront d'offir au Roi d'Angleterre, des choses qui même étant acceptées ne fatisferoient pas ces peuples; ne serviront qu'à échausser le Barlement, & que la présence desdits Ambassadeurs l'obligera de donner une plus grande somme qu'il ne l'accorderoit, si on n'entendoit point parler d'une Négociation qui n'est approuvée que des gens sages & par contéquent d'un fort petit nombre, & qui choque tous les autres.

Il feroit bien à défirer que le Sieur de Wit fut de retour à la Haye, car il aura pû connoître gu'un coup de vent dans les Guerres qui se font fur la Mer, renverse tous les projets de la pru-

dence la plus confommée.

. Je vous marque précifément ce qui m'est venu en dernier lieu d'Angleterre, parce qu'il m'a parû mériter grande confidération, afin que vous en usiez de de-là ainsi que vous estimerez plus à propos pour le bien des Etats, & celui de la Paix que chacun doit souhaiter; & je vous dirai : là-dessus que quand on s'est plaint ici au Sieur van Beuningen qu'aux choses qui requeroient le fecret, & qu'on y prit de promtes résolutions, yous ne scaviez à qui yous adresser en l'absence : du Sieur de Wit, il a répondu, que vous pouviez parler de tout au Sieur Beverning, avec la même confiance, en cas qu'après avoir repréfenté l'Etat des affaires, on vous donnât le pouyoir que demandent les Ambassadeurs, de déclarer au Roi ce qu'ils proposent, pour gagner en cela jufques aux moindres momens. Vous leur en donnerez avis par un Courier Exprès, en même tems que vous m'en informerez.

Q 6

### MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, présenté à Mcsficurs les Etats Généraux des Provinces Unies des Pais-Bas. Le 7. Octobre 1665.

E Comte d'Estrades, Ambassadeur Extraordinaire de France, a ordre du Roi son Maitre de signifier à Vos Seigneuries, qu'elles connostroine ensin quelle a toisjours été non-seulement la sincérité de ses intentions à leur égard, mais aussi son esté tion particuliure pour leurs sintérêts, par l'evoiéficisse du corps de Troupes que Sa Majessé a accordé à Monsseur van Beuningen pour la désonse de luc Etat, ayant même chois se vois de vier et et pes la des Troupes qui son ordinairement près de fa personne, même de ses propres gardes, dont Elle veut bien se priver pour cet esset.

Ledit Ambassadeur Extraordinaire a ordre aussi de faire instance à Vos Seigneuries, à ce qu'il leur plaisse accordes la permission de sortir de Port d'Ampsiedam à trois slutes bâties au même lieu, pour le compte de la Compagnie des Indes Orientales de France, avec leurs Charges que le Seigneur Blot doit envoyer en France, comme aussi à trois autres Navires Marchands, que le Sieur de la Garde-Belin à ordre de saire conduire aussi en France avec leur Charge, pour le compte de la Compagnie Occidentale, & de vouloir donner les ordres néces saires pour cela à PA-imiraut de ladite Ville d'Amsserdam. Donné à la Haye Les ptienne Ostobre 1665.

D'ESTRADES.

# LETTRE

De Mr. de Lionne au Comte d'Estrades.

Le 8. Odobre 1665.

D'Epuis que la dépêche du Roi a été ache-vée sur celle que Sa Majesté avoit reçûe de Meffieurs les Ambaffadeurs en Angleterre nous avons reçû la vôtre du prémier de ce mois & comme vous y donnez quelque espérance que les États prendront bien-tôt la résolution de s'expliquer nettement, fur les derniéres conditions de l'accommodement qui ont été propofées au Roi de la Grande Bretagne, fadite Majesté a estimé qu'il pourroit être utile de vous envoyer ladite dépêche par un Courier Exprès, afin que dans l'importante délibération que les dits Etats font fur le point de faire, laquelle peut produire la Paix, ou prolonger encore la guerre pour bon nombre d'années, ils n'ignoraffent rien de ce qui peut-les porter plutôt à embraffer un parti que l'autre. Comme rien ne leur peut donner plus de lumiere là-dessus que de sçavoir au vrai ce qui se passe chez leurs Ennemis, s'ils considérent bien l'état de toutes les affaires du monde, & se trouvant de surcroit attaquez dans leurs propres Pays par un nouvel Ennemi, dont les forces ne sont pas méprisables, ils jugeront vrai-semblablement que l'Ile deshabitée & infertile de Poleron, & un poste plus ou moins dans la Guinée, ne méritent pas qu'on mette toute la Chrêtienté en feu, ni qu'ils fassent la dixiéme partie des dépenses auxquelles les engagera la continuation de la guer174

re, pour ne rien dire des mauvais fuccès auxquels il faut nécessairement être exposé, & qui à leur égard requierent une bien plus grande réflexion, parce qu'un nouveau mauvais évenement, où sur Mer, ou sur Terre, pourroit ébranler toute la fortune & tous les fondemens de. leur Etat. A dire vrai, tout ce que l'on conteste, ne me semble plus qu'un point d'honneur d'avoir à abandonner ce qu'on leur a pris, qui est la nouvelle Belgique, & d'avoir en même tems à restituer ce que leurs Armes ont occupez qui est Cormantin, car pour Cabo Corso, il me femble que les Anglois le possédent, du moins de Ruyter est revenu de ces quartiers-là sans les en avoir chaflez, Quand j'ai communiqué la dépêche du Roi à Monsieur van Beuningen , il ne m'a scû trouver d'autres raisons pour s'empêcher de donner.les mains à ce que nos Ambaffadeurs proposent que ce point d'honneur, où il lui paroît insupportable de ceder, au moins à ce qu'il dit, car je ne puis croire qu'intérieurement. il ne soit d'un autre avis. Le Roi d'Espagne a bien fait la Paix à Munster & aux Pirennées... avec des défavantages incomparablement plus grands, parce qu'il a vû qu'elle lui seroit utile pour ne s'exposer pas à de nouveaux préjudices; & si aujourd'hui les Anglois par le gain d'un Combat se rendoient Maîtres ou des Vaisseaux des Indes qui ne sont pas encore rentrez dans les ports, ou de partie de la Flote de Smirne qui est en chemin , je ne sçai que pourroient dire ceux qui auroient rejetté la Paix pour Poleron, ou pour Cormantin, & pour avoir refusé ce qu'ils ont cent fois offert eux-mêmes , c'est-àdire le dédommagement des deux Vailleaux Bonne Avanture & Bonne Esperance, & desautres dont le Commerce a été traversé.

Jamais, à mon fens, une Paix ne tint à fipeu de chofes fans conclurre, & il faudra qu'il y ait quelque fatalité qui a réfolu un défordregénéral, fi on ne vous donne pas promtement le pouvoir d'écrire à nos Ambafladeurs, qu'on demeure d'accord au lieu où vous êtes de toutes . les conditions dont leur derniére dépêche fair mention.

Si la peste cesse, ou diminuë en Angleterre fi le Parlement, comme il est indubitable, fournit encore une grande fomme d'argent, si l'Evêque de Munster prend des quartiers dans leur pais, si le Corps des Suedois qui vient de Bremen, se joint à l'Evêque de Munster, ce qui peut être plus probable qu'incertain, les Etats croiroient-ils en être quittes alors pour Poleron & pour Cormantin; & où est d'ailleurs la charité pour le public , & l'affection qu'un Allié doit à l'autre de vouloir tirer par les cheveux cette Couronne dans une guerre pour un si médiocre intérêt, & pour lequel, même dans la rigueur, nous ne fommes engagez à rien, ces postes-là étant hors de l'Europe. J'oubliois encore la confidération très prudente que vous faites, que l'Empereur ayant pris en sa protection le Païs d'Ostfrise, il peut arriver très-probablement, fur tout après la mort du Roi d'Espagne, que la Maison d'Autriche prenne l'Armée de l'Evêque à son service, & qu'elle la poste dans l'Ostfrise. ce qui seroit un fâcheux coup pour les Etats, les Provinces de Frise & de Groningue étant déconvertes de ce côté-là.

Voilà d'ailleurs Borckelo perdu, &c fi on avoit voulu à tems latisfaire l'Evêque, fur une bicoque, qui ne vaur que dix mille écus de refate, les Etats ne fe trouveroient pas en la peine

#### 6 Lettres, Memoires, Oc.

où ils sont. Il en pourroit bien arriver de même du côté d'Angleterre pour Poleron & Cormantin, qui valent encore moins, & je vous jure que si j'étois un des Minittres des Etats, je n'opinerois pas dans leur assemblée différemment de ce que j'écris, & croirois être obligé en conscience de le faire pour le bien de ma Patrie.

#### EETTRE

# Du Comte d'Estrades au Rois.

Le 8. Octobre 1665.

N sçavoit ici la mort du Roi d'Espagne quatre jours avant l'arrivée du Courier. Vôtre Majetté verra par le discours que Friquet a fait aux Etats, que j'ai envoyé à Monsseur de Lionne, qu'il m'a pas perdu de tems après la nauvaile nouvelle qu'il a reçûe, de tenter s'il pourroit les induire à cette Ligue du Païs-Bas tant de fois proposée; maisil y a mal rénsil dans la conjoncture de la jove qu'ils onte u d'apprendre le secours que Vôtre Majesté leur a accordé. J'espere qu'avec le tems elle connostra l'efe t de cette procection. Lors que Monsseur les affaires, on pourra pousser plus avant les affaires.

#### LETTRE:

Du Comte d'Estrades à Mr. de Lionne.

Le 8. Octobre 1665.

E Greffier de Messieurs les Etats vient tout presentement de m'avertir que le Courier de de Monfieur van Beuningen va partie. Je vous affürerai qu'on ne peut recevoir la aouvelle du, feccurs avec plus de joye que les Eats & tous les Peuples ont fait, & qu'il ne fe peut rien ajouter aux termes que Monfieur van Beuningen a écrit aux Etats, pour marquer les bonnes intentions de Vôtre Majefté. Je fouhaiterois que Monfieur de Wit fut ict, nous ferions bien du chemin.

L'Évêque de Manster a pris une Abbaye près de Groningue qu'il fait fortifier, qui incommodera bien cette Province. Il a fait aussi passer des partis en Brabant, qui ont pillé & fait contribuer la Maine de Boisleduc. L'épouvante est fort grande dans le Pays, & s'il eut eu des Généraux qui eussent entendu le métier, ils auroient pris Grolle, Doesburg & Zutphen avant que. Mcslieurs les Etats, y, eussent pu jetter un seul homme; car à présent que tout ce qu'ils ont de Troupes a marché sur cette frontiere, il n'y a pas de quoi fournir les places suffisamment, pour soutenir un stége.

Ils ont mis toute leur bonne Infanterie fur les Vaisseaux où il ya près de 8000. hommes. C'est sur cela que je presse les Etats de faire reptrer. leur Flote, afin que cette Infanterie aille joindre leur Corps, & qu'on puisse composer une.

Armée.

Selon ce que je remarque que l'Evêque agit; & de la manière qu'il: a dispersé son Armée, à ne se pouvoir joindre si tôt, & d'autant. plus que les Troupes des Ducs de Brunswick les at, treront en partie du côté de cette frontiere, je vois bien de la sureré, que se les lestas avoient seulement 8000, hommes de pied & 4000. Chevaux, il-seroir facile de combattre l'Evêque avec apparence de bon fuccès; mais il faudroit que ce coup se fitavec diligence & sans temporiser, ce qui se feroit aisément, à l'arrivée des Troupes du Roi, ou bien il se retirera dans son Païsou dans sesplaces, ce qui sera sa ruïne, n'étant pas espable de loger son Armée, ni la pouvoir faire subsisser.

Les Etats demandent que Monsieur l'Electeur de Brandebourg garantisse l'échange ou accommodement qui se fera avec le Duc de Neubourg, parce qu'il pourroit y revenir pour sa prétension, les Députez dudit Duc de Neubourg demandant que par l'échange la Ville de Fauquemont & fon Baillage y foient compris, qui est une appendance la plus considerable du Gouvernement de Mastricht. Ce détachement feroit fort préjudiciable à l'acquisition. de Mastricht, en cas que la chose que vous avez penfé pût réûffir, & comme je prévois qu'elles ne confentiront point à cette demande, on pourra pendant le cours de cette négociationsçavoir vos pensées, & le biais qu'il faudra prendre pour entamer le Traité de Mastricht. Cependant je vous mande par l'Ordinaire les difficultez que j'y prévois, par l'intérêt que plufieurs particuliers ont de conserver cette placeaux Maitres qui la possedent, surquoi j'attendrai vos ordres.

Pour Rhimberg', ceux à qui j'en ai parlé de moi-même, l'Electeur ne voulant pas paroître, m'ont dit qu'ils n'ont pas de Terres en Souve-raineté à lui donner en échange, mais bien des Terres Seigneuriales & de l'argent. Il faut attendre Monfieur de Wit qui est un homme fertile en expédiens, pour pouller cette affaire.

#### LETTRE

## Du Comte d'Estrades à Mr. de Lionne,

## Le 8. Offobre 1665.

'Ai reçu la Lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire du 2. par l'Ordinaire. Je ne juge pas que l'on puisse entamer l'affaire de l'acquifition de Mastricht, qu'on n'ait auparavant disposé les Députez aux Etats Généraux, ceux des Villes, & le Conseil d'Etat à y donner leur consentement, puisqu'il est nécessaire, selon la constitution de cet Etat, (à y donner leur bon consentement) que les avis soient tous conformes sur une affaire de cette nature. Le Conseil d'Etat y formera de grandes difficultez, parce que la Ville de Mastricht le fait beaucoup considérer, à cause des Fortifications dont il a lé foin, & de l'ordre des gens de guerre qu'il faut payer, & des Magasins dont il a la surintendance, outre que la Députation qu'il fait tous les ans de deux de son College, vaut à chacun des deux Députez fix mille livres, comme aussi pareille somme est ordonnée à deux Députez des Etats Généraux, ce qui les portera à s'y opposer par leurs intérêts. Il y a même des particuliers qui y font intéressez, comme Mr. de Ghent, un des Députez Généraux, qui est grand Baillif de Fauquemont, qui en tire dix mille livres tous les aus, & Monfieur Piterfon de la Province d'Overyssel, qui est grand de Dalem, lesquels ne donneront point leur confentement qu'en leur promettant de les defintérefler.

#### 280 Lettres, Memoires, Oc.

Monfieur van Beuningen a ordre de remercier le Roi de la preflation du fecours qui apporte beaucoup de joye à Meffieurs les États, auffi-bien qu'à tous les Peuples. Je n'ai pas eu peine d'obtenir la fortie de trois Navires pour la Compagnie Orientale, & trois pour l'Occidentale, qui ont été accordez auffi-tôt que j'en ai préfenté le Mémoire. L'on a pareillement reflitué les Marchandifes qui avoient été pillées au Vaiffeau appartenant au Sieur Frémont, & je vois tous les Etats bien difpofez à donner faitsfaction au Roi dans les chofes qu'il défirera d'eux.

Je presse incessamment les Etats de faire rentrer leur Flote dans les Ports , afin que l'on puisse plus pousser les affaires , Monsieur de Wit étant de retour , sans lequel on peut bien proposer , mais rien resoudre ; & ainsi je suis les ordres du Roi , de suspendre à m'ouvrir des matières contenués en set trois dernières dépèches. Ce n'est pas que sans rien gâter , ni set top découvrir , je ne tâche à disposer mesamis à fuivre les sentimens que j'estime être utiles & agréables au service de Sa Majesté.

Si le bruit qui court, que les Anglois foient rentrez dans leurs Ports & qu'ils delarment, est vrait, Monsieur de Wit sera bien-tôt ici avec la Flote; mais cet avis est encore incertain, & je ne suis passans inquiettude, si les Anglois sont en Mer, d'un mauvais évenement d'un combat.



#### MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, présenté à Mesfieurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-Bas. Le 12. Octobre 1665.

Le Comte d'Estrades, Ambassadeur Extraordinaire de France, a ordre du Roison Maitre de faire instance à Vos Seigneuries, à ce qu'illeur plaisée de permettre le transport en France de la quantité de cinquante miliers de méche, que Sa Majesté a donné charge à Paul & Pierre Gaudin d'Ansserdam d'acheter, & qu'ils sont près d'envoyer avec la permission de Vos Seigneuries. Quoi que Sa Majessés face be bien que cette Marchandis soit de contrebande, & qu'ains il dépend d'elles d'accorder ledit transport, ou de nel accorder pas ; néanmoins elle se promet que dans la conjoncture présente de l'envoi de ses Transes pour la désensé de s'étast de Vos Seigneuries, & de la Canse commune, elles n'en seront aucune difficulté. Danné à la Haye le douzième Octobre 1665.

D'ESTRADES.

#### LETTRE

Du Comte d'Estrades au Roi.

Le 13. Octobre 1665.

E n'ai oublié aucune des raifons portées dans, les quatre derniéres dépèches, de Voire Majefté, pour perfuader mes Amis particuliers de porter

porter les autres Villes à l'accommodement avec l'Angleterre, suivant les dernieres propositions. l'en ai parlé ouvertement à Monfieur Beverning, parce que j'ai trouvé qu'il s'approchoit fort des conditions, approuvant tout, à la reserve de rendre Cabo Corfo, à quoi il dit que les Intéreffez à la Compagnie Occidentale qui sont puissans dans l'Assemblée de Hollande ne consentiront jamais, si ce n'est qu'ils gardent Cormantin qui leur vaudra beaucoup plus que Cabo Corfo, tant par fa sitution que parce que cette place est sur la riviere de Gambi, & plus propre à faire le Commerce avec les habitans du païs que l'autre; mais qu'il croyoit qu'on pourroit disposer la Compagnie à rendre Cormantin, si on rasoit Cabo Corlo, ainsi que Vôtre Majesté l'avoit proposé ci-devant.

Pour la cession de la nouvelle Belgique, les Iles de Poleron, de Bonnavista, & Saint André, il ne doute point qu'on n'y dispose la Hollande

avec un peu de tems.

Quant aux Vailleaux Bonne Avanture & Bonne Elpérance, il dit que fur le mot de procès entané qui fait la conteflation, la difficulté qui est furvenue là-dessus a été que le Roi d'Angleterre vouloit que le procès fut jugé par les Etats Généraux, & que les Etats veulent qu'il soit pourfaivi par devant les Juges d'Anssterdam où il a été commencé, la constitution de cet Etat ne permettant pas que l'on décline d'une justice à une autre.

Mais qu'il croit que la Province de Hollande remettre l'interprétation de ces mots à l'arbitrage de Vôtre Majellé, & que si elle trouve que le tort soit du côté des Etats, elle décidera de la réparation de la somme qu'elle jugera être raisonnable pour le dédommagement des Anglois.

Touchant les Vaisseaux de la Côte de Malabar & de Guinées, on se soumettra aussi à l'arbitrage de Vôtre Majesté pour l'estimation de ce qui sera dû. Quoi qu'il m'ait dit tout ce que destis de lui-même, ça été néanmoins en des termes à me persuader que la Province de Hollande consentira à tout ce que dessus, ainsi je vois que toute l'affaire ne va qu'au rasement du Cabo Corso.

Si le Roi d'Angleterre sçavoit que les Etats ont de grandes intelligences en Ecosse, & parmi les Ministres de leur Religion en Angleterre & que la prémiére Bataille, ni celle des Vaiffeaux pris de leur Flote qui avoit été féparée Par la tempête n'a pas apporté le moindre défordre dans la Ville d'Amiterdam, qui est celle qui a tout perdu, mais au contraire a si fort uni & animé les Esprits contre les Anglois, qu'ils ont offert dix millions en prêt aux Etats pour la continuation de la Guerre, peut-être que Sa Majesté Britannique ne croiroit pas que la crainte de ses armes, ni le mauvais succès. ni même les secours extraordinaires d'argent qu'il peut avoir par la tenue du Parlement, les obligeassent de céder ces Places & Païs, mais il devroit plûtôt croire que ce sera seulement par la confidération que les Etats feront de l'entremise de Vôtre Majesté, car je la puis assurer qu'ils feront plus aise que la Négociation se rompe, que non pas qu'elle se conclue. Je m'asfure que Vôtre Majelté sera surprise d'apprendre que la Flote des Etats à fait voile sur les Côtes d'Angleterre pour chercher la Flote Angloise, qu'on dit s'être retirée à la rade de Harwich. Ce dessein n'a pas été approuvé de la plipart des Etats, mais seulement des amis de Monsieur de Wit de la Province de Hollande. Comme jusqu'à présent il n'a pris conseil de personne, s'il ne réussit pas dans son entreprise, il n'aura qu'à s'en prendre à lui-même.

l'ai été fore étonné de voir la Lettre de Dorttout à fait contraire à l'accommodement propoilé, ce qu'apparenment elle ne fait pas fans les ordres de Monfieur de Wit, qui étant dans cette Ville, & le Sieur Vivien fon Coufin faifant. la charge de Penfionnaire en fon abfence, eft entiérement opposé aux conditions de l'accommodement.

J'ai crû ne devoir pas différer à renvoyer ce Courier, pour donner avis à Vôtre Majefté des dispositions prélentes, & que les résolutions ne le peuvent prendre si-tôt, parce qu'il faut unanimité de voix de routes les Villes, & qu'une seule peut rompre les bonnes résolutions que les autres auroient prises, & qu'il faut du tems pour négocier & disposer les Esprits, à ce qui

eur est le plus avantageux.

Il y a des principaux Députez de la Province de Hollande, qui ont dit que le Sieur van Goch les ménace de la tenné du Parlement, & des grandssubsides qu'ilaccordera au Roi d'Angletérire pour leur faire la Guerre, & J'ai remarqué xque éred mu Député de la Ville de Leyde, qui est des Amis de Monsieur de Wit qui avance cela, ce qui me confirme encore plus qu'il ne veut pas la Paix. Cette conjonéture rendra la Négociation fort difficile aussi-bien que les ménagemens des Intérêts de Vôtre Majesté en ce Pays, car se rencontrant que Vôtre Majesté veut procurer la Paix, ce que Monsigur de Wir veut procurer la Paix, ce que Monsigur de Wir

ne veut pas aux conditions proposées, il faudra changer de mesure & attendre encore ce qui

arrivera du succès des Flotes.

Le Sieur van Goch mande aux Etats, par le dernier ordinaire, les derniéres propofitions du Roi d'Angleterre. Elles font à préfent (cûës de tout le monde, & par conféquent plus difficiles à ménager, car toutes les Cabales font en Campagne pour leurs Intérêts; cela justifie bien ce que Vôtre Majelfé a dit au Sieur van Beuningen qu'il n'y a rien de fecret ici.

Pour bien marquer a Vôtre Majesté l'Etat des affaires préfentes, elle me permettra de luidire que ni les Etats, ni les peuples n'appréhendent pas les forces d'Angleterre, & que leurs mauvais succès n'ont diminué en rien leur fierté, qu'an contraire ils font plus unis que jamais, que les conditions de rendre leur sont insupportables, qu'ils ne sont pas capables d'y être portez ni par crainte, ni par les grands secours que le Parlement d'Angleterre donnera au Roi, mais que plûtôt ils ie roidiront davantage. Voilà le véritable esprit des Etats, & de tous les peuples contre l'Angleterre; à quoi j'ajouterai qu'ils fe fortifient dans les impressions qu'ils ont. que si Vôtre Majesté se fut déclarce suivant le Traité, les Anglois eussent indubitablement fait la Paix à des conditions égales, étant impossible que le Roi d'Angleterre eût pû foûtenir la Guerre contre ces deux Puissances, & même dans ce tems, où l'Ecosse fait entendre aux Etats, que dès que Vôtre Majesté se déclarera, elle a un fort parti à mettre en Campagne, & que les Ministrès d'Angleterre de la même Religion de ceux de ce Païs mandent la même choie; mais les uns & les autres font entendre que les Etats Tom I I I.

ne font pas affez forts pour les soutenir, à moins que la France ne foit de la partie. Tout ce que deilus fait qu'ils ne goûtent aucune des raisons que je leur allégue pour détruire leur raisonnement, & ils disent que ce qu'ils croyent se vérifie par les évenemens, en ce que le Roi d'Angleterre, après les avoir attaquez, pris des places, & des Provinces veut non seulement les retenir; mais même ravoir ce qu'ils ont pris sur lui; qu'il ne scauroit pas prétendre d'avantage, quand il auroit ruiné & soumis toutes les Provinces Unies. Ils pouffent leurs raisonnemens encore plus avant dans toutes les Villes , ainsi je ne puis dans cette conjoncture agir qu'en ménageant les Députez des Villes, & tâchant de les porter à fuivre les fentimens de Vôtre Majesté. C'est à quoi je m'applique tout à fait, mais cela ne se peut faire qu'avec le tems: ce que je trouve de fâcheux, c'est que cependant les affaires

changent de face par les évenemens, le fuis ausli obligé de dire à Vôtre Majesté que quand ces peuples ont pris des impressions, ni la raison, ni même leur propre intérêt, ne les fait pas revenir qu'après un long tems; ainsi Vôtre Majesté fera s'il lui plait réslexion & examinera, si pour le bien de ses affaires, il lui convient d'attirer tout à fait ces Provinces à elle, & y faire tout ce qu'elle voudra, ce quelle peut en se déclarant contre l'Angleterre, & leur faisant connoître qu'elle ne balance pas l'affection qu'elle a pour ledit Roi d'Angleterre avec celle qu'elle conserve pour les Etats: car cela feul est capable de faire revenir les peuples & les Provinces des impressions qu'ils ont de cette égalité, qu'ils disent ne devoir pas être, vû le Traité que Vôtre Majesté a avec eux, & 'n'en ayant pas avec l'Angleterre.

Elle me permettra aussi de lui dire, avec le respect que je lui dois, & avec l'affection que j'ai pour son service, que si Vôtre Majesté force les Etats à s'accommoder avec l'Angleterre contre leur inclination, je doute qu'après cela elle puisse ménager ni conserver l'affection de ces peuples, & je vois avec certitude qu'ils se lieront tellement aux Anglois, & s'uniront si bien ensemble pour empêcher le Commerce à la France, & pour demeurer maîtres de la Mer que Vôtre Majesté en recevra un grand préjudice. Je n'avance pas tout ce que dessissans avoir bien pénéré.

Si le bruit qui court ici est viai, que Vôtre Majesté doit venir ce mois d'Octobre à Peronne vifiter la Frontiere, je la suplirois de me permettre d'y aller, pour lui rendre compte de l'Etat des affaires de ce Païs, où j'aurai des chofes à lui dire qui ne se peuvent écrire. Je puis faire le voyage en trois jours, & revenir de même, ainsi je ne serois absent que huit jours au plus.

Les Troupes de l'Evêque de Munster ont été battués par deux fois dans le pais de Groningué, & on elpére de les en chaffer. J'ai tant presié Messieurs les Etats d'envoyer en Ostfrise le sair des passages, & les fortifier, que 1200. hommes qui ont été commandez, dont il y en a quatre Compagnies de mon Regiment, sont arrivez deux jours seulement avant les Troupes de l'Evêque, qui étoient au nombre de 7000 hommes. Ils ont attaqué leurs postes qu'ils n'ont phi forcer, & ce iont retirez avec petre de 300 hommes tuez & cent prisonniers; ainsi voilà échoûc le dessein qu'il avoit de prendre se quaritiers d'hyver en Ostfrise.

Je me donnai l'honneur d'écrire, il y a quelques jours, à Vôtre Majelté l'avisque j'avois eu, que l'Evêque de Munfter vouloit fe faifir d'une Ville appellée Griethuyse en Ostrise, où il y a un bon port capable de contenir cinquante Vaisseaux de cinq à fix cent tonneaux, & qu'il prétendoit après fortifier cette place, & l'on sch thier par un Courier Exprès que ce poste étoit occupé, Messeurs les Etats envoyent des ordres pour le fortifier.

L'Eveque de Muniter peut à présent prendre d'autres mesures pour ses quartiers d'hyver. Je suis bien trompé si son Armée subsiste longtems, la plûpart de son Infanterie se venant rendre pour prendre parti dans les nouvelles levées

de Messieurs les Etats.

## LETTRE

Du Comte d'Estrades à Mr. de Lionne.

Le 13. Octobre 1665.

Vous verrez dans la dépêche du Roi l'état de toutes chofes. Je me fuis fervi des fortes raifons portées dans vôtre dépêche, pour difpofer ces gens ici à la Paix. Quelques-uns les goûtent, mais, la foule du peuple & les Villes font tellement animez, qu'ils ne font pas capables de les comprendre. Monfieur de Beverning, van Hoorn, Bourguemaître d'Amîterdam, & les Députez des Villes de Haerlem & Rotterdam, ne doutent pas que l'on ne fasse venir les autres aux conditions proposées, si on rase le Cabo Corso, mais que sans cela il ne faut par parler de Paix.

Com-

Comme vous êtes fort éclairé, je vous prie de bien confidérer si cette Paix faite avec les Anglois par le Roi contre le sentiment de ces peuples ci, & quasi comme par force, ne fera pas à la fin préjudiciable à Sa Majesté, par l'étroite Union qui arrivera entre l'Angleterre & cet Etat, & qui se fera même contre l'intention de ceux qui sont dans le Gouvernement, étant für que si une fois les Marchands viennent à goûter la douceur & la liberté du Commerce. les Villes Maritimes qui sont les Maîtresses ne consentiront jamais de se brouiller avec l'Angleterre pour nos intérêts, quand le cas échera. Je vous dis ma pensée, Monsieur & la soumets à la vôtre, comme voyant plus clair dans les affaires que moi.

On attend ici le fecours du Roi avec impatience. Si l'Evêque de Munster tient encore la Campage il y aura de quoi fignaler les Armes de Sa Majeste, pourvû que ceux qui les commanderont ne s'amusent pas aux temporisments Hollandois, qui laissent fouvent perdre bien des occasions avantageuses par leur lenteur, mais comme celui que le Roi à choifi pour en être Général, a la capacité requise, & qu'il prendra aussi connoisance, en arrivant, des postes & passages des rivieres les plus propres pour faire agir les Troupes du Roi, je ne doute pas qu'il n'ait bien-tôt de quoi acquerir bien de la réputation, & rendre de grands services à Sa Majesté.

000 O

### LETTRE

# Du Comte d'Estrades au Roi.

Le 15. Octobre 1665.

Dépuis le départ du Courier que Vôtre Majesté m'avoit dépêché, le Sieur van Goch a écrit à Messieurs les Etats qu'il leur dépêchoit fon Fils, sur des propositions qui lui avoient été faites en grand secret par les Ministres du Roi d'Angleterre, qu'il les prioit d'y faire réslexion, & de ne laisser pasperdre l'occasion de faire une bonne paix.

J'ai parlé à plusieurs Députez des Villes, lesquels m'ont dit qu'on avoit surcis la déliberation des dernieres propositions sur cet avis, &c qu'on attendroit l'arrivée dudit van Goch Fils.

l'ai fçû aussi que les partisans de la Maison d'Orange ont gagné cinq Provinces, Overyffel, Zélande, Frise, Groningue & Gueldres, pour accepter le Prince pour Général, croyant rendre par là la paix plus aifée; quand on a porté cet avis à la Hollande, elle a déclaré qu'elle ne consentiroit jamais à aucun accommodement, fil'on y mettoit cette condition, non plus que celle de s'accommoder avec l'Evêque de Munster; mais que par l'entremise de Vôtre Majesté ils tâcheroient de porter les autres Villes aux dernieres propositions, en cas que le Cabo Corlo fut rafe, & non autrement. Ils m'ont aussi dit, qu'ils ont sçû que le Roi d'Angleterre faifoit monter les prétenfions des deux Vaisseaux Bonne Avanture & Bonne Esperance à plus d'un million; qu'ils vouloient me dire qu'il n'avoit tenu qu'à eux de terminer ce differend avec Douwning pour cinquante niille livres, & que fi en Angleterre on a de telles prétensions, ce sera le moyen de faire voir qu'ils ne veulent pas de paix, mais seulement gagner du tents pour empês cher que Vôtre Majesté ne se déclare.

Pai déja mandé à Vôtre Majesté, comme on avoir repris le poste, que les gens de l'Evêque de Munster avoient occupé près de Groningue. Ils y ont perdu 500, hommes, le reste ayant joint l'Armée dudit Evêque. Ils ont été attaquer un Bourg, appellé Rouen, en Frise, où il y avoit seulement 200, hommes qui ont été forcez, & de-la sont entrez avec huit mille hommes dans le Pays de Drente qu'ils pillent sans aucune opposition. Monsieur le Prince Maurice a mis toute l'Infanterie dans les Places qui sont pourvués de toutes choses; ainsi s'il n'arrive autre chose, l'Armée de l'Evêque de Munster sera obligée de se retirer après avoir pillé le Pays.

Monfieur de Beverning est venu chez moi de la part de Messieurs les Etats pour ajuster les Etapes pour les Troupes du Roi, ce que nous avons fait depuis Fauquemont, qui est à deux lieuës de Mastricht, jusqu'à Arnhem. Les Etats ont envoyé ordre par tout pour faire fournir foin & avoine & viures dans les lieux où l'on

logera.

Áprès beaucoup de follicitations Mefficurs d'Amfterdam fe font relâchez ce matin de l'article des Elucidations, & font réfolus de donner fatisfaction à la Suede. On dépêchera demain un Courier à Monsieur d'Isbrand. Les Commifaires de Monfieur l'Electeur de Brandebourg ont eu deux conférences depuis leur pouvoir ve-

R 4

na de leur Maitre; ils demandent Orfoy fur le Rhin, & Guenep fur la Meufe, & que lors que l'Elecèur ira faire fon fejour à Wefel avec fa Chancellerie, la Garnifon de Messieurs les Etats en fortira, & d'Emmeric aussi. Ces demandes les ont fort choquez, mais je crois que si l'Elecèur se contentoit d'Emmeric qui est une grande Ville fur le Rhin & à trois lienes de Cleves, les Etats y consentionent. On travaille aussi à la fatisfaction de Monsieur le Duc de Neubourg, ses Députez doivent demain entrer en conserence,

#### LETTRE

# Du Comte d'Estrades au Roi.

# Le 22. Octobre 1665.

J'Espere que les grandes tempêtes qu'il a sait obligeront Monseur de Wit de ramener la Flote de Messeurs les Etats dans leurs Ports, toutes les diligences dont je me suis servi pour cela n'ayant pas eu l'esseur que je me pronettois. On a tant de déférence en Hollande pour les avis dudit Sieur de Wit, qu'ayant fait connoitre qu'il étoit à propos qu'il resta sur la Flote, personne n'a voulu opiner au contraire, ni suivre les sentimens desautres Provinces, qui vouloient qu'il revint faire sa Charge dans la conjoncture des affaires présentes.

Tout ce que je puis négocier avec les Villes n'est pas de durée, les choses y sont dans l'incertitude, & on ne resoudra rien, ni pour la Paix ni pour la Guerre, que le Sieur de Wit ne

foit arrivé.

Je me donnai l'honneur d'écrire l'Ordinaire passé paffé à Vôtre Majesté, que le Sieur d'Ysbrand avoit ordre de rester en Suede, & que le point de l'Elucidation d'Elbing étoit accordé.

Les Troupes de l'Evêque de Munster, après avoir pillé le Pays de Drente, ont passé dans celui de Groningue, qu'ils n'épargnent non plus que celui par où ils ont passé. Les Etats ont bien fourni les places, & ont abandonné la Campagne qui sera bien-tôt inondée, les Digues étant coupées & les Ecluses levées. Il ne leur reste que peu de troupes qui ne sont pas en état de tenir la Campagne contre l'Evêque, lequel de son côté a perdu de belles occasions par l'ignorance de ses Chefs. S'il eut été d'abord à Zutphen, Déventer & Zwol fur l'Issel, il eut pris ces trois places sans aucune résistance, n'y ayant que des Bourgeois, qui se fussent rendus avec une bonne Capitulation, & il eut fait contribuer tout le Veluw, la Frise & Groningue, & eut appuyé son Armée de ces places, qui eut gagné des Provinces entiéres dans la frayeur où l'on étoit de cette grande Armée; mais à présent le mauvais tems & la faison où nous sommes les rassurent fort ne comptant ici pour rien la ruïne de la Campagne qu'ils espérent remettre en un an.

Les États ont chassé les Jesuites de la Ville d'Emeric. Tous les Catholiques appréhendent d'être traitez de même, & cela fait de méchans esfets en plusieurs lieux où le nombre en est

grand.

Meffieurs les Etats ont donné ordre à Monfieur de Beverning grand Tréforier; & à un du Confeil d'Etat d'aller à Maftricht recevoir les-Troupes de Vôtre Majesté. Le Colonel des Gardes appellé Starrenbourg, perfonne de qualité & de mérite, avec un aurre Colonel doivent R 5 marmarcher avec l'Infanterie pour avoir soin des logemens & des Etapes. Le Comte Armand de Bergues Colonel de Cavalerie, & le Sieur de Buat doivent marcher avec la Cavalerie, & faire la même chose.

Les Etats ont fait acheter quatre mille paires de fouliers, & quatre mille paires de bas pour donner à l'Infanterie. Ils ont donné ordre que les Troupes passassient par le milieu de leurs Vil-

les pour témoigner leur confiance.

## LETTRE

Du Comte d'Estrades à Mr. de Lionne.

## Le 22. Octobre 1665.

E commence d'entrevoir de grandes divifions. Toutes les Provinces cherchent à faire des liaisons secretes entr'elles contre la Hollande, dont ils appréhendent la puissance. Il y a bien des mesures a prendre', pour le service du Roi dans une telle conjoncture. Je ne puis vous crire tout ce que je pense là-dessus, parce qu'il y a trop de tems à perdre avant qu'on ait les réponses qui sont assez décisives, pour agir fans crainte de faillir. Mais ne pourriez-vous pas, Monsieur, avoir permission du Roi de venir jusques à Peronne, & moi celle d'aller vous y trouver; ce ne seroit qu'un voyage de huitjours pour aller & venir, & il se pourroit faire, sous prétexte de donner ordre à mes affaires, y ayant long-tems que je suis absent. Peut-être n'a-t-on vû de long-tems une con-

Peut-être n'a-t-on vû de long-tems une conjoncture si favorable pour les intérêts du Roi, si on ménagel occasion qui se présente avec adres-

fe & fecret; & pour yous en dire quelque chose, il y va de s'assurer de la Province de Groningue & de Frise, & de la Place de Couverden, la meilleure & la plus confiderable de toutes les Provinces, & cela par un moyen qui ne donnera pas de jalousie, & ceux qui gouvernent dans ces deux Provinces resteront dans leur crédit, fans qu'il paroisse qu'ils soient liez avec le Roi. Cela ira encore plus loin que je ne vous dis, c'est à quoi il faut s'attacher, & d'avoir Mastricht & Julliers, pour tenir une Armée proche pour foutenir ceux qui se déclareront pour nous quand le cas échera, & aussi pour mettre la Hollande à la raison lors qu'elle s'écartera de son devoir. J'aurois tant de choses à vous dire là-dessus que des volumes de papiers ne suffiroient pas. Ce qui me paroit de meilleur est que si ce que je pense réussit, la Republique restera comme elle est, mais le Gouvernement changera, en ce qu'il faudra qu'il suive les conseils du Roi, Ce sera le seul moyen affûré de faire exécuter les Traitez que Sa Majesté aura avec les Etats, & de les rendre fermes à tenir ce qu'ils auront promis, sans craindre les évenemens qui pourroient arriver par leurs changemens.

Je n'ai garde de faire aucun pas pour Maftricht, ni pour quoi que ce soit, sans en avoir les

ordres du Roi.

Meffieurs les Etats attendent que Monfieur PElecteur de Brandebourg donne la garantie de Péchange de Raveftein, i ans quoi ils ne peuvent achever l'échange, à caufe des prétenfions dudit Electeur fur cette Terre. Les Députez de Monfieur le Duc de Neubourg en ont écrit à leur Maftre.

La Garnison d'Orsoy avoit pris sur les Terres de Son Altesse un Officier qui étoit au service de Monfieur l'Eveque de Munster. Ils l'ont relâc lé tout auffi-tôt fur la requisition de Monfieur le Duc de Neubourg. Je vous envoye les dépêches que Monsieur de l'Esseins m'a adresfées; je lui ai autli écrit le peu de disposition qu'il y avoit dans l'esprit des Etats d'entrer en quelque négociation avec ledit Evêque, je le tiendrai averti de ce qui se passera.

#### LETTRE

# Du Roi au Comte d'Estrades.

Le 23. Offobre 1665.

T'Ai reçû vos dépêches des 13. & 15. du Courant. Vous dites entr'autres choses dans la ... prémière, que vous pouviez affûrer que Messieurs les Etats seront bien plus aises que la Négociation se rompe, qu'ils ne le seroient de la voir conclurre. Cela ne s'accorde guéres avec le pas, mêlé de peu de gratitude & de fidélité, qu'à fait depuis quinze jours quelqu'un d'entr'eux des plus autorifez, lequel par le moyen d'Esteven de Gamare, & du Comte de Molina a fait porter des propofitions de Paix en grand fecretau Roi d'Angleterre, avec cette circonstance qu'il falloit bien prendre garde que les Ambasladeurs de France n'en pussent rien pénétrer, ce qui veut dire à ne se point flater que Messieurs les Etats, ou se mésient de moi, ou voudroient bien conclurre leur accommodement, d'une maniere qui leur donnât lieu de se lier aussi-tôt après avec le Rei d'Angleterre à mon exclusion. Je sçai la chofe

chose à n'en pouvoir douter, & suis même informé du détail des conditions proposées; & ce qui est étonnant, & plus délobligeant, c'est qu'ils contestent encore aujourd'hui avec vous des points qu'ils ont donné pouvoir aux Ministres Espagnols de relâcher, témoin l'abandonnement de la nouvelle Belgique, sans l'échange de l'Ile de Poleron. Cependant van Beuningen ne cesse de presser ici ma déclaration, & vous voyez si ce procédé double me doit fort. convier à me hâter de faire ce grand pas, & ce qui m'en pourroit arriver dès que j'aurois franchi le faut. Je dois bien louer Dieu, d'avoir eu cette connoissance si a point nommé, par un bonheur extraordinaire, car je vous puis dire avec vérité que fur la derniére dépêche que i'avois recû de mes Ambassadeurs, par laquelle j'avois vu que quelque pressantes instances qu'ils ayent sçû faire, jusques à déclarer qu'au retour du Courier, je ne pourrois plus demeurer en l'état où j'étois, & le Roi d'Angleterre s'étant tenu ferme à la derniére réponse qu'il leur avoit donnée à Salisbury, fans vouloir se relâcher sur un seul point, j'étois très disposé à rappeller sur le champ mesdits Ambassadeurs, & ensuite à rompre ausli-tôt contre ledit Roi; mais je vois bien que traitant avec les gens avec qui j'ai affaire, la prudence veut que je prenne mieux mes mesures, tant pour voir ce que produira la Négociation du Fils de van Goch qui venoit à la Haye avec des propolitions fecretes (nouveauté qui ne peut être arrivée que depuis que le Roi d'Angleterre a rejetté mes derniéres instances ) que pour tenter encore une fois auprès dudit Roi si l'affaire comme vous dites s'étant reduite à la feule difficulté du rasement de Cabo Corso, les R 7 dit

dit Roi aimera mieux courir le risque de voir entrer ausli cette Couronne en guerre avec lui, que de relâcher un point de si médiocre importance, se pouvant dire, que jamais la paix entre deux Etats n'a tenu à si peu de choses sans conclurre, & cette confidération bien pefée justifiera pleinement auprès de toutes personnes raifonnables, (car des autres on s'en doit peu foucier, ) ce petit retardement de ma derniére refolution; outre que je ne sçaurois la faire qu'inutilement, & en témoignant aux Anglois une mauvaise volonté présentement impuissante, avant que mon Coulin le Duc de Beaufort soit arrivé dans les Mers de Ponant. Je m'en vais donc dépêcher encore un Courier à mes Ambaffadeurs, pour leur faire sçavoir que s'ils peuvent furmonter le point de Cabo Corfo, la Paix se peut dire affurée. Cependant il fera bien à propos que vous leur communiquiez fans perte d'un moment de tems, ce que c'est que la Négociation du Fils de van Goch, afin que cette lumiere leur ferve encore de guide dans celle qu'ils auront à faire avec ledit Roi, présupposant que lesdits Etats ne voudront pas me traiter affez indignement, pour vous cacher ce que ledit van Gochleur aura porté, dont vous devez positivement leur demander la communication s'ils avoient manqué à vous la donner, autrement ce feroit me faire entendre bien clairement qu'ils ne défirent pas que je me mêle plus de leurs affaires. & il seroit assez aité de les contenter là-dessus avec plus d'avantage pour moi, que je n'en tirerois entrant dans leurs intérêts.

N'est-ce pas une autre circonstance bien difficile à digerer, qu'au même tems qu'ils me pressent si vivement d'entrer dans une grande Guerre

pour .

pour leur seule considération, abandonnant tous mes propres intérêts pour les leurs, ils veuillent fans aucune nécessité, & sans concert aucun, hazarder de nouveau leur Armée, & avec elle toute la fortune de leur Etat, l'envoyant sur les Côtes d'Angleterte présenter le Combat à leurs Ennemis. Quand déja par deux différentes fois ils ont mis leur Flote en Mer, ils ont eu au moins des raisons plausibles de le faire, & sur tout la derniere fois qu'ils ont voulu tâcher de fauver l'Escadre de de Ruyter, & leur riche Flote des grandes Indes; mais à présent je ne voi pas à quoi peut être bonne cette bravade, & quand on la veut faire par caprice, il ne faut pas trouver étrange que ceux qu'on presse de la soutenir temporisent pour attendre quel en sera le fuccès.

Je n'ai point pensé à faire aucun voyage sur la frontiere, & fi-j'y-allois dans cette conjoncture, que que peu accompagné que je fusse, n'en faudroit pas d'Avantage pour allarmer la plus grande partie de la Chrétienté de l'attaque infaillible des Païs-Bas; mais comme les ordinaires sont fort sûrs, & que je croi d'ailleurs que la chose dont vous vous servez l'est aussi, pe ne voi pas que rien vous doive empêcher de m'écrire tout ce que vous jugez qu'il est important pour mon service, que je sçache, & j'attendrai avec quelque impatience cette nouvelle marque de vôtre zéle.

Quand je sufpens ma déclaration pour un plus grand bien, on dit que je perdrail affection des Etats. Quand la Négociation de l'accommodement malgré moi tire de long, on dit encore que je perdrai cette affection; parce qu'on conçoir des soupçons de ma fincerité. Quand je presse vive-

vivement l'accommodement, on dit encore la même chose, & qu'ils se joindront après contre moi aux Anglois, parce que je les aurai forcez, contre leur inclination, à faire la Paix. La conclusion la plus certaine qu'on peut tirer de-là, c'est que cette affection, est une chose que je ne me puis promettre de gagner. Il est fort à craindre à mon sens que le généralat du Prince d'Orange ne forme bien-tôt une grande division entre les Provinces, puisque cinq d'entre elles · fe font déja déclarées en faveur de ce généralat, comme fur un point qui avancera beaucoup la Paix, & que la Hollande vrai-semblablement y réfiftera jufqu'au bout; & vous devez, sans paroître, la confirmer dans ce sentiment autant qu'il fera en vôtre pouvoir, d'autant plus qu'il ne s'agit en aucune maniere de ce point la dans l'accommodement, les Anglois mêmes n'ont ofé le mettre sur le tapis, & le Chancelier Heyde, comme par une espéce de justification de n'avoir pas la hardiesse de l'entreprendre, a dit à mes Ambasladeurs que le Roi son Maître, n'avoit garde de donner au Sieur de Wit, l'avantage de pouvoir publier dans les Etats, qu'il n'a entrepris cette Guerre que pour rétablir son Neveu dans ses charges. Cependant si outre son espérance, ledit Roi emportoit ce rétablissement, il est aisé à voir qu'il mettroit la plus grande partie des Etats dans fa dépendance, ce qui ne convient à personne qu'à lui, & priveroit lesdits Etats de la Liberté , pour laquelle ils ont fi long-tems combatu toutes les forces d'une Monarchie bien plus puissante que n'est l'Angleterre.

l'ai été fort aise d'apprendre que les Etats euslemensin résolu de donner à la Suede la fațisfaction qu'elle désire, touchant les élucidations

du Traité d'Elbing. Cela est quelque chose, mais ce n'est pas tout, car ce relachement pourra bien obliger les Suedois à ne point s'engager avec l'Angleterre dans une ligue offensive, & a demeurer Neutre, mais de la maniere dont les Suedois ont accoutumé de traiter, qui est de vouloir en toutes choses trouver de grands avantages, je doute, que cette satisfaction qu'on leur offrira fuffife à les engager de foûtenir les Etats contre les, Anglois; néanmoins en toutes affaires, il faut se contenter de ce qui se peut, & n'avoir pas à fe reprocher d'avoir rien obmis. Mais ce que je vois clairement, & qui est de grande considération, c'est que si les Etats se veulent résoudre à satisfaire le Roi de Dannemark sur ses plaintes, dont la plupart paroissent fort justes, il est comme indubitable qu'avec quelques sommes d'argent qu'on lui peut donner pour s'armer, & qui ne sçauroient être mieux employées, comme le Zunt, & les postes de Norvegue, viennent de le faire connoître par de bons effets, on le portera aisément à se déclarer contre l'Angleterre; & cela n'est pas de si petite importance. Que si on manque à faire le coup, le dégoût qu'il aura d'un côté du traitement qu'on lui fait, & d'autre part les vives instances que font les Anglois, le porteront bien-tot à embrasser leur parti. J'apprens que le dernier Envoyé d'Angleterre à Coppenhague sur l'affaire de Berg, ne parle plus comme failoit son Collegue, qui ne demandoit rien au Roi de Dannemarc que d'être affûré de sa Neutralité, pour laquelle même il lui promettoit de ne point faire d'accommodement sans lui procurer toute sorte de satisfaction des Etats; mais ce nouveau Ministre a pris un autre ton, & dit hautement qu'il faut que le

Roi se déclare ami ou ennemi, offrant tout s'il veut embrasser le prémier parti, & le ménaçant de toutes hostilitez s'il prétend facilement demeurer neutre.

le vous laisse là-dessus à juger combien il importe que la personne que le Roi de Dannemarc envoye présentement à la Haye, reçoive promptement toute fatisfaction, autrement quand il ne sera plus tems, on aura tout loisir de se repentir de cette occasion perduë. Quand on veut la Guerre, il faut vouloir aussi tous les moyens de la faire fortement, & d'incommoder fon ennemi. Le Roi de Dannemarc m'a fait prier instamment de vous envoyer ordre d'appuyer avec force les Négociations de son Ministre, ce que je ne sçaurois affez vous recommander pour mon propre intérêt, encore plus que sur sa priere; & vous devez vous conduire en forte, que si cet Envoyé est obligé de partir de la Haye sans satisfaction, il puisse au moins rendre témoignage. au Roi son Maître, que vous ayez fait pour la sui procurer tout ce qui dépendoit d'un Ministre d'un vrai Ami, & d'un bon & fincere Allié.

### LETTRE

# Du Roi au Comte d'Estrades.

Le 23. Octobre 1665.

Depuis mon autre Lettre écrite, je viens d'avoir avis que le Prince de Chimai, par ordre qu'il a reçû du Marquis de Caftel Rodrigo, s'est posté avec un Corps de Troupes fort considérable à Marche en Famine, à democilieue du chemin que les miennes qui vont en Hol-

Hollande doivent prendre, & que ledit Prince a même laissé aller quelque discours, que le Gouverneur de Jamets & le Sieur de Choisi me mandent, comme s'il avoit dessein de s'opposer. au passage de mes Troupes & de les combattre: j'ai bien de la peine à croire que le Marquis de Caftel Rodrigo foit affez hardi pour entreprendre une pareille chole; mais quoi qu'il en puisse arriver, j'ai tant de désir de donner aux Etats une marque folide de la fincerité de mon affection, dans la pressante conjoncture où se trouvent leurs affaires, qu'aucune confidération n'arrêtera un moment la marche de mes Troupes (dès que mon Courier fera arrivé avec les ordres que l'ai demandé à l'Electeur de Cologne, & qui ne me feront pas refulez) quand même toutes les Troupes qui sont en Flandre seroient jointes à un Corps , & à dessein d'empêcher leur paslage.

### LETTRE

## De Mr. de Lionne au Comte d'Estrades.

## Le 23. Octobre 1665.

SI on vous fait de de-là les memes vives inflances que fait ici le Sieur van Beuningen, de la prompte déclaration du Roi, vous pouvez encore les parer par une raifon fans replique, qui eft celle de la nouvelle Négociation du Fils du Sieur van Goch, puisqu'il pourroit facilement arriver que le koi eut rompu contre l'Angleterre dans un tens où la paix le trouveroit déja faite; & je m'en raporte à Mellieurs les Etats mêmes de dire, fi la prudence peut permettre mettre de s'exposer à cet inconvenient, ni s'ils peuvent seulement avec honnêteté faire, bien moins avec aucune justice désirer, une pareille chose de Sa Majesté; car comme les Ambasiadeurs du Roi en Angleterre ont déja pouffé la paix, au lieu où ils font, jusques presque à ces derniers termes, il est à présumer que le Roi d'Angleterre ayant chargé le Sieur van Goch de nouvelles propositions, elles seroient d'une nature à être facilement acceptées par les Etats, & je me suis bien trompé, puis qu'on y demande tant de secret, si une des conditions de cette Négociation n'est l'union de l'Angleterre avec les Etats, après la paix faite, pour traverser le Commerce de toutes les autres Nations, auquel cas, si la chose étoit bien vérifiée, en sorte que vous n'en puissiez douter, il faudroit empêcher autant que vous pourriez le succès de ladite Négociation; & même pour rompre ce coup, ii cela ne se pouvoit autrement, vous pourriez promettre positivement que le Roi se déclarera contre l'Angleterre sans aucun délai, à l'arrivée d'un Courier que vous pourriez dépê-Il y a seulement à douter si lesdits Etats vous donneront en bons Alliez connoissance de cette condition si elle leur a été proposée, & il fe pourra bien faire qu'en vous communiquant les autres ils vous cachent celle-là.

Du reste voici comme Sa Majesté désire que vous vous condussiez en cette affaire de la Négociation du Fils de van Goch, si les Etats y entendent, & que vous connossiliez que ses propositions pusissent produce la paix; vous leur témoignerez que c'est ce que le Roi a toujours palhonnément souhairé, & qu'elle sera très-aise de la voir conclurre, pourvû qu'ils

y trouvent leur fatisfaction & leur fûreté, quand même ce feroit à l'exclusion que les Anglois veulent faire de son entremise, parce que Sa Majesté se promet que lesdits Etats reconnoitront affez, nonobstant cette exclusion, que c'est la seule considération de Sa Majesté, & la crainte qu'auront les Anglois des dernieres expresfions de ses Ambassadeurs qui leur auront procuré cette paix à leur avantage. Mais en même tems vous leur déclarerez aussi que s'ils ne trouvent pas, comme j'ai déja dit, leur fatisfaction & leur fûreté dans les conditions que le Sieur van Goch leur porte, & qu'ils refolvent de continuer plûtôt la Guerre que de les accepter, vous avez charge expresse de les assurer que Sa Majesté se déclarera en leur faveur contre l'Angleterre, & lui fera la Guerre conjointement avec eux.

Voila, Monfieur, de grandes paroles bien dignes de la générofité du Roi, & de la fincerité d'un vrai & bon Allié; car Sa Majesté remet à eux à conclurre la paix, même fans fon entremife s'ils y trouvent leur avantage, & les affûre en même tems que s'ils ne les y trouvent pas, elle se déclarera comme ils désirent. Cela ne s'appellera plus vouloir forcer les Etats à la paix contre leur inclination, tout ce qui est dans cette Lettre a été resolu par Sa Majesté depuis sa dépêche, & est autorisé par un mot de la main qu'elle a ajouté à la lettre particulière qu'elle vous écrit. Je n'en ai donné aucune connoissance au Sieur van Beuningen, afin que vous en avez de de-là tout le mérite, si vous êtes obligé de vous servir du pouvoir que Sa Majesté vous donne, à quoi il ne faudra venir qu'avec la précaution qu'elle vous recommande de la main propre,

### SECONDE REPONSE

Du Roi de la Grande Bretagne aux Ambafsadeurs du Roi de France le 25. Octobre 1665.

CA Majesté a témoigné en plusieurs rencontres, Dpar des réponses à Messieurs les Ambassadeurs Extraordinaires de France, sur le sujet de leurs propositions, comme elles lui paroissoient peu à propos pour établir une ferme Paix entre lui & les Etats des Provinces Unies, après une si sanglante Guerre, & n'a jamais crû jufqu'à présent que les dits Ambassadeurs même les confidérassent non comme un fondement d'un Paix, mais plutôt pour un acheminement d'un Traité.

Pour ce qui est des Vaisseaux nommez la Bonne A. vanture & la Bonne Esperance , la justice est évidente de Sa Majesté, étant notoire qu'il y a une somme considerable d'argent en dépôt à Amsterdam destinée au dédommagement des intéressez. Et le Traité l'ayant laissé par ces mots (litem inceptam prosequi) à la decision des Commissaires Extraordinaires qui avoient à décider aussi quelques autres points de pareille nature.

La haute estime que Sa Majesté fait de l'amitié du Roi Très-Chrêtien, est assez connuë de tout le monde & avec quelque réflexion de partialité à son égard, & quoique Sa Majesté suivant les mouvemens de ses inclinations ait agréé la mediation dudit Seigneur Roi ,elle ne se peut empêcher de remarquer que le Roi Très-Chrêtien passer a pour trop intéressé dans la décision de cette affaire, ayant toujours déclaré qu'il étoit engagé par un Traité secret d'assister les Hollandois. Néan-

Néanmoins fi Sa Majesté Très-Chrétienne peut disposer les Hollandois à entrer dans les mêmes sentimens, qu'il témoigne avoir pour le rétablissement d'une bonne paix , le Roi d'Angleter re nommera des Commissaires de sa part, & exhortera la Couronne de Suede, Monfieur l'Évêque de Manfter & fes autres Alliez de faire de même, sans la participation desquels il ne se peut ajuster, & que Sa Majesté n'entrera en aucun Traité de cette nature, & cela d'autant plus, que les Etats Généraux ne témoignent pas y avoir la moindre disposition, & que les bonnes inclinations de Sa Majesté à un accommodement n'ont jusques à present servi qu'à allumer de la jalousie parmiles Confédérez, comme s'il n'avoit aucune confidération de leurs intérêts, là où selon toutes les apparences la methode maintenant proposee mettra avec l'aide de Dieu une heureuse fin dans cette grande affaire, si les dispositions de tous côtez sont également finceres.

### MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, présenté à Mesfieurs les Etats Généraux des Provinces Unies des Païs-Bas. Le 26. Octobre 1665.

Le Comte d'Estrades, Ambassadeur Extraordimaire de France, ayant par ordre du Roi son Mairre présenté, dès le 12. dece mois, un Mémoire à Vos Seigneuries, à ce qu'illeur plut permettre le tramsport en France de la quantité de cinquante milliers de mêthe, que Sa Massifé a douné charge à Paul & Pierre Gaudin d'Amsterdam d'acheter, & qu'ils sont prêts d'envoyer avec le consentement de Vor Vos Scigneuries, fans qu'il ait eu depuis aucune riponse sur les Minnoire, il réstere ses mêmes inflances d'os Scigneuries sur le nouvel ordre qu'il en
a rest de Sa Majesté, les suppliant de vouloir prendre une résolution là-dessis, telle qu'elles jugeront à
propos, a fin qu'il en puisse rendre compte au Rosson
Maitre, qui se promet toisours qu'encore que cette
méche seit de contrebande, & qu'ainssis dépende de
Vos Seigneuries d'en accorder le transport, ou deue
l'accorder pas, elles voudront bieny apporter de la
fracilité dans la conjondeure présente de l'envois de se
Troupes pour la désense de cet Etat, & la Cause
commune. Donné à la Hayele vingt-sixième Octobre 1667.

D'ESTRADES.

#### LETTRE

Du Comte d'Estrades a Mr. de Lionne.

Le 26. Octobre 1665.

Le Sieur van Goch a écrit à Messieurs les Etats, que le Roi d'Angleterre lui avoit dit qu'il lui parlât franchement & s'il n'avoit pas ordre de lui parler de la Paix; il lui répondit que non, mais seulement de l'échange des prisonniers; & moi je vous en veux parler (lui dit le Roi de la Grande Bretagne) vous avez fair des pertes, j'enai fait aulti, la Guerre nous est ruïneuse aux uns & autres, je souhaite l'accommodement, & il ne tiendra qu'aux Etats qu'ils l'ayent, à des conditions honnêtes: nous n'avons pas besoin d'Entremedeurs pour cela. Monsieur van Goch lui répondit qu'il en donneroit avis à ses Maîtres. Ledit Roi, lui ajoùta

ajoûta aussi que l'Armée de l'Evêque de Munster étoit la sienne, levée de ses deniers, & les Officiers à ses gages, que ledit Evêque étoit son Lieutenant Général, & que ce n'étoit qu'une même affaire, quand il feroit question de s'aecommoder. C'est en substance ce que le Sieur van Goch a écrit à Messieurs les Etats, surquoi il y a eu divers Conseils, & Assemblées des Etats sans aucune résolution; mais ce qui me paroît être le plus appuyé par les Provinces de Frise, Groningue, Overystel, Gueldre & Zélande, est d'envoyer une Ambassade Extraordinaire en Angleterre, accompagnée du Prince d'Orange, pour remercier le Roi d'Angleterre des bonnes dispositions qu'il a témoigné avoir pour la Paix, & ensuite la couclurre le plus avantageusement qu'il se pourra: la Frise, & la Groningue se voyant une Armée ennemie dans le cœur de leur Païs, ne demandoient que la protection du Roi, les principanx mêmes du Gouvernement me prioient d'obtenir de Sa Majesté que leurs enfans & leurs parens entrassant à son service, en cas que sa Majesté fit des Compagnies de Cavalerie, il y avoit même des Gouverneurs de Places confidérables qui vouloient être dans les intétêts du Roi, & attacher aussi leurs parens dans le fervice. Toutes ces dispositions, & le desordre où sont les affaires dans les Provinces, donnoient lieu de croire que le Roi ayant une Armée dans leur voifinage, & s'il eût été possible un poste à Sa Majesté pour l'hiverner, qu'avec les intelligences & les ménagemens qu'on eu pû faire, on eût tenu les Etats dépendants de les volontez, non par la sûreté qu'il y a dans leur amitié, mais par la crainte qu'ils au-Tom III.

410 Lettres, Memoires, &c.

jesté.

On a passé bien plus avant, car les partisans du Prince, du Roi d'Espagne, & du Roi d'Angleterre ont jetté plusieurs billets, & même fait des imprimez contre Monsieur de Wit, le faifant auteur de cette Guerre par l'ambition qu'il a eu de commander la Flote, & de se rendre maître de toutes les affaires, & cela a si bien réusfi, que dans les Villes, dans les bateaux & dans tous les lieux publics on parle de lui comme d'un traitre, & on dit hautement qu'il faut avoir la Paix avec l'Angleterre, & remettre le Prince d'Orange dans fes charges. Ce qui m'a le plus furpris a eté l'impression que cela a fait dans l'esprit de Monsieur de Beverning, qui remit avant hier fa charge des Finances entre les mains du Conseil d'Etat, & prit congé des Etats Généraux. Je le fus voir pour lui dire tout ce que je jugeois de plus fort pour l'obliger à ne quiter pas dans cette conjoncture; que cela feroit grand tort à Monsieur de Witson ami intime, & en qui il avoit la derniére confiance; que le Roi même l'en blâmeroit, m'ayant ordonné comme il sçait de lui dire toutes choses sur les affaires présentes; que même il avoit commencé à négocier près des Villes touchant les derniéres propofitions du Roi d'Angleterre, qu'un changement si prompt seroit fort préjudiciable audit de Wit, & la Province de Hollande même dont il étoit. Il me dit qu'il y avoit long-tems qu'il avoit dessein de se retirer, qu'il voyoit les affaires si brouillées qu'il falloit d'autres têtes que la fienne pour les déveloper, qu'il vouloit me parler franchement, qu'on avoit laissé trop long-tems les Etats sans les secourir

&

& qu'il se voyoit quasi sans ressource & pris par deux côtez, dont le Roi d'Anglèterre se déclare le maître, & qui l'est effectivement : & que ce qui donnoit de l'étonnement à tous ces peuples; & aux Magistrats des Villes, est qu'ils ne connoissoient pas le Roi d'Angleterre tel qu'il est, & que présentement il leur paroît un Prince qui a une Flote de cent Navires, qui a fait une Armée de terre de trente mille hommes qui est dans le cœur de leur Païs, qui fait tous les jours des Alliances en Allemagne contr'eux, & quoi qu'il ne foit pas fort riche, il dépense des sommes si considérables pour leur faire la Guerre, qu'ils ont fujet de croire qu'ayant si bien conduit ses affaires, il ruineroit les Etats, s'ils ne prenoient le parti de s'accommoder, & de ne se brottiller jamais avec lni.

Je lui dis que si les Etats sont de son avis, je les verrois bien -tôt soumis à l'Anglterre, & leur liberté opprimée, & qu'il me semble que le Roi leur envoyant un secours qui est en marche, les devroit mettre à couvert de leurs craintes, & comprendre la suite de cet-

te déclaration pour leurs intérêts.

Il me dit qu'on étoit dans l'hiver, que 6000. hommes ne les fauveroient pas; qu'il y en avoit vingt mille dans leurs Provinces; que le pais avoit été déja pillé, & que le mal préfent est plus fensible que celui de l'avenir. De toute nôtre conversation j'ai bien jugé qu'il appréhende un changement, & qu'il veut se mettre à couvert. Il y en a bien d'autres qui le suivernet. Voilà au vrai, Monsieur, l'état où sont les affaires, & compe je n'ai nulles nouvelles de Messieurs les

Ambaffadeurs en Angleterre depuis trois semaines, vous jugerez mieux que moi, si les avis de van Goch, touchant le procedé du Roi

d'Angleterre font veritables.

Je ne perds pas de tems de voir mes amis, & les Députez des Villes fur la matiére dont je parle ci-deflus, & n'oublierai rien de tout ce que je croirai devoir faire pour le fervice du Roi; mais je vous prie, Monsieur, de me donner un avis sur tout ce que deslus, & de considérer que nous avons affaire à des peuples qui changent fouvent.

### LETTRE

# Du Comte d'Estrades au Roi.

# Le 29. Octobre 1665.

T'Ai reçû les deux dépêches que Vôtre Majefté m'a fair l'honneur de m'écrire du 23 du courant. Quand j'ai mandé à Vôtre Majeflé que les Etats seront bien plus aises que la négociation se rompir, que de la voir conclurre, ç'a été après ce qui m'a été dit par les principaux Députez des Villes de Hollande qui composent l'Assemblée; mais il est affez ordinaire de voir changer les affaires d'un ordinaire à un autre, par la diversité desopinions, & par les factions des Cabales, qui pe perdent pas de tems de gagner les Députez des Villes; cela se fait par moi, comme par les autres, & c'est à qui aura le plus d'amis pour tourner les affaires de son côté.

Monsieur van Beuningen a cerit aux Etats la même même chose qui est portée par la dépêche de Vôtre Majesté sur la Négociation secrete qui est entamée; lesdits Etats ont protesté n'en avoir aucune connoissance, & le Sieur van Beuningen à ordre d'affûrer Vôtre Majesté; qu'ils n'entendront à aucun Traité particulier sans la participation & Médiation de Vôtre Majesté.

Je réponds amplement à Monsieur de Lionne, fur l'affaire dont Vôtre Majesté m'a commandé de prendre créance à la dépêche qu'il m'a faite du 23. du courant. Je lui ai aussi adresse un Mémoire, sur quelques conversations que j'ai cués avec Madame la Princesse de Nasau, 8c' des Députez des Provinces de Frise, Groningue, Overyssel & Gueldre, surquoi j'attendrai-

les ordres de Vôtre Majesté.

Madame la Princesse d'Orange a fait agir les Provinces, qui ont proposé le Prince d'Orange pour l'Ambassade d'Angleterre, & pour le Généralat, mais elle n'a pas en la fatisfaction de voir réuffir son Projet, & ceux qui ont fait la proposition n'oseroient la soutenir. On ne peut empêcher que des particuliers fassent ces avances, mais pour les Réfolutions, j'ai beaucoup de ressources pour les éloigner, c'est à quoi je m'applique entiérement; & comme en tel cas, il faut negocier & persuader, les affaires ne vont pas si vite qu'elles font dans un Royaume. Ladite Princelle Doûairiere agit fous main tant qu'elle peut contre la Cabale du Sieur de Wit, appuyant celle d'Angleterre & d'Espagne, mais. on n'en sçauroit mieux user que fait la Princesse de Nassau sa Fille, qui a beaucoup de cœur, d'Ambition, & d'esprit ; Elle est retournée en Frise, & elle a bien voulu que j'eusle correspondance avec elle, touchant les affaires qui regarderont

414 Lettres, Memoires, Oc.

deront le service de Vôtre Majesté. Elle verra par mon Mémoire l'état de toutes choses. Je presse les Etats autant qu'il m'est possible de latisfaire le Roi de Dannemarc. Ils promettent de le faire; mais quand il faut venir à la conclusion, une Ville qui sera contraire est capable de rompre toutes les bonnes dispositions qu'on aura ménagées.

L'Envoyé Extraordinaire de cette Couronne est à Amsterdam. J'espére qu'il sera content de moi, lors qu'il verra la manière dont i'agis

pour les intérêts du Roi fon Maître.

Le Sieur Blanfpyl doit entrer demain en contérence avec les Commissaires de Messieurs les Etats, pour l'ajustement des affaires de Monsieur Pelecteur de Brandebourg. Je vois les derniersbien disposez pour lui donner contentement.

Je trouve une difficulté infurmontable près des Etats dans l'affaire de Monfieur le Duc de; Neubourg, qui est fur le point de la Religion Il demande qu'on laisle trois Eglises dans le pais de Ravestein, à quoi les Etats répondent qu'ils n'ont jamais voulu passer ce point au Roi d'Efpagne, lors qu'ils ont fait le Traité du pais d'Outremeusle, & qu'ilsne peuvent le permettre par la constitution de leur Etat.

Quafi à l'a difficulté de la garantie de l'Electeur de Brandebourg, elle fe pourra lever quand il fera à Cleves. Le dernier avis qu'on a eu de Berlin porte qu'il y fera le vingtième du mois

prochain.



#### LETTRE

Du Comte d'Estrades à Mr. de Lionne.

Le 29 Octobre 1665.

V Ous pouvez bien juger, Monsieur, qu'on me fait ici d'austi vives instances de la prompte déclaration du Roi, que le Sieur van Beuningen fait à Paris. J'ai répondu selon vôtre intention, & me suisparé de cette nouvelle négociation, du Sieur van Goch, laquelle Messeur se Etats ne veulent pas avouer, & produissent une Lettre de ce dernier ordinaire dudit van Goch, qui dit que le Roi d'Angleterre a hausté ses prétensions, & veut des sommes immenses pour le dédommagement des Vaisseaux Bonavanture & Bonne Espérance, & les autres Vaisseaux compris dans leurs pertes, à quoi il ajoûte encore les frais de la Guerre, Le Fils de van Goch est resté à Londres, & a envoyé ses dépêches de-là.

Ce qui me fait soupçonner qu'il y de la duplicité dans cette Négociation, est que l'on veut contrarier ce que je vous ai écrit par le Gentilhomme de Monsieur le Comte de Guiche, & que j'ai sch d'un bon lieu & sûr quoi que les Etats ne m'en ayent fait nulle part, & qu'enfuite l'Assemblée de Hollande à choisi une personne capable, pour aller en Angleterre traiter de l'échange des prisonniers qui doit avoir tout le secret, la Hollande ne voulant pas que van Goch ait connoissance de ce qui setraitera, étant entiérement attaché aux intérêts de la Maison

d'Orange.

5 4

Vous remarquerez s'il vous plaît, Monfieur, que ni les Etats, ni l'Assemblée de Hollande, ne m'ont rien communiqué de tout ce que deslus, & que je n'ai pas laissé de sçavoir toutes leurs démarches par des Députez de la même Assemblée qui sont mes amis particuliers, & qu'ensuite des plaintes que j'ai faites d'un tel procedé, ces derniéres propositions envoyées par van Goch, ont parú; & quoi que les États les traitent de ridicules en apparence, ils ne laissent pas de dépêcher un homme de confiance en Angleterre, fous prétextel de l'échange des

prisonniers.

J'ai estimé à propos de leur faire entendre que je croyois qu'il y eut plus que ce qu'ilsme disoient, & que je ne voyois pas à quoi une personne du mérite de celui qu'ils yeulent envoyer, qui est dans le Magistrat de la Ville de Leyde, peut trouver lieu d'employer sa capacité à ne traiter que de l'échange des prisonniers; & que puis que c'étoit une nouvelle Négociation commancée, il ne feroit pas de la prudence du Roi de rompre avec l'Angleterre dans le tems que leur Paix peut être concluë, & qu'il n'est pas même honnête à eux de presser Sa Majesté de se déclarer, comme ils font. J'ai estimé que j'en devois demeurer dans ces termes, fans me servir du pouvoir que le Roi me donne par sa dépêche du 23. du courant, & qu'il est bien mieux pour les intérêts de Sa Majesté de temporifer, & d'attendre que ses Troupes soient arrivées dans le païs ; avant cette déclaration. l'ai ménagé les principales Villes de Hollande contre cette Négociation secrete, & on a pris Résolution dans l'Etat d'écrire au Sieur van Beuningen

ningen d'affurer le Roi, qu'on n'entrera dans aucun Traité ni Négociation avec l'Angleterre qu'avec fa participation & Médiation, & que toutes chofes feront communiquées à fes Ambassadeurs.

Quoi qu'il y ait fujet de douter de la bonne foi de ces gens-ci , j'ai crû que cette déclaration étôit favorable dans la conjoncture présente. Faites seulement venir le secours dans le Païs-Bas le plûtôr qu'il se pourra. Quand nous aurons ici les Troupes du Roi, nous ferons bien changer de discours aux mal-intentionnez, de faire quelque réflexion fur le Mémoire que je vous envoye, Sa Majesté se verroit dans peu de tems bien puisfante dans ce païs, mais comme se sont des dépenses, je n'oserois presser, bien que j'en connoisse l'utilité, & que nos Ennemis & onvieux nous font beaucoup de mal par leurs liberalitez, à quoi j'ajouterai que pour quelque grand coup, il sera bon que je sois informé des derniéres intentions du Roi; dans le tems que Monsieur de Wit arrivera à la Haye, afin que nous resolvions ensembles de la maniére dont il faut reduire les autres Provinces à se conformer à la Hollande, & au cas que la Hollande n'agisse pas selon les intentions · du Roi, on peut se lier avec les autres Provinces contre la Hollande, lesquelles s'y porteront facilement par la jalousie qu'elles ont contre sa grande puissance, & en ce cas, la protection du Roi aura plus de poids étant : appuyée de bonnes Troupes. .

Si vous pouvez par quelque Négociation avoir Mastricht ou Julliers, soyez assuré qu'on n'o-feroit rien faire en Hollande qui deplaise au

418 Lettres, Memoires, &c.

Roi, & cela étant, je pourrois répondre que toutes chofes iroient à fouhait. On fera autrement totjours dans l'incertiude, & fujet à dépendre de la bonne ou mauvaile humeur des Députez des Villes qui changent facilement de fentiment dans les affaires.

### LETTRE

### Du Comte d'Estrades à Mr. de Lionne.

## Le 29. Octobre 1665.

IL faut que je commence par les deux Provin-ces de Frise & de Groningue, dont la Princesse de Nassau, Tutrice de son Fils qui a neuf ans, est Gouvernante. C'est une Princesse qui a de la conduite & de l'esprit, & digne Fille du Prince d'Orange Henri; aussi en a-t-elle toutes les bonnes qualitez; elle est généreuse, & a de l'ambition, & n'oubliera rien pour rendre son Fils capable de bien gouverner, & lui chercher de l'appui; & pour cela elle a eu l'adresse aprèsla mort du Prince Guillaume son mari, de se faire élire Gouvernante desdites deux Provinces jusques à la majorité de son Fils, avec la disposition de toutes les Charges & même de l'élection des Magistrats des Villes, ce qui lui donno une grande autorité: elle s'est fait donner six des Etats de Frise pour Conseillers & Tuteurs de son Fils; tous ses amis sont dans ses intérêts; ce font à présent ceux qui gouvernent avec elle, & dont les Parens sont pourvûs de toutes les fortes Places de la Frise, & entr'autres celles de Con-

verden

verden & Steenwick frontieres de la Westphalie, & situées sur deux passages considérable.

Son crédit n'a pasagréé à la Princesse Dotiairiere qui l'a retirée de Frise depuis quatre mois, sous pretexte de sa maladie, & pendant son absence elle a essayé de se rendre maitresse de la seconde cabale opposée à celle de sa Fille pour faire passer dans cette Province les choses qu'elle vouloit, & se rendre par là considérable à l'Etat, au Roi d'Angletrrre & aux Espagnols, avec qui elle entretient grande correspondance, & me faire entrevoir que fans elle on ne pouvoit pas être assuré de ces deux Provinces, ni même de Monfieur l'Electeur de Brandebourg. l'ai bien voulu lui laisser croire qu'elle m'avoit persuadé, cependant j'ai eu diverses conférences avec la Princesse de Nassau, & après avoir bien pris mes mesures avec elle, & avec deux des Tuteurs qui sont tout-à-fait à elle, & ses domestiques, je lui ai fait voir que sa Mere la vouloit ruiner pour s'attirer tout le credit; qu'il falloit sans perdre de tems qu'elle retournat en Frise; & que les Etats la demandassent, sous prétexte des divisions qui sont dans cette Province. Des qu'elle y a été resoluë, elle a fait agir les Etats ainsi qu'elle a voulu, ils lui ont envoyé une Diputation à la Haye, & elle est partie deux jours après pour Frise, où elle est à présant. Avant son départ elle m'a témoigné vouloir s'attacher à la France, & m'a fait connoitre qu'elle voyoit bien que c'étoit le feul & solide appui qu'elle pouvoit avoir pour Elle & fon Fils; qu'elle n'approuvoit pas les sentimens qu'on donnoit à son Neveu de ne regarder que le Roi d'Angleterre pour son Protecteur; qu'elle lui avoit dit plusieurs fois, que

s'il ne changeoit de conduite & d'inclination, il le perdroit, que le Roi, étoit le seul qui le pouvoir soutenir & lui aider à se rétablir, en y contribuant de son côté par l'attachement qu'il devoit avoir pour les intérêts & pour le service des Etats; mais que voyant l'éducation qu'on lui donne si éloignée de ses sentimens, elle se féparoit entiérement de ses intérêts, & vouloit s'attacher à ceux du bien & de l'avantage de fon Fils.

Que je pouvois m'affurer qu'en tout-ce qu'elle pourroit faire dans ces deux Provinces pour le service du Roi, elle s'y porteroit avec chaleur & grande affection; qu'elle y réuffiroit d'autant ; mieux que celle de Groningue étant attaquée, & les Ennemis postez dans le milieu, elle se ferviroit de la venue du fecours du Roi pour publier par tout, que les Etats & les Peuples ne devoient la Liberté qu'à Sa Majesté, qu'il faut la satisfaire sur tous les points qu'elle demandera.

Elle défira que je prisse créance en deux-Députez de Frise qui sont aux Etats Généraux, & qui ont été Domestiques de son Mari, qui sont Messieurs Hare & Brousina, avec qui j'ai lié une amitié fort étroite dans nos converlations. Ils m'ont fait entendre que quand ils se sentiront bien appuyez du Roi, il agiront encore plus ouvertement qu'ils ne font, & les voulant faire expliquer, ils me dirent que les Troupes de Sa Majesté pourroient avec celles de l'Etat prendre Munster cette Campagne, & ces deux Provinces se sentant appuyées des Troupes de Sa Majesté pourroient les venir secourir en peu de tems quand elles seroient attaquées, la marche n'étant que de quatre ou cinq iours,

fours, & que Sa Majesté disposeroit d'eux comme elle voudroit: & leur ayant repliqué qu'il y avoit deux partis dans les Provinces, dont l'un étoit opposé à eux, qui peut-être se trouveroit le plus fort quand ils appelleroient les secours du Roi. ils me dirent que cela ne se pouvoit, parce que les Gouverneurs de Couverden & de Steenwick dépendoient de la Princesse de Nassau, & que pour une plus grande liaison, elle & eux désireroient, que si le Roi faisoit un Regiment de Cavalerie en ces frontieres pour joindre à ses. Troupes; il donnât des Compagnies aux Parens & aux Neveux du Gouverneur de Couverden. qui ont des Châteaux considérables sur la Riviere d'Issel, qui sont des passages sûrs pour les Troupes. Je leur repondis, que comme le Roi avoit le nombre de ses Troupes complet, je ne. cròyois pas qu'il en voulut lever de nouvelles.

Ils me parlent austi d'une dette de cent millelivres qui est dûé par Henri I V. au seu Prince Guillaume dont la Princesté a les promettés; &: les Lettres que le Roi a écrites là-destus, portant reconnoissance & promettes de payer ladite somme, laqu'elle si Sa Majesté vouloit faire acquitter; les dittes deux Provinces lui en seroienobligées, comme d'une faveur faite à leur Prin-

ceffe & Gouvernante.

Je leur repliquai, que je fçavois que dans: Pordre que le Roi tenoit à préfent dans fes Finances, il ne payoit aucûne vieille dette, mais qu'il régloit toutes fes dépenfesavec tant d'exaétitude qu'on payoit tout comptant le courant; que cela n'empêcheroit pas que dans les occations Sar Majesté ne donnât des marques de fon auitié & de fa liberalité à Madame la Princelle de Nassay, étant sobien intentionée pour

les intérêts de Sa Majesté, comme je la croyois

à présent.

Les Provinces d'Overyssel & de Gueldres avant été désolées par l'Armée de l'Evêque de Munster, témoignent désirer la protection du Roi, & plusieurs des Etats de ces deux Provinces m'en ont parlé, qui font Meffieurs Pallant, Moulard, Rasphel & van Ghent; & comme les-Partifans de la Maifon d'Orange, d'Espagne & d'Angleterre ont leurs amis dans lesdites Pro-.. vinces & dans les Etats Généraux, qui avancent les propositions qui sont de leurs intérêts, je me sers du crédit de ces Messieurs pour les détruire, ainsi qu'il paroit par celle qui a été faite; par l'Ambassade Extraordinaire en Angleterre dont le Prince d'Orange devoit être , pour faciliter la paix, qui a été renversée par les oppofitions qui se sont formées depuis trois jours, & je travaille avec mes amis pour faire faire une. déclaration aux Etats qu'ils n'écouteront aucune proposition de paix sans la participation du Roi, & fans la Médiation de ses Ministres qui font en Angleterre. Je crois cela nécessaire, tant pour détromper le parti du Prince d'Orange, les Espagnols & les Anglois, qu'ils puisfent faire la paix fans nous, que pour fortifier: celui du Roi dans les vigoureules réfolutions. qu'il prendra, foit pour la Paix ou pour la Guerre... le conclus que si le Roi étimoit à propos dans la conjoncture présente de gagner tout-à-fait ces deux Provinces, il le pourroit faire facilement: en donnant aux Principaux, qui font déja prefque ruïnez, ou à leurs Enfans des Charges dans de nouvelles levées de Cavalerie. Cela les attireroit entierement au fervice du Roi; mais pour en être plus affuré, il seroit à souhaiter d'avoir. Mastricht

Mastricht ou Julliers, pour y avoir toujours une Armée pour les tenir en crainte d'être châtiez s'ils venoient à manquer aux Traitez, ce qui seroit fort facile, en ce cas, vu les avis qu'on auroit dans lesdites Provinces, & les personnes que le Roi auroit à son service qui faciliteroient. les passages, ce qui obligeroit ceux qui seroient contraires aux intentions de Sa Maiesté de se conformer à ce qu'elle voudroit. Je tiendrai cependant les affaires en balance julqu'à la réponfe du Roi, les laissant espérer ce qu'ils désirent, & gagner ainsi le retour de la Flote & l'arrivée de Monsieur de Wit, qui remettra affûrément les Villes de Hollande dans la prémiere vigueur où elles étoient. Quand j'aurai eu conférence avec lui je connoîtrai bien-tôt: fi son parti se croit en sûreté ayant la protection du Roi. Monfieur de Beverning en remettant fa Charge de Grand Tréforier des Finances, afait grand tort au parti de Monsieur de Wit . &c. a étonné plusieurs de ses amis, Je travaille incessamment pour les rassurer, & leur faire eipérer une protection ferme du Roi, pourvû qu'ils agiffent avec fincerité. Plufieurs commencent à revenir, mais on ne peut pas ôter la peur à tous. l'attendrai les ordres du Roi fur tout ce que deslus, & de f, avoir de quelle maniere je me dois conduire dans la conjoncture présente.



#### LETTRE

## Du Roi au Comte d'Estrades.

## Le 30. Octobre 1665.

Ai été fort surpris de ne voir rien dans vô-tre dépêche du 22 du voyage du Fils de van-Goch, que vous me mandez par la précédente être déja en chemin, pour apporter aux Etats de nouvelles propositions d'accommodement de la part du Roi de la grande Bretagne, le Sieur. van Beuningen ayant dit ici quelque chose d'une course qu'y pourroit faire facilement en peu de jours le Sieur de Wit, à présent qu'il est surles Côtes d'Angleterre. Outre que je ne fçai s'ilvoudroit l'entreprendre, j'ai crû que cette démonstration si publique lui ôteroit dans la suite auprès des Peuples, & particulierement quand . il s'agiroit de mes intérêts, la créance & l'autorité que j'ai intérêt qu'il se conserve toujours dans l'État. Il seroit bien plus à désirer pour beaucoup de raisons que ledit de Wit ne perdit. pas un moment de tems à ramener la Flote. dans leurs Ports; ou à revenir lui-même à la Haye, où l'on ne peut sans sa présence prendre aucunes bonnes mesures ni pour la Paix ni pourla Guerre. Vous témoignerez cependant aux Etats que j'ai eu fort agréables les soins que je vois qu'ils veulent prendre du bon traitement & de la conservation de mes Troupes, & les autres choses qu'ils ont résolues sur cette matiere pour marquer leur respect & leur ressentiment.

Le peu que vous avez mandé à Lionne de ce que vous ménagez de de-là pour mon fervice, &

qui est de la derniere importance, m'a donné plus de curiofité de sçavoir le reste. Comme j'y ai grand intérêt, je lui aurois ordonné volontiers de s'aller aboucher avec vousen personne, si je n'avois prévû que cela feroit un trop grand éclat & donneroit trop à parler & à penser à toute la Chrêtienté; mais comme la sûreté est entiere & dans le passage des ordinaires, & dans la bonté du Chifre, & que rien ne se peut dire de bouche qui ne se puisse écrire en y mettant un peu plus de tems, qui ne sçauroit être mieux employé, je défire que, sans y perdre un moment, vous me mandiez bien au long & bien exactement tout ce qui peut regarder la même affaire, & que vous y ajoutiez même vos fentimens fur ce que vous croyez que j'aurai à faire de ma part, si j'estime à propos d'y entendre & de la pousser : & si vous le jugez nécessaire & plus sûr, vous pourriez m'envoyer un Courier exprès qui m'apporte cette dépêche.

#### LETTRE

# Du Roi au Comte d'Estrades:

## Le 30 Octobre 1665.

Depuis mon autre dépêche faite, j'ai reçû la vôtre du 26. par le Gentilhomme du Comte de Guiche. Elle contient des nouveautez si considérables & si contraires à ce que vous m'avez mandé, il n'y a que peu de jours, de l'union des esprits dans toutes les Provinces que j'en ai été furpris, au point que vous le pouvez juger. L'ordinaire partant dans peu d'heures, je n'ai pas tout le tems qu'il seroit à défirer pour vous dire mes fentimens fur ce qui se passe, & sur la conduite que vous y devez tenir. Je dirai pourtant en peu de mots substanciels que vous devez voir tous vos amis, les échauffer, & leur inspirer de la vigueur, afin qu'ils soient plus capables de refister au torrent qui semble devoir précipiter la plupart des Provinces dans la réfolution la plus préjudiciable au bien de leurs affaires, & la plus contraire à leur propre liberté qu'elles puissent jamais prendre. Voici des occurrences où vous ne devez pas épargner l'envoi des Couriers quand ce seroit d'un jour à l'autre, s'il est arrivé la moindre nouveauté qui change la face des affaires, ou que j'aye intérêt de sçavoir pour prendre mieux mes mesures. Je chargeai bien à propos de Lionne de vous mander par le dernier ordinaire, que je vous donnois pouvoir de prometere aux Etats ma déclaration fans delai contre les Anglois, en cas que les propofitions qu'aportoit le Fils de van Goch allaffent à réunir les deux Nations contre moimême, & peut-être qu'ayant reçû ce pouvoir il vous aura donné lieu de faire reprendre de meilleurs sentimens à celles des. Provinces qui veulent aujourd'hui marcher par un chemin si opposé à leur veritable intérêt. Je vous confirme encore la même chose, '& remets à vôtre prudence la conduite de cette affaire, qui est la plus grande qui se puisse, jamais présenter ; car comme d'un côté je tiendrai ma déclaration pour bien employée

ployée si elle peut produire l'effet qu'on a dit fi souvent de donner cœur aux Provinces, les réunir toutes dans de mêmes intérêts . & les bien unir à moi ; même aussi d'autre part il me seroit non seulement fort fâcheux & extraordinairement préjudiciable, que j'eusse pris une résolution de cette nature contre le Roi d'Angleterre (qui ne l'oublieroit jamais) & que le même danger subsistat de la même division, des Provinces en ellesmêmes, & de l'union de cinq d'entr'elles avec l'Angleterre, ou peut-être même de toutes. Vous êtes sur les lieux, & avez la suffisance qu'il faut pour débrouiller toutes ces choses, & ne me laisser pas tomber dans l'inconvenient que je viens de dire par la précipitation de me déclarer, sans être assuré que rompant contre l'Angleterre je ne courrai pas risque d'être abandonné en cette Guerre par ceux pour la confidération desquels j'y ferai entré, sans autre objet ni intérêt, que de les empêcher de perir.

Le remede qui me paroit le plus efficace, comme le plus nécessaire d'être promptement appliqué au mal que je vots, c'est le retour du Sieur de Wit à la Haye, &c j'estimerois bien à propos que vous lui dépéchassiez en diligence une personne expresse qui eut assez d'intelligence pour lui bien dire tout ce dont vous l'auriez chargé, lui donnant une simple Lettre de Créance, parce que les autres peuvent être interceptées, &c qu'il n'importera pas beaucoup que celle-là le sur; a créance consisteroit en deux points; l'un, la nécessité indispensable de son prompt

#### 428 Lettres, Memoires, O.c.

retour, & les raisons de cette nécessiré; l'autre, le fortisser & lui donner du courage, l'alssirant en même tems & de ma protection pour la personne & pour ses intérêts, & de ma déclaration contre l'Angleterre, s'il se met en devoir de venir redresser les affaires que son absence a si fort gâtées.

Comme le Sieur de Beverning vous a dit que je ne lui envoyois qu'un fecours de fix mille hommes, & qu'ils ont vingt mille Ennemis dans le cœur de fleur Etat, vous pourrez dire aux Etats que j'âi envoyé fans perdre un moment de tems ce qu'en m'à demandé, & que j'ai crû même par beaucoup de difcours qui fe font tenus qu'ils n'auroient pas défiré que je les affiitafie d'un plus grand Corps; mais que j'ai tant d'affection pour leur Etat, & un défir fi finére de le voir en toute fûreté, que s'ils défirent un nouveau fecours de Troupes, je fuis prêt à le faire paffer avec la même diligence au nombre qu'ils vous témoigneront de le fouhaiter.' C'eft tout ce que j'ai pû vous mander dans le peu de tems qui me reftoit pour faire cette Lettre,



#### LETTRE

Du Mr. de Lionne au Comte d'Estrades.

Le 30. Octobre 1665.

E Marquis de Castel Rodrigo, ne s'est pas contenté de refuier au Roi le passage qu'il lui avoit demandé par une liziére du Païs - Bas pour le Corps des Troupes que Sa Majesté envove au secours des Hollandois contre l'Evêque de Munster; mais ayant sçû que Sa Majesté leur failoit prendre le chemin du pais de Liege, il a fait assembler la plupart des meilleures Troupes de Cavalerie & d'Infanterie qui font en Flandre, & les a fait poster à Marche - en - famine fous le commandement du Prince de Chimai. à demie lieuë de la route, que celles du Roi doivent tenir, comme si ledit Marquis avoit dessein de s'opposer à leur passage, & de les charger, prenant prétexte qu'elles pourront toucher quelque langue de terre des Païs du Roi fon Maître, fans loger néanmoins en aucun Village, quoi que lui-même, il n'y a pas deux mois, ait fait venir en Flandre trois cent Bourguinons de la Franche-Comté, qu'il à fait passer sur les terres du Roi, fans lui en demander la permifsion, ni même lui en donner aucun avis, à quoi Sa Majesté netrouvarien à dire, & n'en a fait aucune plainte. Cette conduite affez furprenante ayant obligé le Roi à faire parler au Marquis de Fuentes, Ambassadeur d'Espagne, pour s'éclaircir au vrai des intentions du Gouverneur de Flandre, & ledit Ambassadeurn'avant donné que des réponfes fort ambigues,

Lettres, Memoires, Oc.

Sa Majesté a ordonné à Monsieur de Turenne d'aller se mettre à la tête de ce corps qui doit passer en Hollande, & de le mener juiques à Mastricht, d'où il reviendra, se conduisant avec toute la prudence & moderation convenable à la bonne intelligence que Sa Majesté veut entretenir avec le jeune Roi d'Espagne, & néanmoins avec toute la vigueur que pourroit requerir la continuation de ce caprice imprudent, & de cette fanfaronade hors de faifon du Marquis de Castel Rodrigo; Sa Majesté ne pouvant bien fe perfuader qu'il y ait ordre de déclarer la Guerre à cette Couronne, quand Sa Majesté ne pense point à lui, n'ya autre chose qu'à secourir les Alliez. En tout cas s'il faut avoir la Guerre, le Roi en aura beaucoup de déplaisir, pour les maux que la Chrêtienté en pourra souffrir; mais il aura au moins la confolation-de n'avoir pas été l'agresseur, & d'avoir fait tout ce qu'il aura pû avec honneur; pour prévenir & empêcher la rupture.

## MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, présenté à Messieurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pais-Bas. Le 2. Novembre 1665.

E Comte d'Estrades , Ambassadeur Extraordinaire de France, représente à Vos Seigneuries, que leur ayant plu , par leur Réfolution du 29. Octobre dernier , de permettre le transport d' Amsterdam en France de cinquante milliers de Mêche, qu'il leur a demandé au nom du Roi fon Maître, & de donmer

ner leurs os dres au Collége de l'Amirauté d'Amsterdam de les laisser fortir s'aus dissiliaties, il s't trouve qu'il n'y a présentement aucun Vaisseau François en ladite Ville, prêt à retourner en Françe pour les y porter, c'est pour quoi ledit Ambassadeur Extraordunire prie Vos Seigneuries, de vouloir donner de paveils ordres à l'Amirauté de Rotterdam, ou l'on sere a obligé de faire pour les l'étais Méches, pour être embarquées avec plus de diligence, s'ir quesqu'un des Vaisseaux François qui s'y rencontrent plus frequenuent qu'à Amsserdam, & ainste pas retarderla satisfaction qu'il leur a plû d'az-order à Sa Majeste, qui attend avec impatiente les Méches. Donné à la Haye le deuxsième Novembre 1665.

D'ESTRADES.

## MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, présenté à Messicurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pais-Bas, le 4. Novembre 1665.

E Comte d'Estradet, Ambassadeur Extraordinaire de France, se sent obligé de faire savoir à Vos Seigneuries, touchant le secont de Troupes que le Rei son Maître leur envoye pour leur désensé comter Problème de Munsser, que sa Maigsée ayant demandé à Monsseur le Marquis de Cassel Rodrigo leur passage par un coin des Païs-Bas, il ne s'est pas contenté de le luiresquier, mais ayant se que Sa Maigsée leur faisoit prendre le chemin du pais de Licge, il a fait assembler, sous le com nandement du Prince de Chimai, la plépart des meilleures Trou-

bes de Cavalerie & d'Infanterie qui font en Flandre, &-les afait poster à Marche-en-famine à demie lieuë de la route que celles du Roi doivent tenir , comme fi ledit Marquis avoit dessein de s'opposer à leur passage, en prenant prétexte qu'elles pourront toucher quelque langue de terre du Pais du Roi fon Maître sans néanmoins loger en aucun Village de sa domination , quoi que lui-même, il n'y apas deux mois, ait fait venir en Flandre trois cens Bourguignons de la Franche-Comté, qu'il a fait passer au travers de la France, fans en demander la permission au Roi, ni même lui en donner avis , ce que Sa Majesté a pourtant bien voulu tolerer ; & que cette conduite affez surprenante, ayant obligé le Roi de faire parler à Monsieur le Marquis de Fuentes , Ambasadeur d'Espagne, pour s'éclaireir au vrai des intentions en cela du Gouverneur de Flandre, & ledit Ambassadeur n'ayant donné que des réponses fort vagues & ambiguës , Sa Majesté a ordonné à Monsieur de Turenne d'aller se mettre à la tête de ses mêmes Troupes, se conduisant avec toute la prudence & moderation convenable à la bonne intelligence, que Sa Majesté veut entretenir avec le jeune Roi d'Espagne , & néammoins avec toute la vigueur que pourroit requerir cette prétendue opposition , bors de faifion , de Monfieur le Marquis de Caftel Rodrigo , qui devroit plûtôt concourir aufecours que le Roi donne à ses Alliez , puis qu'ils le sont aussi du Roi son Maitre. Vos Seigneuries pourront comprendre de-là combien le Roi a veritablement à cœur de soûtenir leurs intérêts; Ledit Ambaffadeur Extraordinaire pouvant les affurer de sa part; qu'à mesure qu'ilse rencontrera quelques obstacles à l'effet de ses bonnes intentions à l'égard de Vos Seigneuries, elles le verront d'autant plus roidir contre, pour les simmonter & paffer jufques au but que Sa Majesté s'est propo-

Të e

se de les assisser & protéger, comme un bon Ami & Alié doit sairé, en l'estat où sont leurs assirés, & pour lequel Elle n'oubliera aucune chosé. Donné à la Haye lequatrième Novembre 1655.

D'ESTRADES.

#### LETTRE

## Du Comte d'Estrades au Roi.

## Le 5. Novembre 1666.

J'Ai reçû les deux dépêches que Vôtre Majefté m'a fait l'honneur de m'écrire du 30. du paffé. Quelque defaveu que les Etats fassent sur l'affaire de van Goch, j'asserie Vôtre Majesté, qu'il leur a écrit, qu'il envoyoit son fils avec une dépêche importante. Il est vrai qu'il est resté à Londres, & il a dépêché un de ses gens qui a aporté la dépêche, du contenu de laquelle j'ai rendu compte à du contenu de laquelle j'ai rendu compte à

Vôtre Majesté.

On ne peut d'un ordinaire à l'autre mander les choses au juste, parce qu'il arrive tant de changemens, & les espriss iont si susceptibles de mauvaises impressions, qu'on est toûjours dans l'incertitude, jusques à ce que les affaires foient faites. Vôtre Majesté ne scauroit croire comment la Cabale d'Espagne, celle d'Angleterre & celle du Prince d'Orange en ont agi, pour soûtenir la proposition qui avoite été faite d'envoyer des Ambassadeurs en Angleterre, & y joindre le Prince d'Orange, pour moyenner la paix: plusseurs villes de Tome III.

Hollande y inclinoient, & les plus échauffez du parti de Monfieur de Wir, ne disoient mor, mais j'at été aflez heureux pour leur faire comprendre leur perte, & les faire agir avec vigueur dans cette conjonêture. J'ai dépêché même à la Princesse de Nassau en Frile, pour la prier d'agir auprès de ses Amis, & de ses Créatures pour saire desavouer ceux qui ont avancé cette proposition, ce qu'elle a fait avec autant d'adresse que de secret, pour ne se pas commetre avec Madame sa Merre, qui soûtient l'autre parti.

Pai gagné les quartiers de Zwol, & de la Centé de Zutphen, qui ont defavoné leurs Députez, & je n'ai raffûré les Villes de Hollande qui chanceloient, que pour pouffer les affaires dans les Etats Généraux, & faire voir le defaveu des Provinces de ladite proposition, comme ayant été faire sans leurs

ordres.

Ce coup a été mortel aux Cabales contraires, & cela s'est négocié si secretement que quoi qu'on me soupçonne d'y avoir contribué,

on ne le peut pourtant prouver.

Je suis très-aise d'avoir fait par avance ce que Vôtre Majesté m'ordonne, qui est de faire sçavoir par voye sure à Monsieur de Wit P'état des choses, & combien sa présence étoit nécessaire à la Haye. Aussi-tôt qu'il a été informé de tout ce qui se passe, il m'a mandé qu'il seroit voile le lendemain pour revenir, Je Pattends à ce soir, ou demain. Les avis que les Etats ont eu ce matin, assure que leur Flote étoit sur les Côtes de Zélande, & de-là à la Meuse, il n'y a que pour dix heures de chomin.

Tous

Tous les Amis de Monfieur de Wit font fort contens des affurances que je leur donne en particulier de la protection de Vôtre Maiesté.

Je n'ai parlé à personne de la déclaration de Vôrre Majesté contre l'Angleterre, parce qu'ayant rompu les mesures des Cabales contraires, je veux voir ce que Monsseur de Wit fera à son artivée, & comme il sera reçû; car s'il est nécessaire d'avancer cette déclaration, je veux du moins qu'il m'en fasse donner une par écrit par la Province de Hollande, qu'elle n'entendra à aucun Traité avec l'Angleterre, sans la participation & le confentement de Vôtre Majesté, ainsi je ne puis encore lui rien mander là-dessu que ledit de Wit ne soit ici; mais j'asseure ledit de Wit ne soit ici; mais j'asseure vance, que je ne l'engagnerai qu'àl'extre-

mité, en prenant mes précautions.

l'ai estimé à propos de faire sun Mémoire fur la Lettre de Monsieur de Lionne, & le présenter aux Etats, parce que la Cabale d'Espagne publioit que Vôtre Majesté n'avoir pas envie de donner le secours, que ce n'étoit qu'une feinte, & que pour marque de cela elle avoit demandé paffage par Maubeuge, qui est un chemin tout contraire. Monfieur van Ghent, au fortir de l'Affemblée, m'est venu voir, & m'a dit que ce Mémoire avoit fait un très bon effet. Ledit van Ghent. les Députez de Zélande & de Hollande, ont dit dans l'Affemblée qu'il étoit aifé de voir que cette Guerre de l'Evêque de Munster, étoit fomentée par les Espagnols, puis qu'ils vouloient s'opposer à leurs secours, & qu'il étoit tems de lever le masque, à quoi ceux de la Cabale d'Espagne, n'ont

436 Lettres, Memoires, &c.

pas repliqué un mot, & ont baissé la tête.

Vôtre Majesté aura vû par mes précédentes dépêches les dispositions où étoient les Provinces de Frise & de Groningue, & comme Madame la Princesse de Nassau agit très bien. Elle m'a envoyé fon Intendant pour me demander Confeil fur ce qu'elle doit faire, les Ennemis ayant comme investi Groningue, & occupant des quartiers aux environs avec 16000. hommes. Je lui ai mandé que pour abattre tout-à-fait la Cabale qui lui est contraire, j'étois d'avis qu'elle tâchât d'entrer avec son Fils dans la Ville de Groningue, que cela lui attirera l'amitié & l'estime de ces deux Provinces, de voir qu'elle s'expose pour leurs intérêts, & que de plus cela obligera toutes les autres Provinces à faire plus d'effort pour la secourir. Ce n'est pas que je juge qu'il y ait du peril pour cette Place, y ayant un côté de ladite Ville libre, par où l'on entre & fort quand on veut, & de plus il y a 4000. hommes dedans; mais cela fera le même effet dans l'esprit des peuples, comme fi le peril étoit plus grand, & la rendra plus considérable dans ces deux Provinces pour les porter à ce qu'elle voudra.

Vôtre Majesté aura vû par mon prémier Mémoire la disposition de ces Provinces. Je continue à ménager les elprits pour sei intérêts. Les Provinces d'Overyssel & de Gueldre étant ruïnées, & la plûpart de la Noblesse composant les Etats, Vôtre Majesté auroit un beau moyen de les obliger, & d'activer la plûpart des familles, si faisant lever en ces quartiers là quelques Compagnies, elle vouloit y donner aux principaux de ces Provinces quelque chose, ou à leurs Enfans: je crois même que quantité de Gentilshommes, & autres personnes se resoudoront à le mettre simples Cavaliers, & au même prix que les Etats donnent, qui est quarante écus, afin d'avoir l'honneur de servir Vôtre Majesté. Ce que je lui en mande n'est que pour ouvrir ma pensée sur les moyens d'attirer des gens à son service, & prositer du mauvais état où la guerre les à reduits.

les à reduits. Le Sieur Klingenberg, Conseiller d'Etat du Roi de Dannemarc, son Envoyé extraordinaire vers Messieurs les Etats, est arrivé depuis quatre jours. Il m'a vû d'abord, & m'a témoigné & communiqué toutes les prétensions de son Maître. J'ai été ensuite chez les Députez de la Province de Hollande, pour les porter à donner fatisfaction au Roi de Dannemarc, vû les avantages qu'ils en peuvent tirer dans la conioncture présente en le détachant des Anglois. l'ai vû aufli les principaux des Etats Généraux. pour lui faire donner des Commissaires favorables, c'est-à-dire qui ne soient pas de la Cabale d'Espagne ni d'Angleterre, & je suis satisfait de ceux qui ont été nommez, dont Monsieur van Ghent est du nombre.

Quant à l'affaire de Monsieur l'Electeur de Brandebourg, l'ai disposé la Province de Hollande & les Etats Généraux à lui ceder la Place d'Orfoy sur le Rhinqui est très-bien fortifiée, & que ledit Electeur avoit désiré pardessures : mais j'ai été fort surpris de voir qu'après cet Octroi de Messeurs dans Etats, lors qu'ils ont demandé d'entrer dans

1

une Alliance avec ledit Electeur, ses Députøz ont répondu qu'ils le vouloient à condition que les Etats lui entrétinsient. Tois mille hommes, qui ne recévroient ordre que de lui, qu'il eût un mois de tems, sans faire aucun acte d'hostilitez contre l'Ewêque de Munster, pour lui demander par qu'elle raison il a déclaré la guerre aux Etats, & s'il veut fortir de leur Païs dans ledit mois, & entrer en accommodement ce qui a sort choqué les distant accommodement e qui a sort choqué les distant accommodement avec ledit Evêque, a près qu'il a pillé & ruiné quatre Provinces qui ne cherchent que l'occasion de s'en vanger, & dont les principaux des Etats desdites Provinces, ont le plus souffert.

Lesdits Sieurs Etats veulent bien prendre les trois mille hommes à leur service, mais ils entendent qu'ils agissent sous leurs ordres, ainsi que les autres Troupes qu'ils ont en Campagne, ce

qui est très-juste.

On a découvert que cet incident vient de la Princesse d'Orange qui traverse ce Traité, & qui croit tirer grand, avantage pour son parti, de tenir ledit Electeur dans l'incertitude sans rien conclurre; & il est à craindre qu'il perdra une occasion fortsavorable pour les affaires, car en un autre tems les Etats n'auroient jamais con-

senti à céder Orsoy.

Il ne tient à préfent qu'aux Députez de Monfieur le Duc de Neubourg de conclurre l'affaire de l'échange de Raveftein. Nous avons trouvé des expédiens pour la Religion: le point de la Souveraineté est remis en arbitrage, mais celui de la garentie fur les prétensions de Monsieurl'Electeur de Brandebourg, ne se peut vuider, si ledit. Electeur ne parle, & ne se désifie de toutes. toutes prétensions sur ledit Ravestein. Jusqu'à présent, les Députez de Monsieur le Duc de Neubourg n'ont rien obtenu là-dessius de ceux de Monsieur PElecteur, ainsi l'affaire demeure accrochée.

J'ai déja mandé à Vôtre Majesté que le point des élucidations a été accordé à la fatisfaction de la Couronne de Suéde, dont j'ai donné avis à Monsieur le Chevalier de Terlon, il

y a deux ordinaires.

Comme j'achevois cette dépêche, j'ai reçû un Billet de Monsieur de Wit du Tessel, qui me marque qu'il fera ici demain. On fait débarquer fix mille hommes de pied pour marcher à Groningue, & se joindre aux autres Troupes qui y sont déja. Si le secours de Vôtre Majesté étoit arrivé, marchant par Zwol entre Couverden & Steenwik, droit dans le Païs de Drente, l'Armée de l'Evêque de Munster seroit prise par devant & par derriére, & auroit de bonnes places contraires dans les flancs sans avoir aucune retraite. Le Sieur de Wit a envoyé du Tessel 1500. hommes dans Delfziel, qui est un Port de Mer en Offrise, que l'Evêque de Munster devoitoccuper; pour avoir communication par Mer avec le Roi d'Angleterre. J'estime qu'il seroit de la derniére importance de défaire cette Armée de l'Evêque de Munster, pour ruïner entiérement le parti, & le crédit du Roi d'Angleterre du côté de la terre, & que ce fut avec l'assistance des Troupes de Vôtre Majesté, pour faire voir à ces quatre Provinces qu'elles étoient perduës fans fon secours, & que c'est elle seule qui a foûtenu l'Etat du panchant où il étoit de sa ruïne.

Monfieur de Pradel aura à se ménager avec

440 Lettres, Memoires, O.

les Députez des Etats, qui font à l'Armée avec ceux qui commandent leurs Troupes, qui n'ont pas toute la chaleur qui feroit à fouhaiter pour venir aux mains avec les Ennemis & finir cette affaire; mais commeil a beaucoup d'expérience; & qu'il connôîtra peu de jours après qu'il fera arrivé, ce qui fe pôurra faire de plus avantageux pour le lervice de Vôtre Majesté, je ne doute pas qu'il ne prenne le chemin le plus court

pour décider cette affaire.

Quant aux Députez des Etats, tout habiles qu'ils foient, il faudra du tems pour gagner leur confiance; car comme ils veulent agir en Souverains, leurs Confeils, & leur délibérations sur la guerre, ne sont pas toujours celles qui font les meilleures à suivre; & ce que je trouve de plus fâcheux c'est que le Prince Maurice agit avec eux avec trop de soumission, ce qui lui a fait faire de grandes fautes, & principalement dans le passage de Rovere, par ou l'Armée de Munster a passé pour entrer dans le Païs de Groningue, lequel passage pouvoit être bien fortifié, la fituation étant bonne, s'il ne se fut trop fié à ce que les Députez lui dirent, qu'ils y avoient pourvû par des Troupes venues de Frise; & s'il v avoit été lui-même, il n'auroit trouvé que trois cent païfans mal armez, & une Compagnie de cent hommes.

Mais pareilles choses n'arriveront pas à Monfieur de Pradel, qui agissant de son Chef, & ctant fort expérimenté comme il est, & ayant de bonnes Troupes, il prendra sans doute des résolu-

tions been vigoureuses.

#### LETTRE

### Du Comte d'Estrades à Mr. de Lionne.

## Le 5. Novembre 1665.

Votre dépêche du trentième du passé m'a été renduë, comme j'évite toutes les occasions de faire faire des dépenses à Majesté, se même de les proposer, je me remets à elle, étant informé de l'état des assaires, de juger ce

qu'elle trouvera à propos de faire.

Mais avant de fortir de dessus cette matière permettez moi de vous représenter, si ce ne seroit pas un coup important dans cette conjoncture, qu'il plût au Roi de faire payer liberalement à Madame la Princesse de Nasfau , les cent mille livres qui lui sont das dont elle à les promesses de Henri IV. & de Louis XIII., & plusieurs de leurs Lettres qui l'affurent de l'entier payement, & de celles de feu : Monsieur le Cardinal de Richelieu, qui lui donnent les mêmes assorances. Cette Princesse mérite d'être assistee, elle a vendu ses perles & ses pierreries en passant à Amsterdam, pour assister la Noblesse, & les peuples de ses Gouvernemens qui font ruinez, & pour gagner ceux qui sont de la Cabale contraire à ceux de son parti; Je sçai qu'elle a mis sa Vaiselle d'argent en gage pour s'aller jetter dans Gro-T'S ningue

ningue avec le Prince son Fils. Elle supporte avec une fermeté & un courage extraordinaire toutes ses disgraces, & les traverses que Madame sa Mere lui fait, jusqu'à lui retenir son bien pour la faire soumetre à ses volontez, c'est à dire à suiver cion parti, & quiter cite à luiver son parti, & quiter cite de l'Etat & le nôtre; mais elle a fait une réponse sont généreuse, qui est qu'elle ne quiteroit pas les intérêts des Etats des deux Provinces, dont elle étoit Gouvernante; que les les test confeillers; qu'elle frent ce qu'ils trouveroient à propos pour, le bien & l'avantage desdites Provinces, où son Fils & elle s'attâ-choient tout à-fait.

Et que quant à la nécessité où elle se trouvoit, il ne lui seroit point honteux de licentier son train, quand les moyens d'en soûtenir la dépense l'y obligeroient, mais que son regret étoit de ne pouvoir assister comme elle voudroit les Amis, & les Serviteurs de son Fils & les siens. Ne voilà-t-il pas, Monsieur, une réponse digne du grand, cœur de cette Princesse, & ne mériteroitelle pas que nôtre grand Roi qui a de fi. grandes qualitez, la distinguât des autres Princesses par son estime, son amitié, & sa liberalité. Je vous avoue que comme je regarde en ceci plus les intérêts du Roi, que celui de la Princesse de Nassau, ie fouhaiterois que Sa Majesté fit quelque chose pour elle, qui marquât quelque distincton, & que nous nous assurassions par là de ces deux Provinces, & du crédit de fes Amis. - Excufez, Monsieur, mon zéle,

si je vous dis avec trop de liberté mon sentiment.

### LETTRE

## De Mr. de Lionne au Comte d'Estrades.

### Le 6. Novembre 1665.

J'Ai reçû vôtre dépêché du 29. qui a fort l'airsair le Roi, lors qu'il a vô que les affaires n'étoient pas de-là en fi mauvais état, qu'il y avoit fujet d'appréhender, par celle que le Gentilhoume du Comte de Guiche m'avoit rendué quelques jours auparavant, puis que les Députez d'Overgifel qui avoient mis fur le tapis une fi belle propolition, n'ont été fuivis de personne, & ont même déclaré qu'ils n'en avoient reçû auvain ordre.

Cela fait voir pourtant qu'il y a beaucoup de mal dans le cœur de l'Etat, quoi que la bonne conflitution du malade foit encore fuperieure, & Monsieur van Beuniegen se ser puissament de cette raison pour presser la déclaration du Roi, comme un reméde souverain pour faire cesser qu'elle seroit bien employée, mais il seroit fâcheux & préjudiciable au dernier point d'avoir fait un faux pas de cette nature, & que Sa Majesté après cela pût être abandonnée & laissée seule en guerre avec

444 Lettres, Memoires, &c.

l'Angleterre par ces fortes de divisions entre

les Etats.

Ledit van Beuningen me pressa encore hier très-vivement sur la déclaration du Roi. Ie lui gagnai le fort de l'épée par le moyen que vôtre derniére dépêche m'a fuggeré, & qui n'est que trop bien fondé; & plût à Dieu qu'il ne le fut pas tant; & je lui fis connoître, & peut-être avouer en son ame, que le Roi prendroit une résolution qui ne seroit pas conforme à sa prudence, si elle se déclaroit lors que les Etats, non seulement sans vous en donner communication, mais se cachant de vous, envoyoient une Personne expresse en Angleterre de grande fuffilance, sous prétexte d'un échange de prisonniers, mais avec des ordres secrets de traiter la paix & de la conclurre fans la médiation du Roi, & même fans la participation d'aucun de ses Ministres. Je lui dis là-dessus qu'ils étoient maitres de leurs déliberations, & que nous n'aurions pas raison d'y trouver à dire, si ce n'est qu'ils font cela, en un tems que le Roi leur envove un secours de Troupes considérables contre un autre Ennemi qu'ils ont dans le cœur de leur Etat; qu'à cela près ils pouvoient resoudre la paix ou la guerre à leur bon plaisir, selon qu'ils estimeroient leur convenir; mais qu'il n'étoit ni de la bonne foi, ni honnête de presser le Roi de rompre pour l'amour d'eux contre un Potentat, vers lequel dans le même tems ils envoyent en cachette une personne expresse pour traiter la paix, qui paroitroit peut-être au jour dans la femaine même que Sa Majesté seroit entrée en guerre pour leurs intérêts.

Ledit van Beuniffgen n'a pas manqué de me repartir fuivant fes derniers ordres, que si le Roi vouloit se déclarer, il signeroit que ses Maîtres ne feroient point la paix sans lui & fans sa médiation:

l'ai reparti qu'il valloit mieux auparavant éclaircir ce qui étoit veritablement de cet Envoi Extraordinaire & à quelle fin, qu'il n'y avoit: que trois jours à attendre votre prémiere dépèche, & que felon la fatisfaction qu'on vous auroit donnée fur les plaintes que vous auriez faites, Sa Majefté pourroit prendre ses résolutions avec plus de fondement.

Il m'a témoigné qu'il ne vouloit point écrire tout ce que je lui avois dit, à Messeus les Etats, qui en prendroient de nouveaux ombrages des intentions de Sa Majelté; je ne sçai pourtant ce qu'il sera, si ce n'est qu'il mandât que le Roi ayant passe toute la semaine à Verfailles, il n'avoit pû avoir aucune commodité

de négocier.

Je lui ai fait connoître ensuite, ayant auparavant exigé sa parole qu'il n'en manderoit rien aux Etats, pour ne leur pas rendre suspect Monsieur de Wit, quemal-aisement le Roi se porteroit-il à se déclarer qu'il ne vit Monsieur de Wit de retour à la Haye, & qu'on est vû avec lui toutes choses, tant pour bien faire la guerre, que pour s'assirer que Sa Majesté ne seroit point abandonnée par une paix précipitée. Pai même dit que les Ennemis de Monsieur de Wit se vantoient qu'il n'oseroit en l'état que sont les choses paroitre à la Haye, & que jusques à ce que cela fut, & qu'on lui vit exercer sa Charge avec l'autorité qu'il doit avoir, & particulier de le contrait de la contrait de l'est en l'est et l'est en l'est en l'est en l'est et l'est et

rement après la honteuse retraite de Beverning, qui avoit fort abatu & découragé ses autres amis, le Roi ne prendroit pas une résolution prudente de se déclarer, si le parti du Roi d'Angleterre par le moyen de son Neveu doit préva-Ioir dans les Provinces Unies. l'ai ajouté que fi Monsieur de Wit revenoit, & qu'il vous fit voir clair au foutien de fon parti & de fon autorité, vous lui donneriez toute satisfaction. Van Beuningen a peut-être crû sur ce discours, que vous aviez en main de quoi faire sur le champ déclarer le Roi & rappeller d'Angleterre les Ambassadeurs, & je n'ai pas jugé à propos de lui en ôter l'opinion ni l'efpérance; mais mon intelligence veritable étoit en conformité de la derniére dépêche de Sa Majesté que vous feriez entendre au Sieur de Wit, qu'en dépêchant un Courier exprès à Sa Majesté, je vous raporterois tous les ordres pour la déclaration du Roi qu'il peut : défirer.

Cependant le Roi a fort approuvé & approvera fort dans la fuite que vous ne vous en foyez pas fervi, & que vous ne vous ferviez pas du pouvoir que Sa Majefté vous a donné, fi vous n'en étes preffé par quelque accident imprévû auquel vous voyez qu'il loit.

important de remédier.

Si vous faites fçavoir à Monsteur le Duc de Neubourg ce que Messeurs les Etats disent sur les trois Eglises Catholiques qu'il demande qu'on laisse dans le Païs de Ravestein, il y a apparence qu'il se relâchera de cette prétension, puis que le Roi d'Espagne n'a pû luimême venir à bout d'une pareille choie dans un cas semblable.

Yous .

Vous ne devez avoir aucune peine à propoier à Sa Majefté des dépenfes quand vous jugerez que son service le requiert; car comme la prudence veut que l'on épargne tout ce dont l'on peut se dispenser sans préjudice, Sa Majefté est le Prince du monde qui s'appliquera le moins à épargner, quand elle verra la nécessité ou l'utilité de ne le pas faire.

On ne peut jamais songer à avoir Julliers enpropre, parce que de nôtre conferement Monsseur de Neubourg s'est lié les matns, à n'y pouvoir jamais introduire autre Garnison, que les siennes; mais comme il n'est pas fatisfait des Etats, cette place nous pourroit autant servir-à leur égard, que si elle étoit entre, les mains du Roi.

Quant à Mastricht, vous voyez bien que ce ne peut être jamais que par vôtre entremise & vôtre application sur les lieux, que Sa Majesté peut songer à l'acquerir; & que tout ce qu'on diroit au Sieur van Beuningen, qui n'a aucunpouvoir & n'en peut avoir, ne produiroit qu'un mauvais esset sans aucun fruit.

Quand le Roi prendra sa derniére Résolution, je crois qu'il sera bon de vous renvoyer le Sieur van Beuningen, qui a des défenses de partir

d'ici avant que cela soit.

J'ai, il y a long tems, le Livre Latin que vous vouliez m'envoyer, & je n'en ai pas fajt grand cas; il y avoit de meilleures raifons à

dire dans une mauvaise cause.

Le Roi a fort approuvé tout ce que vous avez ménagé avec Madame la Princesse de Nassau, & il sera bon de continuer à la tenir & ses amis & dépendans en la même

bon

bonne disposition dont on pourra avec letens, & selon les conjonctures, tirer divers avantages.

#### LETTEE

# Du Comte d'Estrades au Roi!

## Le 6. Novembre 1665.

JE dos aufil donner avis à Vôtre Majesté que ju la les Lettres que quelques-uns des Etats ont reçû d'Angleterre, on leur mande que le Roi de la Grande Bretagne fera encore des conditions, plus douces qu'on ne croit, pourvû gu'ils traitent fans la participation de la France. Les Lettres ont été communiquées à l'Assemblée de Hollande, plusseus Villes ont dit qu'il falloit faire- la Paix, les autres qu'il falloit attendre le Pensionnaire.

Les Députez de Haerlem, Rotterdam & Delft, qui font mes amis, ont dit qu'il ne falloit rien faire fans la participation de la France; les autres ont repliqué que la France; les autres ont repliqué que la France n'ayant pas rompu contre l'Angleterre elle n'yyarroit nui intérêt: ce font les contelfations ordinaires dans l'Alfemblée où chacun dit fon avis comme il penfe; mais avant que les réfolutions fe prennent on trouve des expediens de faire changer d'opinion les plus échauffez, c'est à quoi je travaille.

Nous fommes à la crife de toutes les affaires. Je dépêcherai un Courier à Vôtre Majesté des que Monsieur de Wit & moi aurons mis la der-

niere.

niere main aux affaires qui se traitent à présent.

Si l'Etat se lie, & promet de n'entendre à aucun Traité avec l'Angleterre que par la participation & le consseil de vôtre Majesté, se crois que je leur pourrai promettre de lui envoyerun Courier pour lui représenter l'état des choses, & la presser de déclarer contre l'Angleterre moyenant les conditions ci-dessis. Je juge bien que Monsseur de Wit m'en presser fort, ceux de son parti me sollicitant extraordinairement sur ce sujet.

Messeus les Etats m'ont envoyé le Président de semaine, pour nie prier de faires savoir à Vôtre Majesté qu'ils se sentent fort obligez de l'ordre qu'elle a donné à Monsieur de Turenne de conduire le secours jusques à Liege, & de la vigueur avec laquelle. Vôtre Majesté agit en cette rencontre pour leurs intérêts, & qu'ils donnent ordre à Monsieur van Beuningen de l'en remer-

cier plus particuliérement.

## MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, présenté à Mesfieurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs Bas. Le 7. Novembre 1665.

E Comte d'Estrades, Ambassadeur Extraordique Henri Ampzing Marchand François, demeurants à Rouën, sit acheter à Londres au mois de Févricr dernier, dans un tems qu'il étoit permis, dix Pipes, quatre Poinsons, vingt Bariques, & un Baril de Sucres de Barbodos, que le Sieur Jean Franchin son Corres-

Correspondant en ladite Ville de Londres, fit charger sur le Navire nommé le Chasseur verd de Hambourg , Maître Casper Wagenfeld , pour le compte didit Henri Ampzing, avec ordre de porter lesdits Sucres à Fliffingue, & en effet ledit Navire s'y étant acheminé, fut rencontré entre Oftende & Fliffingue le 28. dudit mois, par un Capre de la meme Ville, dit Pouchenello qui le prit & Py mena. Ce que ledit Ampzing ayant apris, il fit aussi-tôt reclamer ses Marchandises; mais quelque diligence qu'il ait faite, il n'a pujusques à présent en obtenit la restitution; quoi que François Rois, bourgeois de Flissin. gue, ait eu il y a long-tems celle de quinze Futailles de Petun, qu'il avoit dans le même Vaisseau le Chafseur verd, De quoi ledit Ampzing ayant portéses plaintes au Roi, comme d'un deni de justice, Sa Majesté a donné ordre audit Ambassadeur Extraordinaire, de demander en son nom, comme il fait à Vos Seigneuries, la restitution entiére desdites Marchandises que l'on n'a aucun droit de retenir, puis qu'il a été suffisamment prouvé devant le Collége de l'Amirauté de Middelbourg, que ledit Ampzing est François, que ces Marebandises lui appartiennent, qu'elles ont été portées de Londres à Flissingue par son ordre, dans un Navirelibre, en un pais qui l'étois aussi, & en un tems où tout cela a été permis, & qu'il ne se peut rien alléguer de valable au contraire; Et en outre que ledit Capre dit Pouchenello , soit condamné en son propre & privé nom en tous les dépens, dommages & intérêts, soufferts depuis un fi long-tems par ledit Ampzing, qui s'est consumé en frais à la poursuite de cette restitution : Surquoi ledit Ambassadeur Extraordinaire espére de la prudence & de l'équité de Vos Seigneuries, qu'elles donneront serieusement leurs ordres au Collége de l'Amirauté de Middelbourg , à ce que lesdits Sucres qui sont à Flislingue

fingue foient entiérement, & fans aucun délai, remis audit Henri Ampzing ou à son ordre. Donné à la Haye le séptième Novembre 1665.

D'ESTRADES.

#### LETTRE

### Du Comte d'Estrades à Mr. de Lionne.

### Le 11. Novembre 1665.

MOnfieur de Wit & moi avons eu de gran-des conférences depuis trois jours. Je lui ai dit tout ce qui est porté pour ses intérêts dans les dépêches du Roi; il m'a témoigné en avoir beaucoup de reconnoissance, & ne défirer rien tant que d'avoir occasion de la faire voir à Sa Majesté par quelque service. Il a estimé à propos qu'en voyant les Députez de l'Assemblée, je leur fasse entendre que le Gouvernement présent satisfait Sa Majesté, & que si on le change cela lui donneroit occasion de prendre d'autres mesures, ce que j'ai fait assez utilement pour lui & pour nous. Je suis assuré de huit Villes qui ont promis que non seulement on n'entendra jamais à aucun Traité avec l'Angleterre sans la France; mais même qu'ils n'y envoyeront point une personne, sans lui donner ordre de ne faire aucun pas fans la participation de Sa Majesté, & quant au Gouvernement présent, qu'ils le maintiendront au pe-

#### Lettres, Memoires, Oc.

ril de leur vie. Il y a encore dix Villes à mettre sur ce pied-là, à quoi je m'en vais travailler incessamment. Les affaires sont dans leurs crises, & l'Assemblée de Hollande est de trois cens personnes, les Députez étant doublez par toutes les Villes par la conjoncture des affaires.

Monfieur van Beuningen a écrit à Monfieur de Wit tout ce que vous me mandez, & lui a fait entendre que j'avois pouvoir de dire que le Roi se déclareroit contre l'Angleterre. Il m'a fort pressé là-dessus, & m'a dit que c'étoit le moyen de fermer toutes les portes aux Cabales, & que Sa Majesté leur fournissant l'argent porté par le Traité, jusques au tems qu'il donne le secours, c'est un moyen infaillible d'attirer l'asfection & la confiance de ces Provinces, & particuliérement de la Hollande, qui se voit seule chargée de toute la dépense, la Gueldre, Overvsiel, la Frise & Groningue ne fournissant rien, leur Païs étant ruiné par l'Armée de l'Evêque de Munster, & que la Zélande ayant perdu ion Commerce de Mer ne fournissoit rien ; qu'ainsi la Hollande étoit chargée de tout, & que se voyant aidée & soulagée par le Roi, & la foi d'un Traité exactement tenuë, Sa Majefté seroit absolument tenue maitresse de leurs volontez, & leur feroit faire ce qu'elle voudroit, au lieu que si on laisse les Etats dans l'embarras où ils sont, il est à craindre que l'inexécution du Traité subsistant, ils ne soient obligez de s'accommoder contre leur gré & leur propre intérêt, & que le parti contraire ne prévale.

Je lui répondis que j'avois ordre du Roi de l'informer de l'état des affaires, & que si Mes-

fieurs .

fieurs les Etats prenoieut une réfolution d'agir de concert avec lui pour la paix , & n'entendre à aucune proposition secrete sans la lui communiquer ni même d'envoyer en Angleterreune perfonne exprès pour n'egocier sans sa participation, & que Sa Majesté en se déclarant trouvât ses sur les su

Mais qu'avant de faire ce pas, al falloit voir ce que produiroit cette Allemblée, & fi on rejetteroit toutes ces propofitions de paix en fecret, & l'envoy d'une personne de confiance en Angleterre, de quoi étant bien éclairei je m'employerois de tout mon pouvoir, pour leur procurer, la fatisfaction que les Etats demandent avec

tant d'empressement.

l'ai pris ce tems-là pour folliciter les dix autres Villes. Monsieur de Wit agit aussi fortement de son côté, & l'on a vû uneffet de nos follicitations depuis deux jours. Un Ministre qui occupoit la Chaire de la principale Eglise de la Haye, appellé Landtman, a prêché que Dieu les châtioit, de ce qu'ils acceptoient le fecours d'un Roi idolâtre, & qui étoit capable de les faire massacrer de même que leurs confréres le furent à la St. Barthelemi par un autre Roi son prédécesseur, qui outre cette barbarie fit encore égorger plufieurs innocens à Anyers. & qu'on avoit quitté l'alliance d'un Roi de leur Religion". pour lui faire la guerre par des maximes d'un mauvais Gouvernement. Ce qui étant raporté à Messieurs les Etats, ils l'envoyérent chercher. pour pour l'interroger sur ce fait; il tourna la chose d'une autre manière, & plusieurs voix allérent à le laisser aller, mais nos amis jugérent qu'il falloit un châtiment, parce qu'il avoit désigné la Personne du Roi. On l'a suspendu de la Chaire pour jamais, & il s'est retiré de la Haye. Cet homme étoit fort aimé du Peuple, & cependant on a fi bien pris ses mesures que cela n'a point eu de suite.

#### LETTRE

## Du Roi au Comte d'Estrades.

Le 13 Novembre 1665.

l'Ai reçû vos dépêches du 29, de ce mois passé, & ai été fort aise de deux particularitez qu'elles contenoient, l'une le retour du Sieur de Wit à la Haye, & l'autre que vous fovez venu à bout par vos diligences auprès de vos amis, de rompre les mesures des Cabales d'Espagne, d'Angleterre, & de Madame la Princesse d'Orange, dans le dessein qu'elles avoient de faire rétifir la proposition des deux Députez d'Overyssel, d'envoyer une Ambassade Extraordinaire au Roi d'Angleterre, dont Monsieur le Prince d'Orange fut le Chef.

Quand à ce que vous dites de l'argent que ces trois Cabales ont prodigué en cette occasion, il se peut faire que la Princesse d'Orange ne l'ait pas épargné; pour les Anglois j'en doute, car ils n'en regorgent pas; outre que je ne vois aucun de leur Ministre sur les lieux qui pût avoir cet ordre là: mais pour les Espagnols, je sçai à n'en pouvoir douter, qu'ils ne peuvent pas avoir

dépen-

dépensé un sol, non par défaut de bonne volonté, puis que depuis quatre ans Esteven de Gamarre presie continuellement les Ministres du Roi son Maître, de lui envoyer quelque remise d'argent extraordinaire, représentant l'utilité qu'on en pourroit tirer, en des occurrences de cette nature, & principalement pour promouvoir la Ligue défensive des dix-sept Provinces, mais jesçai, de Madrid même, que quelques vives instances que Dom Esteven de Gamarre en ait sol faire, il n'en a pû tirer jusques ici que des espérances qu'on y satisferoit bientôt.

A préfent que le Sieur de Wit aura repris P'exercice de fa charge, vous aurez plus de facilité, attendu même les bonnes intentions que j'ai pour les Etats touchant leur Guerre avec l'Angleterre, & ce que j'ai déja fait pour eux contrell'Evêque de Munster, de les porter à tout ce que je puis désirer.

Cependant vous vous étes fort bien conduit, de ne parler à perfonne du pouvoir que je vous ai donné touchant ma déclaration, & d'attendre l'arrivée du Sieur de Wit, pour pouvoir prendre avec lui toutes fortes de mefures fur des

fondemens plus certains.

Il est sans doute qu'il faudra que la Province de Hollande, au moins me donne une promesse par écrit, qu'elle n'entendra à aucun Traité avec l'Angleterre sans ma participation & mon consentement, & van Beuningen m'a déja souvent offert de signer ici au nom de ses Maitres un pareil écrit, qui ne seroit qu'une consirmation de ce que porte déja nôtre-Traité, & v d'y ajoûter même ce terme, sans ma Médiarien, ce que je crois aussi fort juste, car comme les An.

Anglois n'omettront rien pour nous défunir, & que pour en venir mieux à bout, ils pourront offrir aux Etats de plus grands avantages en leur particulier s'ils veulent entendre, à traiter la paix separément, je dois d'autant plus prendre mes précautions là-deflus, que Mellieurs les Etats fe peuvent fouvenir de quelle façon je fustraité à Munster, dans un cas pereil à celui qui est prêt d'arriver. J'ai trouvé fort considérable le mot que les Députez de Hollande & de Zélande ont dit dans l'Affemblée, qu'il étoit aifé de voir que cette guerre de l'Evêque de Munster, étoit fomentée par les Espagnols, puis qu'ils s'oppofoient à leur secours, & qu'il étoit tems de lever le masque. Il sera bon de les rechauffer dans ces bons sentimens, & je fais état de vous ordonner, dans le tems de ma déclaration, de parler clairement au Sieur de Wit, des droits de la Reine sur certaines Provinces du Païs-bas, sans les mettre néanmoins en condition pour ladite déclaration, mais comme me promettant cette rétribution de l'équité & de la reconnoissance des Etats qu'après que j'aurai préferé leur intérêts à tous les miens, par une rupture contre une autre Couronne, qui ne défire que mon amitié, & qui m'a fait même des avances qui m'eufsent été fort avantageuses pour la pouvoir conferver, Messieurs les Etats en useront à mon égard, avec la même affection & fincerité pour l'appui & le soûtien de nos droits, comme nôtre Traité les y oblige.

Vous avez donné un fort bon Confeil à la Princesse de Nassau, de se jetter avec le Prince son Fils dans la Place de Groningue, où elle ne peut courre aucun peril. Cependant cette demonstration lui aura servi à faire augmenter

confi-

confidérablement l'affection, & l'estime que les peuples ont déja pour elle, voyant de quelle sorte elle sera exposée pour leur intérêt.

Quand je ferai lever de la Cavalerie (ce qui pourra être bien-tôt) je jetterai volontiers les your fur la Noblesse des Provinces d'Overyssel & de Gueldre, pour le choix de quelques charges, pour tirer ces Gentilshommes la du mau-

vais état où la guerre les a reduits.

J'ai eu grand plaifir d'apprendre que les différens de l'Electeur de Brandebourg, avec les Etats fuffem, en termes d'un accommodement prochain & facile, mais jene vous fçaurois affez recommander la fatisfaction du Roi de Dan-

nemarc, dont je vous ai déja si souvent écrit. l'ai fait dire quelque chose à van Beuningen des préjudices que peuvent souffrir les Etats, de la manière d'agir de leurs Députez aux affaires de la guerre, dont ils n'ont pas toute l'intelligence qu'il faut pour pouvoir profiter des conjonctures, & prendre de bonnes réfolutions à tems. Le Sieur de Pradel a ordre de fuivre exactement, autant qu'il fera en son pouvoir, tous les Confeils que vous lui donnerez. Le Duc de Neubourg m'a écrit, & me fait de grandes plaintes du Gouverneur d'Emmeric, qu'il dit avoir, par ordre des Etats, & contre la volonté de l'Electeur de Brandebourg, chassé de cette Ville-là, les Peres Jesuites qui y ont été fondez par les défunts Ducs de Juilliers, & le Duc me prie de m'employer efficacement auprès des Etats, pour les obliger au prompt rétablissement desdits Jesuites, qu'il ne leur appartenoit pas de chaffer, mais présentement à l'Electeur de Brandebourg par droit de Souveraineté. Je serai bien-aise de témoigner encore en cette Tome I I I. renrencontre-ci, la confidération que je fais des priéres dudie Duc, & particuliérement en une affaire de cette nature; qui régarde le bien de la Religion Catholique.

## LETTRE

## Du Roi au Comte d'Estrades.

Le 13 Novembre 1665.

VAn Beuningen qu'il ne faudra pas commet-tre de de-la, a tenu ici un discours à Lionne, qui m'a femblé digne de grande réflexion, mais j'aporte une particuliére application à en profiter. Il lui a dit que je pourrois songer à débaucher les Troupes de l'Evêque de Munfter, en quoi les Etats trouveront l'avantage de diminuer les forces de leur Ennemi, & moi celui d'augmenter les miennes; Lionne ayant répondu à cela, que je serois embarassé à trouver les moyens de faire passer en France, ce que je pourrois attirer à mon service des Troupes dudit Eveque, Van Beuningen a reparti, que je pourrois les faire joindre présentement au Corps que commande le Sieur Pradel, & les faire pailer de deça avec le même Corps, quand l'occasion de l'employer sera cessée. Cette ouverture m'a paru si utile en toute manière, que j'ai résolu aussi-tôt de vous charger de donner vos soins à la faire réuilir, soit par Troupes entiéres, comme Compagnies & Regimens, si cela se peut, soit en ramassant les Soldats qui viendront se rendre, ou que l'on attirera par des billets qu'on pourroit faire jetter dans l'Armée de l'Eveque, & en formant après un Corps quand quand il y en aura nombre fuffifant. J'écris auffi de cette affaire par la voye du Sieur le Tellier au Sieur de Pradel, à qui je mande de s'entendre avec vous, & je lui marque de quel fonds on devra se servir, pour y employer, en attendant que j'en aye fait remettre un exprès, si vous jugez qu'il y ait lieu à faire réuffir la chose.

#### LETTRE

# Du Comte d'Estrades au Roi.

Le 14. Novembre 1665.

JE dépêche ce Courier à Vôtre Majesté, pour Jui donner avis que toutes les Villes de Hollande ont protesté dans l'Assemblée qu'elles n'entendront à aueune proposition de paix avec l'Angleterre, que par la participation de Vôtre Majesté; ensuite de quoi Monsseur de Wit est venu chez moi me porter cette parole, & me représenter de la part des Estas, & de la Hollande, combien il est important dans cette conjoncture présente, que votre Majesté se déclare contre l'Angleterre, suivant le Traité, afin que cela ferme toutes les portes aux Cabales contraires, qui sont à présent fans credit par cette déclaration.

Il m'a fort prié enfuite de fupplier Vôtre Majefté, de vouloir aider la Hollande de l'argent qui lui eft dû du fubbride des quatre prémiers mois. Cette Province étant chargée de toutes les dépenses de Terre & de Mer, & cles autres étant ruïnées, ne sçauroit jupporter feule les grands frais de la guerre si yôtre Majelké ne

l'affifte,

l'Affilte, ce que faifant elle donnera à connoitre que fon intention a été toûjours d'exécuter le Traité de 1662. & remettra entiérement la confiance qu'une partie de ces peuples avoit pur due par leurs pertes & fouffrances lans avoir pû obtenir l'exécution dudit Traité; joignant à cela la chaleur qui paroffloit déja dans toutes les Provinces de s'unir de plus en plus contre l'Ennemi commun, par la parole & feule efpérance que Vôtre Majefté fe déclarera, que de là on peut juger l'effet que cela produira lors

que la chose aura sa perfection.

La Province de Zélande, qui est toujours partagée, trois Villes tenant le parti du Prince d'Orange, & les autres celui de Hollande, sont toutes réunies par l'Alliance que Monsieur de Wit a faite des deux Chefs de cette Province; Monsieur Tibaut, Monsieur de Wit; le fils Epouse la fille de l'autre, & doivent être tous deux dans huit jours en cette Ville; & porter les Résolutions de la Zélande à une entiére union avec la Hollande; ledit Sieur de Wit m'a aussi assuré de la part de ses Mastres, qu'on n'envoyera personne en Angleterre que l'on ne communique fon instruction, & qu'on n'informe Vôtre Majesté de tous les ordres qu'on lui donnera, & que si Vôtre Majesté ne trouve pas bon qu'on l'envoye, on réjettera cette penfée, comme ne voulant rien faire qui ne lui soit agréable.

Peftime qu'elle peut à présent prendre ses résolutions avec sûreté, après les pas que Monsieur de Wit & la Province de Hollande sont, qui affarément attireront à eux toutes les Provinces, dont partie nous est déja affarée, & on

pourra gagner l'autre.

Mada-

Madame la Princesse de Nassau agit toùjours très-bien. La Province de Frise ne l'a pas voulu laisser sortie de Leeuwarde pour alter à Groningue, mais le zese qu'elle a témoigné pour cette Province défosée a redoublé de beaucoup l'affection de ses Peuples pour elle. Je n'oublie rien aussi pour ménager les principaux des Villes de Zésande, & comime cette Province est la plus proche de France, je tiens que les gratifications y seront bienemployées.

Je érois à préfent voir bien clair, qu'après la déclaration de Vôtre Majefté, fuivant le Traité, on pourra tirer des Etats tout ce que Vôtre Majefté défiréra, & plus peut-être qu'elle ine penfe, car avec ces Peuples il les faut engager dans le commencement aux cho-fes fans qu'ils les voyent, & quand ils font une fois dans le chemin on les mene aufil loin

qu'on veut.

J'ai promis feulement à Monsieur de Wit de réprésenter à Vôtre Majessé tout ce que dessus, fans lui donner aucune assurance de la déclaration contre l'Angleterre.

# LETTRE

### Du Comte d'Estrades à Mr. de Lionne.

# Le 14. Novembre 1665.

F vous dépêche le Courier; & vous verrez par la Lettre du Roi tout ce qui s'est passé dans la Province de Hollande; Je croi, Monfieur, 462 Leures, Memoires, C.

fieur, que le Roi peut faire un fond affüré, que la Province de Hollande ne fera rien en quoi que ce foit , fans la participation de Sa Majesté. Monsieur de Wit est plus puissant que jamais: tous ceux qui paroisloient contre lui il y a huit jours lui font à présent la cour, & le recherchent. Il proteste qu'il sera fort reconnoissant des bontez que le Roi a témosgné pour lui. Pai reçú cet. ordinaire trois paquets de Messieurs les Ambassadeurs qui sont en Angleterre du 18, 25. & 30. du mois passe. Il faut que les dépêches ayent été arrêtées.

Monfieur de Wit attendra le retour des Couriers avec grande impatience. Il m'a recommandé cette dépêche pour Monfieur van Beuningen. Les Etats lui donnent ordre de confir-

mer au Roi ce qui m'a été dit.

# LETTRE

# De Mr. de Lionne au Comte d'Estrades.

# Le 18. Novembre 1665.

Le Roi m'a commandé de vous dépêcher ce Courier exprès, sur un mot qui s'est trouvé dans la dépêche, que Monsieur de l'Essein m'a cerit à son arrivée à la Haye. Il mande que l'Evêque de Munster, pour toute conclusion des Constrences qu'ils avoient eues ensemble, lui avoit témoigné qu'il se porteroit à une surpension d'armes, & que lui ayant reparti qu'il se devoit disposer à despartis plus conformes à l'état auquel il se trouvoit, & parler de retirer ses Troupes entiérement, qu'encore ne sçauroir il pas si Messeurs les Etats s'en contenteroient, L'Évê-

L'Evêque avoit repliqué qu'il les retireroit de plusieurs endroits, mais non pas de tous, & que c'étoittout ce qu'il pouvoit faire, en attendant des nouvelles du Roi d'Angleterre. Ledit Sieur de l'Esseins ajoûte bien dans la suite de sa Lettre ;-que vous ayant dit quelque chose à son arrivée à la Haye de cette suspension, vous lui aviez dit que vous ne croyez pas que Messieurs les Etats voulussent y entendre, tant ils sont piquez & irritez contre cet Evêque; mais comme cela n'affûre pas affez Sa Majesté sur une chose, qu'elle estime être de la derniére considération, elle m'a ordonné de vous envoyer ce Courier, pour vous faire sçavoir en toute diligence ses tentimens & ses intentions sur cette matière, qui font, que Messieurs les Etats en la constitution où sont les choses seroient une trèsgrande faute, s'ils écoutoient une pareille proposition, laquelle venant de la part de leur Ennemi, on doit tenir pour constant que c'est la seule nécessité de ses affaires qui l'a obligé à la faire, & comme d'ailleurs cette suspension corromproit tout le fruit & le mérite que Sa Majesté prétend acquérir auprès des Etats, de leur avoir envoyé un secours confidérable dans-un besoin si pressant, que ce fruit lui paroît comme une chose qui ne peut manquer au mauvais état où font reduites les affaires, & les Troupes de l'Evêque; Et qu'enfin les uns & les autres, par tant de motifs, nous devons nous proposer pour but de ruiner & de dissiper l'Armée que l'Evêque avoit ramassée, Sa Majesté désire que vous rompiez entiérement le cours de cette négociation, si elle avoit été entamée, ce que nous ne croyons pas. Quand même les Etats auroient d'abord écouté l'ouverture, lors que vous ferez VOH

## 464 Lettres Memoires &c.

voir tant de raifons contraires qui la leur doivent faire rejetter, & quand méme nonobl'ante tout cela, ils y auroient quelque inclination, la mégociation étant entre vos mains, vous la pourrez faire mourir & avorter, par cent incidens & expédiens qui vous pourront aifément tom-

ber dans l'esprit. Sa Majesté m'a aussi chargé de vous faire sçavoir, par ce même Courier; qu'elle prit hier la résolution de rappeller d'Angleterre Messieurs fes Ambassadeurs, & que je fais partir ce même matin un Courier qui leur porte l'ordre de revenir fans délai, & d'y ajoûter à cela que fadite Majesté s'attend que Messieurs les Etats, quand vous leur en donnerez l'avis, envoyeront ausli-tôt un Courier pour rappeller Monsieur van Goch, connoissant bien que s'ils en usoient d'une autre manière, elle ne pourroit passe porter à la déclaration qu'ils défirent avec une passion fi forte, tant qu'elle verroit à Oxfort, un de leur. Ministres en l'état de conclurre sans elle de moment à autre, & cette même confidération qui est si juste, vous doit aussi servir pour empêcher. l'envoi en Angleterre de tout autre Ministre, ous prétexte de l'échange des prisonniers.

# L E T T R . E

# Du Comte d'Estrades au Roi.

# Le 19. Novembre 1665.

J'Ai vû par une dépêche que Vôtre Majesté m'a fait l'honneur de m'écrire du 13. du courant, la pensée du Sieur van Beuningen sur les moyens de débaucher les Troupes de l'Evêque de

de Munster, & les attirer à son service ; sur quoi je dirai que Messieurs les Etats ayant eu la même vifée, ont donné commission à leurs nouveaux Colonels de faire leurs levées fur les frontieres, & proche des lieux où les Ennemis ont leur quartier; on a même jetté des billets dans leurs Camps pour les avertir qu'on leur donneroit de l'argent & bon traitement, s'ils vouloient quitter le service de l'Evêque; ce qui n'a produit autre chose qu'à faire déserter plusieurs Soldats fans qu'ils ayent voulu prendre fervice. Ils ont déclaré ne le pouvoir faire, étant tous Walons, Brabancons & Franc-Comtois au fervice du Roi d'Espagne, que leurs Capitaines leur avoient donné congé pour un an, & fait espérer qu'ils feroient fortune dans le pillage des Hollandois, mais qu'ils n'ont trouvé que miféres, & qu'ils n'ont jamais tant fouffert que depuis qu'ils font au service de l'Evêque. On leur donne des Passeports pour s'en retourner. l'ai fait remarquer à Meslieurs les Etats tout cequ'ils ont dit, aussi-bien que le pillage de la maison d'un Ministre à Cuc dans le Baillage de Bergues-op-Zoom, & l'infulte qui a été faite à Monfieur le Comte d'Auvergne, au Bourg de Mole, à huit lieues d'Anvers, par 50. Moufquetaires qui l'ont attaqué dans l'hôtellerie. Quoi qu'il n'eut que huit hommes, il s'est défendu. durant trois heures, a eu deux hommes tuez & plusieurs blessez, ce qui l'obligea de capituler à 4000. livres de rançon. Mole appartient au Roi d'Espagne, & j'ai estimé à propos de faire présenter un Mémoire aux Etats pour les Officiers du Comte d'Auvergne, pour demander reparation de cet assassinat, les partis de l'Evêque de Munster ne pouvant faire des actes V 5 , d'hoftid'hostilité sur les Terreadu Roi d'Espagne sans son confentement (ce qui marque une irruption.) Je ne perdrai pas d'occasion d'échausffer les Etats là-dessus, quoi que la chose parle affez d'elle-même, pour ne douter pas de l'intelligence de l'Evêque & des Espagnols. Ils ne laisfent pas de trouver des amis dans les Etats & 
dans les Villes qui adoucissent l'action & lui 
donnent une autre face. Monsieur de Wit ne 
perdra pas de tems de la poussers in il sau 
qu'il dissimule bien souvent pour faire mieux 
rénssir ses dessens en dire pour avoir un Président de semaine à notre dévotion.

Te ne crois pas qu'une fignature en particulier de quelques-uns de la Province de Hollande ait plus de force, que ce qui a été fait, & dont j'ai rendu compte à Vôtre Majesté par un de mes Secretaires que je lui ai dépêché, puis que toutes les Villes qui composent l'Assemblée de Hollande, consentent de ne traiter ni entendre à aucun accommodement avec l'Angleterre, fans la participation de Vôtre Majesté & sans sa m'diation, & que les Etats Généraux me l'ont confirmé par le Préfident de semaine qu'ils ont envoyé chez moi, & que leur résolution a été enregistrée: ainsi je puis assurer Vôtre Majesté qu'il n'y a rien de plus fort que ce quia été fait, & que je ne doute pas que les Etats n'exécutent tout ce qu'ils promettent, en cas que Vôtre Maiesté se déclare contre l'Angleterre. Je lui dirai par avance que j'ai si bien préparé les choses de decà, qu'après ce pas fait, j'espere en pouvoir faire faire de bien grands aux Etats contre les Espagnols. La matière que je leur ai préparée depuis quelques jours réuffit ainsi que

je le puis souhaiter, & ce que je leur ai infinué & aux Députez de l'Assemblée sur les deux ches de rupture spécifiez ci-dessus, me semble prendre un bon chemin, les Etats voulant avoir satisfaction, & qu'on rende Pargent à Monsseur le Comte d'Auvergne, à faute de quoi on usera de représailles. Si ce seu commence à s'allumer, le reste ira bien vite.

Quant aux plaintes de Monsieur le Duc de Neubourg, elles ne sont pas justes. Messieurs les Etats ont défendu que, les partis n'allaffent pas fur ses Terres; les Commandans qui y avoient été envoyez ont reçû des repriman-On a fait relâcher un Major & des Officiers de l'Evêque de Munster pris sur ses Terres, tout leur équipage a été restitué, & le Commandant d'Orfoy a eu défense de n'envoyer plus ses partis sur les Terres dudit Duc, ce qui m'a paru être assez satisfaisant pour ne porter pas ses plaintes à Vôtre Majesté ni à Ratisbonne, ce qui aigrit fort Meslieurs les Etats, & fait qu'ils ne le tiennent pas pour leur ami, en ce que dans le même tems. qu'ils ont consenti à tout pour lui donner satisfaction, il les décrie par des plaintes continuelles. Pour ce qui regarde les Jesuites d'Emmeric, ils ont leurs railons, par la correspondance qu'ils tenoient avec l'Eveque de Munster, & je ne puis pas bien me meler de cette affaire, dans cette conjoncture, où les Catholiques n'en ont pas bien usé. Il est arrivé à Rotterdam depuis huit jours une affaire, qui fait du bruit, dans la maison d'un Marchand François appellé du Chemin, lequel

quel fut visité du Sindie des Catholiques , &: de deux Prêtres; lesquels lui dirent cent cho-. ses offensantes, sur le secours que Vôtre Majesté donnoit aux Etats contre l'Evêque lequel faisoit la guerre pour la cause de Dieu, & pour rétablir la Religion Catholique dans ces Provinces, & que cela étoit étonnant de voir un Roi Très-Chrêtien la détruire & foutenir les Hérétiques. Ils s'échaufférent si fort fur ce sujet, que Du Chemin fut obligé de les faire fortir de sa maison : ce ne fut pas fans éclat, la populace s'étant élevée & afsemblée au bruit qu'ils faisoient. Par là Vôtre Majesté peut juger que les Catholiques, par leur imprudence, donnent sujet à Messieurs les Etats d'être séveres. Il n'y a pas de Villes où il ne foit arrivé quelque chose de semblable depuis la guerre. Dans Utrecht il y a eu des gens si inconsidérez ; qu'ils ont dit publiquement qu'avant qu'il fut long-tems on diroit la grande Messe dans l'Eglise d'Utrecht. Il est très-certain que tous les Catholiques du Pays & les Prêtres font tous Espagnols, & qu'ainsi il faut que le Gouvernement y prenne garde & ne s'endorme pas. Je ne laisle pas d'agir pour le bien de la Religion autant qu'il m'est possible, mais je ne m'abandonne pas à la passion des uns & des autres sur une telle matiére, pour employer le nom de Vôtre Majesté inutilement.

#### LETTRE

## De Mr. de Lionne au Comte: d'Estrades:

Le 20. Novembre 1665.

Otre Courler est arrivé, & je vous le renvoyerai dans deux ou trois jours. -Cependant je vous dois informer que je viens de dire de la part du Roi à Monsieur van Beuningen qui le mandera, je m'assure, ce foir aux Etats, que des que ses Ambassadeurs que vous aurez sçû par mon Courier qu'elle a rappellez , & Monsieur van Goch seront fortis d'Angleterre , elle entrera en rupture ouverte contre le Roi d'Angleterre, en . conformité du Traité de 1662. sans défirer d'autres conditions pour sa sûreté que celles qui seront entiérement conformes audit Traité, c'est-à-dire que Messieurs les Etats ne négocieront rien en Angleterre sans sa participation, & n'y conclurront rien fans fon confentement.

Monfieur van Beuningen a eu de cette déclaration la joye que vous pouvez vous imaginer; Il m'a voulu faire quelque inflance que la rupture le fit presentement, mais je l'ai payé de raisons qui lui ont fermé la bouche, & auxquelles il s'est ausi-tot rendu, comme en effet elles sont convaincantes, & principale-

ment la derniére.

Je lui ai dit prémierement, qu'ayant affaire à un peuple brutal, dont le Roi d'Angleterre n'est pas le maître, nous devions avoir grand égard à la sûreté de nos Ambas-Jadeurs avant que de passer à aucun acte d'hossilité.

En second lieu, que je n'étois ni assez imprudent ni aflez hardi, pour ofer confeiller au Roi de faire ce pas avant que de voir. Mr. van Goch en Hollande, parce que comme il ne peut recevoir l'ordre de fon rappel que plusieurs jours après que nos Ama. bassadeurs seront partis, & peut-être déja passez en France, il pourroit facilement arriver que le Roi d'Angleterre dans cet intervalle de tems, voyant la guerre infaillible avec la France, donneroit les mains aux conditions que les Hollandois ont témoigné défirer, & conclurroit la paix avec ledit van Goch, & que par cette précipitation de peu de jours nullement nécessaire, nous aurions gagné que Messieurs les Etats seroient en paix, & la France seule en guerre pour leur feul intérêt.

Monsieur van Beuningen m'a demande si je ne vous envoyerois pasl'ordre de dire aux Etats de la part d'u Roi les mêmes choses que je lui avois dites. Je lui ai répondu, que je ferois sçavoir tout ce qui s'est passé entre nous, & que vous ne feriez point de disficulté de vous expliquer de de-la aux mêmes termes à Monsieur de Wit & à nos amis. Nous devons demain ou après demain consérer avec ledit van Beuningen, & concerter ensemble les meilleurs moyens de faire la guerre conjointement tant dans l'Hy-

ver qu'au Printens, après quoi je vous renvoyerai vôtre Courier. Je mande à Monsieur de L'Esseins qu'il peut revenir.

#### LETTRE.

# Du Roi au Comte d'Estrades.

# Le 28. Novembre 1665.

J'Ai reçû vos dépêches des 14. & 19. de ce mois. Pour y répondre par ordre, je vous dirai que j'ai été fort aile de scavoir qu'enfuite du consentement que toutes les Villes de Hollande y ont donné, le Sieur de Wit vous eut porté la parole de la part des Etats, qu'ils n'entendront à aucunes propositions de paix avec l'Angleterre qu'avec ma participation à quoi if alloit ajouter, & ne conclurront aucun Traité de paix, ou de suspension, longue ou courte, que de mon consentement, en conformité du Traité de 1662.

Pour ma déclaration contre l'Angleterre, dont le Sieur de Wit vous a encore prellé, je ne tardérai pas de la faire, fuivant ce que je vous ai mandé par mes précédentes d'pèches, auffi-tôt que j'aurai avis que mes Ambafladeurs & le Sieur van Goch auront repaffé la Mer; & van Beuningen lui-même eft demeuré d'accord ici que je n'en pouvois ni devois user autrement.

Quant à l'allistance d'argent dont le Sieur de Wit vous a aussi parlé, j'ai été surpris qu'il ne vous soit pas tombé dans l'esprit de lui représenter, qu'étant sur le point de rompre, pour leur seul intérêt, contre une Couronne qui m'est amie, & n'en ayant point d'autre sujet particulier, c'est. à

dire, voulant bien entreprendre une guerre pour leur seule consideration, j'aurois droit de rappeller en même tems le Corps de fix mille hommes que j'ai en Hollande, ou de prétendre au moins que les Etats l'entretinssent à leurs dépens, s'ils désirent que je continuë à les en assister, n'étant pas dit dans le Traité que je doive soutenir deux guerres de cette forte en même tems, & étant porté au contraire par ledit Traité, qu'ausfi-tôt que l'Allié qui ne sera pas attaqué, rom. pra contre l'agresseur pour l'intérêt de l'autre Allié, le secours qu'il auroit auparavant donné en Troupes ou en argent, cessera. Et en effet, rien n'est si juste que cette stipulation, car autrement la condition du secourant seroit incomparablement plus mauvaise que celle de l'attaqué même, puis qu'il seroit obligé de rompre, & de continuer à donner les secours.

Je n'estime pas qu'il faille se contenter de l'offre que le Sieur de Wit vous a fait, qu'on vous communiquera l'instruction de la personne que . les Etats pourroient envoyer en Angleterre, car je 🖸 demeurerois toûjours exposé à craindre, ou que l'on ne lui en eut donné d'autres plus secretes, ou qu'on ne lui en envoyât, fur les ouvertures que les Ministres du Roi d'Angleterre lui pourroient faire tous les jours. Il faut donc prendre au mot ledit Sieur de Wit, fur la seconde offre qu'il vous a faite que les Etats n'envoyeront personne en Angleterre si je ne le trouve bon , & lui dé. clarer franchement que je ne l'estime pas à propos. Cela même dans cette conjoncture-ci produira un autre bon effet dans l'esprit des Anglois, & les disposera mieux à la paix, que fi on leur donne lieu de croire par cette mission qu'on les en recherche toûjours.

Il est important que vous échaussiez fort less Etats à pouller, auprès du Gouverneur de Flandre, la reparation de l'insulte faite au Comte. d'Auvergne, qui fait voir si évidemment l'intelligence secrete des Espagnols & del'Eveque. de Munster; & si ce Gouverneur ne leur en fait. bien-tôt raison, il faut faire résoudre les représailles qui est la seule voye de la tirer.

Le Sieur de Wit lui-même n'est pas bien informé, s'il croit que les Espagnols ayent distribué un seul denier à des particuliers des Provinces; je sçai le contraire à n'en pouvoir douter.

J'ai recu depuis fix jours un Courier du Duc. de Beaufort qu'il m'a dépêché d'auprès de Tunis, par lequel il me mande qu'après 28. jours d'agitation d'une très-grande tempête, il avoit enfin reçû les ordres que je lui avois envoyées. deux mois auparavant de passer en Ponant; mais. que ces ordres l'ayant rencontré avec seulement. un mois & demi de victuailles, il se trouvoit. obligé de venir nécessairement rendre le bord à. Toulon pour en prendre de nouvelles, aucun. des Officiers, auxquels il en avoit parlé, ne lui, ayant conseillé de hazarder ni d'entreprendre, avec si peu de vivres, un trajet depuis le fond du. Levant jusques à la Rochelle.

Par l'ordinaire de Provence d'hier au foir, j'ai sçû que quatre des Vaisseaux qui étoient avec lui; étoient déja arrivez audit Toulon, &. par le prochain, je ne doute pas que je n'appren-

drai qu'ils feront tous dans ce Port-là.

Je renvoyeaujourd'hui un Courier audit Duc. de Beaufort, & je lui ordonne de se pourvoir de victuailles avec la plus grande diligence qu'il. pourra, & de ne perdre pas un moment de tems à se remettre en mer pour passer en ces . mêmes Mers de deçà. Cependant fi yous entendiez dire qu'il a eu un contre ordre, c'eft-à-dire de demeurer dans les Mers de Levant, il ne faudra pas s'en allarmer, & vous devez par avance avertir le Sieur de Wit & quelques autres amis, que ledit Duc m'a prié lui-même par la même Lettre d'en faire courif le bruit, afin que se rependant en Angleterre, son passage se tasse avec plus de sûreté. Il viendra avec leize. Vaisseaux, si celui qui aporte mon Amballadeur à Gonstantinople est de retour, comme je tiens pour insallible qu'il le sera, puis qu'il doit y être arrivé il y a plus de quinze jours.

J'ai voulu concerter îci avec le Sieut van Beuningen ce que l'on aura à faire de part & d'autre, pour se mettre mieux en état de faire la guerre avec avantage; mais on ne l'a pas trouvé instruit là-desse de l'intention de ses Mattres, ni avec aucun pouvoir de rien promettre: c'est pourquoi il faut que vous-même le fassiez de de-là avec le Sieur de Wir fort secretement, & sans y perdre un moment de tems: & pour cet effet je vous dirai quelles sont mes pensées & mes intentions, & pour le faire avec plus de methode, il faut distinguer entre ce que nous avons à faire présentement pendant cet Hyver, & ce que nous aurons à faire pour la Campagne.

Touchant le prémier point il s'agit en prédmier lieu de bien affurer le paffage du Duc de Beaufort, en quoi Messieurs les Etats om le même intérêt que moi, & de résoudre quelle guerre on fera dans la Manche pendant l'Hyver-

Pour le passage dudit Duc, vous demanderez aux Etats un ordre (pour mettre incessament adresse) à celui qui commande les seize Vaisseaux qu'ils ont dans le Détroit, de join-

dre.

dre ledit Duc, & defaire tout ce qu'il leur or-

Lors qu'on a parlé ici au Sieur van Beuningen, comme s'il ne s'étoit plus fouvenu, à présent. qu'il voit que ma résolution est prise, de toutes les offres qu'il m'a mille fois faites pour m'y porter, de faire joindre cette Escadre de Vaisfeaux qu'ils ont dans la Mer Mediteranée à ceux · que j'y aurois, & les faire agir ensemble : Ilm'a voulu dire que ses Superieurs avoient pris depuis quelques jours la réfolution de licentier dette Efcadre, comme leur étant de trop grande dépense & de peu de fruit, & néanmoinsil est indubitable que rien ne peut mieux & plûtôt mettre. les Anglois à la raison, & faire crier leurs Marchands contre la Guerre, que si on leur ôte tout : moyen de continuer leur Commerce dans la Méditerranée, qui est celui de tous qui leur aporte le plus de richesses, ledit van Beuningen a néanmoins avoué que les ordres de ce licentiement vrai-semblablement ne seroient pas encore partis, & en tout cas je ne doute pas que quand vous infifterez là-dessus fortement, comme sur une chose sur laquelle j'ai pris mes mesures, m'avant toujours été offerte, il ne vous soit faci-·le de faire revoquer lesdits ordres, quand même ils fe trouveroient déja partis : j'ai en cela un double intérêt, car outre la fûreté dudit passage. du Duc de Beaufort, l'entretien de cette Escadre me semble absolument nécessaire pendant la Campagne prochaine, comme je le dirai plus bas, pour, étant jointe aux Vaisseaux 9: Galeres que l'aurai dans la Mediterranée, ôter aux Anglois tout le Commerce de cette Mer, ou les obliger d'y envoyer une Flote de quelque confidération qui affoiblira d'autant celle qu'ils auront, capa.

ble de resister à nos Armes communes: vous ferez donc vos esforts pour fairerésoudre la continuation de l'entretien de cette Escadre, témoignant même de n'avoir pas pouvoir de vous en relâcher, & que vrai-semblablement je ne vous le donnerois point, après les offres qui m'ont été faites, en quoi je parle autant pour le bien des Etats que pour celui de mon service; & à toute extrémité si vous ne pouvez mieux saire, vous direz que vous m'en voulez écrire pour scavoir là-dessus ma derniére internition.

En cas que vous emportiez la chofe, vous m'adresserze incessamment l'ordre des Etats au Commandant de ladite Escadre, dont j'ai parlé ci-dessus, pour lui dire de faire tout ce qui lui sera commandé par le Duc de Beaufort.

L'autre chose que vous avez à demander pour l'action pendant l'Hyver, c'est que Messieurs les tetats tiennent tonjours quarante de leurs Fregates dans la Manche, leur offrant en échange que j'y en mettrai feize de ma part, afin de nous rendre par ce moyen maîtres de la Manche, & c'd'y assurer la Navigation de nos Vassieure la Navigation de nos Vassieures.

Van Beuningen, quand on lui en a parlé, a repréfenté beaucoup de difficultez fur la chofe, non pas pour la dépenfe, mais pour le peril qu'il y auroit fans beaucoup de profit, de hazarder lefdites Fregates dans une Mer fiétoite & fi orageuse pendant la mauvaise faison, n'y ayant presque point de ports où se retirer, en quoi les Anglois auroient sur nous un très-considérable avantage, ayant sant de ports dans leur lle, prêts à les recevoir toujours à point nommé, & dont l'entrée est très-aisée.

Vous examinerez de de-la avec des personnes intelligentes, si cette rasson est assez forte

pour

pour nous obliger à ne devoir pas songer de temir la Manche durant l'Hyver, & si vous trouvez que cela foit, vous pourrez vous relâcher de cette demande, mais seulement en acceptant le parti que le même van Beuningen a proposé & offert, que les Etats auront toujours un nombre de Frégates équipées, & toutes prêtes à faire les Escortes & envois que je pourrai désirer, & ainsi ce changement ne sera autre qu'au lieu de tenir toûjours la Manche, comme je l'avois demandé, on soit toûjours en état de fortir, & de-là tenir quand il sera besoin, ce que je dis tant pour le trajet des Vins de Bordeaux, que van Beuningen croit néanmoins qu'on doit remettre au Printemps, que pour l'Escorte de quelques Vaisseaux que j'ai en Dannemarc & à Dunkerque, & pour des achâts que j'ai fait dans le Nort de plusieurs choses, qui me sont absolument nécessaires pour une Guerre Maritime.

Et fur ce sujet je vous dirai que je crains de manquer de poudre, & qu'il faut que vous ajustiez que je puisse achéter en Hollande une bonne quantité de Salpetre, dont la derniére Flote des Indes a aporté de sucroît seize cent milliers, ainsi qu'il paroît par la liste de sa charge, qu'à a été imprimée & donnée au public; Van Beuningen ne fait pas de disticulté que cette demande ne nous soit aussi-tôt accordée, comme étant pour un intérêt qui est au-iourd'hui commun.

Pour venir maintenant au concert qui se doitfaire pour l'action de la prochaine Campagne, le Sieur van Beuningen, quand il a presse ma déclaration, a toujours dirici qu'avec les quarange huit Vaisseaux, que l'on batissoit, Messieurs les Etats en mettroient cent cinquante en Mera a préfent qu'il croit être assuré de ladite declaration, il me semble qu'il se retracte, ne parlant plus que de six vingt Vaissaux, colorant méanmoins ce changement du prétexte qu'ils seront incomparablement plus grands, mieux équipez de Soldatesque, & de Matelotage, & arnez de plus grand nombre de piéces d'Artillerie, ce que vous pouvez facilement vérifier sur les lieux mêmes, & reconnostre, si l'assurance de ma déclaration oblige aujourd'huj Messieurs les Etats à retrancher les dépenses qu'ils avoient résolu de faire, car cela ne seroit ni juste ni honnête.

Il faudra donc offrir de ma part pour la guerre de la Campagne prochaine, que j'aurai dans 
la Mer Mediterrance douze Galeres, & douze 
Vailfeaux, si les Etats y veulent joindre au 
moins un pareil nombre de Navires & que je 
mettrai quarante Vailfeaux dans l'Ocean, Mefsieurs les Etats y en mettent cent quarante qui 
eft dix de moins que van Beuningen n'a tobjours 
dit, & je trouve bon même que vous puissiez 
vous relacher pour l'Ocean à 130, que Mefsieurs les Etats y mettront, & à toute extrémité même que vous puissiez vous contenter de six 
vingt, pourvu qu'ils soient de la qualité & de 
la torce tant en hommes, qu'en Atrillerie que

ledit van Beuningen me dit.
Tous ces points étant concertez & ajoûtez, îl fera bon de commencer â fonger aufli à d'autres chofes & defleins qui puiflent faire quelque préjudice à l'Angleterre; le plus important de tous eft d'examiner fi l'on ne pourroit rien faire fur la Ville de Tanger; & pour cela il faudroit que je scûfle fi les Etats, ont quelque né-

gecia-

gociation avec cet Etat, en quel état elle paroit ètre, afin de prendre ensemble des mesures justes pour les entreprises que nous pourrions faire sir cette Place, sur quoi vous pouvez facilement faire connoître aux Etats, de quelle conséquence il est pour eux de la détruire, vû qu'elle peut en tout tems servir à ruïner le Commerce dans la Mediterranée, & le faire passer aux Anglois, Je squi que Mylord Belastie, Gouverneur dudit Tanger, crie en Angleterre à la faim, & au secours, notamment depuis que les Vaisseaux des Etats se foit fails de la meilleure partie des Navires, qui portoient à cette Place plusieurs

choses dont elle ne se peut passer.

En second lieu, vous m'avez mandé dans l'une de vos précédentes dépêches, que les Etats avoient des intelligences secretes avec des mécontans d'Angleterre & d'Ecosse, qui leur offroient de se soulever aussi-tôt que i'aurois rompu, ne croyant pas le pouvoir faire avec succès. & se trop hazarder, tant que le Roi d'Angleterre n'auroit qu'à combattre les forces des Etats: le tems est donc arrivé de les prendre au mot, & de presser le plus que l'on pourra l'effet de leurs offres, à quoi vous devez donner une continuelle & particulière application, pendant que je ne m'endormirai pas à veiller for ce qu'il y peut avoir à faire pour la même fin, dont yous ne parlerez néanmoins à personne, si ce n'est que vous jugiez à propos de vous en ouvrir au Sieur de Wit, qui n'aura pas sans doute en cette matière les mêmes scrupules que pourroient avoir d'autres, voyant tenter quelque chose, dont il pourroit resulter de l'avantage aux Catholiques, au préjudice de ceux de leur créance.

Il seroit peut-être estimé encore avantageux, pour cette grande affaire, de donner au Roi d'Angleterre, la crainte de quelque descente en Angleterre, Ecosse & Irlande; & pour cela il faudroit que les Etats tinssent toûjours un Corps d'Infanterie & de Cavalerie sur leurs Côtes les plus proches d'Angleterre, comme j'en tiendrois un au Cap de la Hogue, parce que non feulement nous pourrions nous en servir à faire quelque descente en Angleterre, mais cela même obligeroit le Roi d'Angleterre à entretenir des Corps de Troupes dans ses trois Royaumes, avec grande diminution du fond de ses Finances dont sa Flote souffriroit, ou en seroit fort affoiblie, & en tous cas ce préparatif de Troupes fi proches, donneroit du cœur aux Anglois mécontens, & leur feroit plus facilement franchir le saut de la revolte. Je vois bien pourtant qu'il fera mal-aifé que les Etats tiennent un pareil corps inutile fur leurs Côtes, tant qu'ils auront des Soldats de l'Evêque de Munster dans leur propres entrailles, mais comme j'espére qu'ils en seront bien-tôt délivrez, il est bon de songer à tout de bonne heure.

Je ne puis finir, fans dire que je ne trouve rien de plus important, dans toute cette affaire que d'engager dans nôtre parti la Suéde ou le Dannemarc. Ce peu que j'en dis vous fera connoître de quelle manière vous devez vous conduire

à cet égard.



#### LETTRE

# Du Comte d'Estrades au Roi.

Le 30. Novembre 1665.

l'Ai reçû les deux dépêches que Monsieur de Lionne m'a écrites, par l'ordre de Vôtre Majesté du 18. & du 20. du courant, au retour d'Arnhem, où j'étois allé voir les Troupes de Vôtre Majesté, & conférer des desseins de la Campagne avec Monsieur de Pradel, Monfieur le Prince Maurice, & Messieurs les Députez des Etats. Il a été réfolu que les deux Armées agiroient vigoureulement contre celle de l'Evêque, dès que le secours de Vôtre Majesté se seroit un peu remis de la fatigue d'une si longue marche, où les étapes ont manqué en plulieurs lieux, même en arrivant dans leur quartiers près d'Arnhem. On doit attaquer les Places de Lockum, Duthem, & le Château de Keppel. Pour Borkelo on ne le peut, parce que les Ennemis ont occupé une digue qui inonde une demie lieuë du Païs, où il ne reste qu'un chemin dans les Marêts à passer trois hommes de front; mais pour rendre cette Place inutile, on est convenu qu'après cette expédition, on mettroit les Armées en Garnison, que Mr. le Prince Maurice feroit un grand quartier de cinq ou fix mille hommes à Wesel dont il est Gouverneur, & y demeureroit; qu'il attaqueroit deux petites Villes à trois lieues dudit Wefel, appartenans à l'Evêque, & qu'il y posteroit des Troupes pour les garder; qu'il attaqueroit deux bons Châteaux fur la Lippe, où l'Evêque Tome III. a Gar-

a Garnison, & dix pi ces de Canon à chacun; qu'on mettroit de grosses Garnisons de Cavallerie & d'Infanterie à Doesbourg, Grolle, Zwol, Kampen , Zutphen & Déventer , & autres Places de l'Issel; que les Troupes du Duc de Brunfwick marcheront droit à Lingue, Rennes, & autres petites Villes dans le Païs de Munster, où ils pourront sublister, & au cas que les forces de l'Evêque se joignissent pour aller à lui, il pourra se joindre aux nôtres vers Wesel, toutes les Troupes ayant ordre en ce cas là de marcher dans le cœur dudit Païs, leur jonction ne pouvant être empêchée. Par cette dipolition, on ferala guerre tout l'Hyver dans le Païs de l'Evêque, & on ruïnera ses Troupes, n'ayant que les Villes de Meppen, Munster, & Cousfeld à se mettre, ne pouvant être en sûreté à la Campagne, ni même y trouver de quoi fubfister. C'est-ce qui a été resolu à Arnhem . & que j'ai fait approuver à Messieurs les Etats . après une affez longue Conférence que j'ai euë avec Monsieur de Wit.

Quant aux Propofitions de suspension d'armes, & accommodemens avancez par le Sieur Eriquet de la part del Empereur, & par l'Eyéque même, qui a envoyé à Monsieur de l'Esseins un Trompéte exprès à la Haye, & m'a écrit qu'il étoit disposé a un accommodement honnéte, je trouverai bien des expédiens de faire avoiter tontes ces négociations; mais comme j'ai mandé plusieurs fois à Voire, Majesté, on ne peut empêcher dans un Etar plein de Cabales, comme celui-ci, des Propositions, mais on leged silpe par le credit qu'on, a par différentes voyes. J'ai cru que dans cètte conjonêture, la pus s'ure éçoit de demander des Commissiers.

sur le Mémoire que j'ai présenté touchant le rappel des Ambafladeurs de Vôtre Majesté en Angleterre, & celui de Monsieur van Goch, que j'ai demandé, afin de pouvoir mieux dispofer les choses, felon les intentions & les Ordres de Vôtre Majesté. Comme les Cabales contraires se servent de toutes fortes de voyes, pour rendre le secours de Vôtre Majesté inutile, je ne suis pas surprissi elles pressent l'accommodement de l'Evêque, qui outre les diligences qu'il a faites de plusieurs côtez pour cela, a encore obligé l'Empereur d'envoyer un Exprès à Monfieur l'Electeur de Brandebourg, pour s'em+ ployer à cet accommodement près de Messieurs les Etats; Les Députez dudit Electeur me sont venus trouver de sa part avant de rendre la Lettre de leur Maître, afin de n'avancer rien sans la participation de Vôtre Majesté. Je les en airemercie, & leur ai dit que nos Armées avant commencé d'agir, & d'entrer dans le Païs de l'Evêque dès le 27. je croyois qu'il falloit attendre le succès de leur entreprise, avant d'entendre aucune négociation: que tout ce que je leur pouvois dire de moi - même, étoit que je sçavois que Vôtre Majesté aimant l'Honneur des Etats, & leur ayant donnés ses protections, elle leur conseilleroit plûtôt de se servir de leurs Armes, pour mettre l'Evêque à la raison, que de la voye d'une négociation. J'en ai parlé ainsi à Monfieur de Wit, & à toutes les Villes. Je trouvai à mon retour Monfieur de Wit un peu ébranlé sur le Mémoire de Friquet. Il craignoit que refusant d'écouter la médiation de l'Empereur , cela ne l'obligeat de secourir l'Eveque , & d'y faire joindre les Princes de l'Empire; à quoi le sentiment de plusieurs Villes se portoit, mais étant arrivé, je lui ai fait voir qu'une telle négociation étoit honteuse, & seroit fort desagréable à Vôtre Majesté, après un si beausecours envoyé, & après avoir retiré les Ambalsadeurs d'Angleterre, pour prendre l'Intérêt des Etats avec plus de vigueur; que si par la constitution de l'Etat, il ne pouvoit éviter les Propositions de Friquet, il répondit, en sorte que l'action des Troupes n'en fut pas retardée, & qu'il lui fit perdre en même tems toutes fortes d'espérance de rétissir dans son Projet. Il me dit qu'il tomboit dans mon sentiment, & qu'il feroit dire à Friquet, que si l'Empereur étant superieur à l'Evêque le faisoit retirer de tout ce qu'il a occupé sur le Païs des Etats, & qu'il leur fit reparation de l'invasion qu'il a faite dans leur Païs, & qu'il renouçât à toutes fortes de Traitez & d'Alliances contre cet Etat, ils pourroient après cela entendre à un accommodement par les avis Vôtre Majesté, sans quoi ils ne feront rien, & que pour une suspenfion d'armes ni aucune négociation avec l'Evêque ils n'en vouloient pas. Par une telle réponse les Etats feront voir à Friquet, qu'il n'y a rien à faire.

Ce que j'ai remarqué qui embarafle plus Monfieur de Wit c'est le manque de vivres, & de fourage, l'Armée de l'Evêque ayant entiérement ruïné & brûlé les fourages, & la Campagne du Païs de Gueldre, d'Overyssel, & de

Groningue,

On ne pourra pas envoyer si-tôt l'ordre à Monseur van Goch de revenir, parce qu'i faut que toutes les Provinces consentent à son rappel, & principalement la Zélande, qui est celle qui pourvoit aux Ambassades d'Angleterre. Selon

la constitution de cet Etat, les Députez des Provinces doivent envoyer Copie de mon Mémoire à leurs Superieurs & attendre les ordres là-dessus; Je ne laisserai pas de presser inceffamment qu'on retire ledit van Goch, & me servirai des raissons que Monsieur de Lionne a déja alleguées à Monsieur van Beuningen.

### LETTRE

Du Comte d'Estrades à Mr. de Lionne.

### Le 3. Decembre 1665.

M Essieurs les Etats lui ont répondu, que si l'Evéque de Munster retire ses Troupes, & qu'il restitué les Places qu'il a sur Borkelo, qu'il deiarme, & que l'Empereur & les Etats du Cercle de Westphalie, demeurent caution qu'il n'amera plus contre cet Etat, ni contre ses Alliez, ils entendront à un accommodement, & non autrement. On a eu nouvelles que nos Troupes ont passé l'Issel. On fait ici forces plaintes, mais elles ne sont pas toújours véritables. Monsieur de l'Essiens vous informera de tout ce qui se trouvera vrai. Je suis certain que Monsieur de Pradel sera une exacte institue des coupables.

Je viens de recevoir deux dépêches de Méffieurs les Ambassadeurs en Angleterre du 6. & du 15. Novembre, avec les dernières Propositions, & la Réponse du Roi d'Angleterre ; Monsseur van Goch les aenvoyez aux Etats depuis deux jours, toutes les Villes de Hollande ont remercié Dieu, de ce que le Roi d'Angle-X 3 terrene les a pas acceptées, & on dit qu'à l'avenir, ils n'auroient garde de confentir à un accommodement fi peu fionorable que celui-là, & qu'ils aiment mieux supporter les frais de la guerre, que de faire une telle basselle. Vous remarquerez par cedifeours, combien ils sont ai-

gristontre l'Angleterre."

Pai déja les voix de quarorze Villes de Hollande pour le retour de Monfieur van Goch. J'ai donne à diner aux Députez des autres; qui m'ont promis de s'y conformer: la Zélande est la plus difficile, parce que ses Parens qui sont puissans dans cette Province les veulent conserver. Il faut.un peu de tems pour dispofer tous ces gens là à ce que le Roi désire: assorez vous, Monsieur, que je n'y perdrai pas de tems.

La Flote de Smirne est toute entrée au Tessel, & un Vaisseau des Indes en Zélande, ce

qui aporte beaucoup de joye en ce païs.

# REPONSE

De Monsieur de Wit à la dépêche du 28. Novembre 1665.

Ue les Etats ne conclurront aucun Traité de Paix, ou de suspension d'Armes sans leconfritement ou la participation du Roi, en conformité du Traité de 1662.

Que pour complaire à Sa Majesté & lui ôter tout ombrage de la sincérité des Etats, on a envoyé ordre au Sieur van Goob de s'en revenir; & partir ins ssamment à sugleterre.

Qu'on n'envoyera personne en Angleterre, puisque

le Roi ne le trouve pas bon, & on donnern seulement charge à quelqu'un sur les tienz d'avoir soin des prisonniers & sournir à leur subsissance.

Ledit de Wit à fait courre le bruit parmi les Etats du retardement de Monfieur le Duc de Beaufort dans la Mer Mediterrannée, & a fort approu-

wé ce que Sa Majesté a réfolu là-de ffus.

Que Castel Rodrigo. a domié voutes sortes de satis sacions aux Et aus sur les insultes qui ont été laites à leurs Sujets, que non seulement les coupables ont été châticz, mais les dommages payez par les babi-

tans for les lieux.

Ou'il n'y a eu dans la Mer Mediterramée que cinq Vaissanche govere des Etats, & quinze Marbands qu'ils ont prètez & équipez en guerre à Cadix pour six mois, que le terme expiré, on les a licentiez; & deux des Navires de guerre ont escorté la Flote de Smirne, qui est arrivée en Hollande, lestrois autres sont restez à Cadix, pour le Convoinées fiarte, de sorte qu'on ne peut satisfaire le Roi, sur la demande qu'il sait que cette liseadre soigne à Monsseur le Duc de Beaufort, n'étant plus sur pié, à quoi il m'a ajoûté, que les Etats cesont fort mal trouvez de cet Equipage, qui leur a fort costié, & que le Commandeur a mandé pluseurs fois qu'ils mé aisoient pas leur devoir, qu'ils m'avoient point d'obéissance.

Monsteur de Wit, m'assure que les Etats tiendront toésques 40. Navires prêts pour agir dans le Manche pendant l'Hyver, savoir 20. au Tessel. 65-20 à l'issingue, mais qu'il ne voit nulle apparence, ni depossibilité d'agir de concert avec l'Escadre du Roi qui sera à la Rochelle, ou à Brest, a cause de l'éloignement, 65 des grandes tempêtes quisont ordinaires dans l'Hyver, qui rompent tous les projets

qu'on pourroit faire pour agir de concert.

Que mêmes ils auront bien de la peine d'ajuster Jes leurs, par cette même raison des tempêres, quoi qu'ils soient plus proches.

La Hollande a pour visee, d'assurer le Commerce de la Mer Baltique, & sout ce qui va & vient du côté du Nort.

Et la Zelande tout ce qui vient de l'Oest par la Manche, & sejoindre les uns & les autres selon les

avis qu'ils ont des Ennemis.

Comme par exemple, les Anglois ont envoyez 19 Navires au Leud, pour convoyer une Flote de Gandron, Motz, & autres chofes nécesfaires à la Marine. Sans la tempéte qu'il afait, les deux Efta bes féfusfint jointes, pour aller ducôté du Lund, chercher l'Angloife; év par baxard, si on entrois en quelque projet avec l'Escadre du Roi, il faudroit perdre les occasions quis profenteroient de deca pour tenir ce qui auroit été cencerté, sans même pouvoir espier, r aucun fruit de cett ejonction.

Ainfi il juge qu'il vaut mieux que les Vaisseaux du Roi attendent de se mettre en état d'agir au Printens qui vient, ou les projets qu'on fera s'exéenteront avec plus des fireté, & plus d'utilité pour

la caufe Commune.

Quand à la demande que le Roi fait qu'il y ait un ombre de Fregates prêtes pour faire les Convois & 11/cortes que Sa Magellé pourra de létrer, le Sieur de Wit en a parlé aux Amirantez, qui outrépondu ne le pouvoir engager, ni lier en ces termes, mais bien promettre d'avertir ceux qui font les affaires du Roi, foit en Hollande foit en Zelande, lorfque l'on euvoyra des Ejéadres croifer, afin qu'el pouffent faire prendre ce tems aux Vaiffeaux que le Roi aura en ce pais, pour passer avec plus de sirece Ledit de Wist, ui les personnes intelligentes nésout pas d'avie, qu'ons asserties dans dans dans de l'avec de l'avec de l'avec qu'en fasse au contra passer qu'en fasse qu'en

dant P Hyver, & croit que ce seroit donner un grand avantage aux Anglois pour la facilité qu'ils ont d'etre maîtres dans la Manche, à causse de la bonté deleurs ports à & de se retirer au Printents, que nos Flotes tiendront la Mer, & pourrent escorter celle de Borleaux, Bretagne, & Rivière de Charente.

Quant aux Vaisseaux que le Roi afait bâtir , en Suede , Dannemarc , & autres heux du côté du Nort ,les Etats donneront toujours ordre, aux Commandans de leurs Escadres, d'avertir en tous ces lieux, ceux qui font les affaires du Roi, afin que tout ce qui appartient à Sa Majesté se joigne à eux, & foit escorté pendant ledit passage jusqu'au lieu où ils devront ramener leurs Marchandifes , foit au Teffel, ou à Flessingue, ce qui sera venu du Nort, pourra attendre aufdits lieux avec furcté, jufques à la prémière fortie de nôtre Escadre: mais sur tout oe que deffus on ne peut faire nul fondement affuré. le tout dependant du vent, du tems, & deslieux. où les Marchands du Païs auront intérêt que l'Escadre aille croifer, car c'est par cet intérêt, que les Amirantez donneront leurs ordres, & en ces Commandemens les Etats Généraux n'ont ancune part. one s'en mêlent pas.

Monsteur de Wit, assure le salpètre, poudre, de varres munitions seront partagées avec le Roi, & qu'il n's quar anulle dissoluté à celasque pour en trouver d'avantage on a fait désenses de la part des Erats dev'en laisser pas sortir du Pais pour les Princes voisson. Sous ce prétexte, on enlevoit du satpètre, & de la poudre pour l'Allemagne, & pour l'Illandre,

Monsteur deWit assare que Messieurs les Etats: aurons 150 Navires à la Mer, & plus forts d'Hommes & de Canons que la Campagne passée, & qu'il X 5. of ait prendre résolution à la Province d'Hollande, d'augmenter la dépense des Equipages de Mer, de 2000CO. de plus à nipulêtre plus en état d'agir plus vigoureusement à cause de la déclaration du Roi.

Ledit Sieur de Wit assare que ses Maîtressourniront 12 Navires de Guerre, avec un bon Commindant pour se joindre à la Mer Méditervanée, avec les douxe Galères, & les douxe Vaissaux du-

Roi.

Quant à la Flote qui fire dans l'Ocean, Monficur de Wit affére qu'il y aura 104 Navires en Corps d'Armées, que les 46 reflass front emplose en Convois, er Gardes-Côtes, desquels onse fervira pourtant, lorsqu'il arrivera quelques accidens, ains qu'on a fait après la Bataille qu'on a perdué, comme aust après la perte qui est arrivéepar la tempête.

Quant à ce qui reg àrde la Ville de Tangèr, Monfieur de Wit est en Traité avec la participation de la Province de Hollande avec Goilant, qui offre d'attaquer au Printems Tanger par terre, si les Erac lui veulent éouner 2000.0 liv. & fermer le Port

avec une Flote.

Il a suffi commencé une Négociation avec deux-Seigneurs de Neuraflet qui propofent de prendre la Ville, & se rendre mastres du Païs, & avoir un Armée en peu de tems si les Etats voulent faire fournir 300000 siv. dix mille Mosssquets, & six milles pigues, & saire venir leur Flote à l'entrée de la Rivière de Neucassel au Printems, asin qu'ils joient sostenns au nême tems qu'ils agirent, ce qu'ils ont propose, à condition que le Roi se déclare, & non autrement. Ledis de Vit ne pousser pas cette Négociation sans sevenir ses sentinens sur tout ce que dessus, comme aussi de sevoir la part que Sa Maiesté. jeste veut prendre dans cette depense & avance d'argent, tant pour ce qui concerne Tanger, que

pour ce qui regarde Neucastel.

A quoi j'ai répondu que comme ces deux affaires lui sont proposées, & qu'elles sont mêmes plus aisées à exécuté par les Etats, que par le Roi, j'estime qu'il s'aut qu'ils s'assent et dépense, & qu'àmss Amajssié s'assent et le dépense, & qu'àmss Amajssié s'assent s'allounde, ce que s'ai pour avoir le teus de recevoir les avis, & les sentimens du Roi là-desses, en cas que la chose alla plus avont, & que ledit de Wit, ne se passit pas de cette raison, que se puisse s'avoir comment je me dois gonverner sur cette matière.

Ledit de Wit m'a dit que Tanger n'est bon à rien pour eux, mais qu'il est utile aux Anglois pour pi-ratre cantre les j'usts des Etats, & qu'ainst leur buin'est que de le leur êter. Que Goiland, n'ayant pas de forces de Mor, sera toisours bien aise d'avoir l'amitié des Etats, pour conserver ledit Tanger quand il l'aura pris. Monsseur de Met n'est pas d'avis qu'on donne aucune crainte de desente, au Angleterre; Ecosse, & Irlande. Il est persua s'aux squ'il faut s'altement founemer les divisons, en mon l'aux s'altement founemer les divisons, en mo Paula s'Royaume, & les obliger d'armer, & assissant que l'acment seur part qui, eva armé, maississant que l'acment le parti qui, eva armé, maississant que l'acmind leur part précède le secours ouvert den nôtres

200

#### LETTRE

# Du Roi au Comte d'Estrades.

Le 11. Decembre 1665.

VAn Beuningen a dit à Lionne qu'à présent que les Suédois ont été affûrez par les Lettres de la Haye, que les Etats avoient envoyé ordre à Isbrand, de leur donner satisfaction fur les élucidations du Traité d'Elbing, ils ont commencé à s'expliquer d'une chose qu'ils n'avoient jamais dite, qui est que le même Traité subsisseroit toujours, par lequel ils feroient obligez d'affifter les Etats quand ils fe trouveroient attaquez, ce qu'ils ne peuvent faire en cette guerre, à cause des engagemens qu'ils ont pris depuis avec les Anglois, dans le tems que lesdits Etats leur refusoient la satisfaction qu'ils demandoient fur lesdites élucidations ; Van Beuningen ensuite s'est laissé entendre par son sentiment, que les Etats ne devoient pas faire difficulté d'annuller le même Traité d'Elbing, pourvû que l'on tire parole de la Suéde qu'au moins elle ne prendra point de parti en cette guerre, & observera une exacte Neutralité; Il a même dit deux bonnes raisons sur lesquelles il a fondé son avis , l'une que puisque. les Ecats ne peuvent espérer du secours des Suédois, dans le plus pressant besoin qu'ils en puisfent jamais avoir, il leur est plus avantageux que préjudiciable, de se décharger aussi de l'obligation d'affifter les Suédois quand ils feront attaquez: l'autre que la Suéde demeurant neutre, le seul Roi de Dannemarc, que l'on peut amener

amener produira le même effet à l'avantage de nôtre cause, & que cette considération même, quand les Suédois verront la chose, leur donnera de l'ombrage, du chagrin, & peut-être envie d'entrer dans la partie pour tâcher de reculer les avantages dudit Roi de Dannemarc, où de les amoindrir. Je vous mande tout ce détail. afin que vous puissiez conférer là-dessus avec le Sieur de Wit, parce que le sentiment de van Beuningen me paroît bon, en l'état que sont les affaires, d'affûrer que la Suéde ne s'engagera pas plus avant avec les Anglois, ce qui n'empêchera pas qu'après ce prémier pas là fait entre elle & les Etats, je ne fasse après mes diligences pour la porter au fecond, de quiter la Neutralité, & de se joindre à nôtre cause.

Cependant de tout ce que je viens de dire, le Sieur de Wit pourra encore comprendre contien il importe de gagner le Roi de Dannemare, & de ne s'arrêter pus plus long-tems à contefter avec lui fur de petites fatisactions d'intérêt & d'argent, qu'on doit fouler aux piéds, quand il est question dans une grande guerre d'avoir des Royaumes, situez comme sont le Dannemare & la Norvegue, pour amis ou pour ennemis, d'où peut dependre la décision de tout, ou en

bien ou en mal.

Il est aussi de la derniére importance que vous ayez promptement conséré avec ledit de Wit, sur les Mémoires que je vous ai envoyez par le retour de vôtre Secrétaire, touchant les entreprifes qui se peuvent faire durant l'Hyver & pendant la Campagne prochaine; & l'attens avec grande impatience l'arrivée de l'Esseins pour teavoir la-dessis les sentimens des Etats.

J'ai., ce me semble, beaucoup de sujet de me-X 7 plain\_ plaindre, & vous en devez parler audit de Witavec que lque reflentiment, de ce que les Etats fans ma participation ont donné leurs ordres pourlicentier leurs Equipages des Vaissemblent avoir aussi pris la résolution de ne tenir aucunes forcesen Mer cet Hyver, comme si à présent qu'ils sontfort affârez que je romprai contre les Anglois, ils ne songeonen plus qu'à l'épargne, à retrancher leurs dépenses, & à les jetter sur moi-

Peus hier avis certain d'Angléterre, quele Roi d'Mengletterre invoye quinze Fregates dans la Mer M' diterranée, lous le Commandement d'un nommé Jérémie Smit, & que Moledy, ci-devant. Réfident d'Elpagne, prende cette occasion pour aller débarquer à Cadix. Il y a trois deldites Eregates du troisème rang, & douze du quatriéme; c'est-à-dire, que les prémières font de 50, à 54, piécès de canon, & les autres depuis-36, julqu'à 48. Moledy & Smit étoient partisensemble d'Oxfort pour aller à Portsmouth, & le mettre en Mer au prémier bon tems.

Cet incident requiert que quand même avanteque de l'avoir (ch', vous auriez concerté quelque chose avec le Sieur de Wit pour la Mer Meditterranée vous y fassiez une nouvelle désiberation, non seulement pour sûreté du passagée de mon Cousin le Due de Beaufort, mais mêmepour le commerce de mes Sujets, que je ne suis, pas résolu d'abandonner entièrement aux Anglois dans cette Mer-là, pour la seule commodité des-Etats, épargner un peu de leur dépense, & s'ilsavoient une parielle pensée ou prétension, ilscommenceroient bien-tôt à n'agir pas'en'bon-Alliez. J'aurai douze Galéres & douze Vaisseaux, & quand ils entretiendront au moins un pareil pareil nombre de Navires, ils ne seront pas si fort chargez, y en ayanteu ci-devant jusques à 15. & 18.

Le Sieur van Beuningen a fort parlé ici de l'accommodement avec l'Evêque de Munster, & il se voit que son sentiment seroit qu'il est de l'intérêt de fes Maîtres d'y entendre, d'où j'al conclu qu'il faut que ce foit auffi celui du Sieur de Wit. Il est certain qu'il y a de bonnes raisons pour l'affirmative, que je ne dirai pas. ici, parce que vous les verrez affez; néanmoins l'ai deux intérêts très-confidérables en cela l'un que par l'accommodement qui se feroit, l'Evêque soit obligé de desarmer, & l'autre que la négociation ne passe point par les mains de l'Empereur, parce qu'autrement, outre la gloire, & le crédit qu'il en aquerroit, il se rendroit maître de l'affaire, & trouveroit les. moyens d'empêcher ce desarmement. A cela près, si vous pouvez bien assurer ces deux points, & que vous voyiez fort clair à n'y être pas fur -. pris, l'aprouverai la résolution que Messieurs les Beats prendront, d'entendre à cet accommodement, qui mortifieroit fort les Anglois. lesquels se fondent beaucoup sur cette diversion. & donneroit lieu d'ailleurs aux Etats de fortifier leur Flote de plusieurs Troupes qu'ils feront autrement obligez d'opposer à l'Evêque,



#### LETTRE.

De Mr. de Lionne au Comte d'Estrades.

## Le 13. Decembre 1665.

IL faut prendre garde que les Etats non feu-lement ne se soucieront pas, que par un accommodement l'Evêque de Muniter foit obligé de defarmer, mais qu'ils feront plus aifes qu'il ait la liberté de retenir sur piéd les Troupes qu'il voudra, parce que l'Accord les mettra en fureté de ses armes, & qu'ils jugeront bien qu'elles seront toujours à la disposition de la Maison d'Autriche, pour s'enservir à défendre la Flandre.

#### LETTRE

De Messieurs les Etats Généraux des Frovinces Unies des Pais-Bas, au Roi de la Grande Bretagne.

### Le 11. Decembre 1665.

SIRE,

D'Our témoigner en toute évidence la dispossfition que nous avons à la Paix, nous avons fait continuer jusques ici le séjour de nôtre Ambassadeur en vôtre Cour depuis la rupture : Car bien que nous ayons satisfait ou par des raisons invincibles, ou par des offres justes & raisonnables, toutes les plaintes que le Sieur Downing a vou-

a voulu faire ici, lors que nous ne pouvions pas encore croire ni apréhender ce que nous voyons aujourd'hui, nous avons fait quelque choie de plus, quand nous avons laissé en Angleterre notre Ambassadeur, bien que l'on eut pris sur l'Etat des Places & des Païs entiers en l'un & l'autre Monde, & faisi & confisqué les navires des habitans de ces Provinces, à la vûë de toute la Chrétienté, sans aucune déclaration précédente. Nous n'avons pasmême revoqué nôtre Ambassadeur, après que Vôtre Majesté a fait partir son Ministre d'auprès de nous, dans l'espérance que nous avions, qu'elle seroit enfin touchée des maux qui affligent l'une & l'autre Nation, & des calamitez, dont toute l'Europe se voit ménacée. Nous ne voulons point d'autre témoin que Vôtre Majesté même, des avances que nous lui avons faites, ou fait faire des conditions, fous lesquelles l'on pouvoit faire une Paix bonne & équitable. Nous lui avons offert de la faire ainsi qu'il lui plairoit, ou à condition que l'on restitueroit tout ce qui avoit été pris de part & d'autre; ou bien, si l'Angleterre n'y croyoit pas trouver son compte, que l'on retiendroit de côté & d'autre, tout ce qui avoit été pris, & ce même, avant que l'on pût sçavoir ici ce qui pouvoit être pris de notre côté és quartiers éloignez, de sorte que l'on ne pouvoit pas dire aussi que nous y cherchions nôtre avantage, non plus qu'en la compensation des frais & pertes, qui font fans comparailon bien plus grandes de nôtre côté que de l'autre : Néanmoins non seulement Vôtre Majesté n'a pas voulu agréer ces offres & avances, qui ne lui peuvent pas permettre de douter de nôtre inclination à la Paix, & ne s'est pas même trouvé

trouvé satisfaite par les avances que les Ambasfadeurs Médiateurs ont faites d'eux-mêmes, de conditions très-avantageuses à l'Angleterre, & préjudiciables aux intérêts de cet Etat, auxquelles aussi nous n'avons jamais donné nôtre consentement, mais aussi jusqu'ici ni Elle, ni personne de sa part n'a fait aucune ouverture, ni fait connoître à quelles conditions elle vouloit faire la Paix de son côté, & quoi qu'il lui ait plu de protester à nôtre Ambassadeur qu'elle la défiroit, néanmoins elle n'est jamais sortie de ces termes généraux, & n'a jamais pû être portée à parler ni à lui ni aux Médiateurs à quelles conditions elle la vouloit faire. Nous croyions de tous les Princes Chrêtiens, qu'ils préféreront toujours la douceur d'une bonne Paix, aux malheurs d'une Guerre, quelque juste qu'elle puisse être; & nous avions cette opinion particuliérement de Vêtre Majesté qui fait profession d'une même Réligion avec nous; mais de la maniére. qu'il lui a plu en user, en n'agréant pas même les Propositions si avantageuses à l'Angleterre, & si préjudiciables à cet Etat, que les Médiateurs ont faites, & en ne faisant pas la moindre Proposition, sur laquelle nous puissions feulement entrer en négociation, nous avons crû que nôtre Ambassadeur ne pouvoit plus demeurer en Angleterre, fans faire grand tort à, la reputation de cet Etat, & avons jugé nécesfaire de le faire revenir, puis qu'auffi bien Votre Majesté en revoquant son Ministre, a bien témoignée qu'elle le décroit ainfi. Nous ne laisserons pas pourtant de conserver une inclina-. tion entiére & parfaite pour un accommodement raifonnable, que nous pourrons faire de concert avec nos Alliez, & nous attendrons que

bien-tôt le bon Dieu inspire à Vôtre Majesté - les mêmes mouvemens, & qu'elle voudra bien nous faire part des conditions, fur lesquelles elle le défirera, afin que par ce moyen l'on prévienne l'effusion de tant de sang, dont une bonne partie de la Chrêtienté va être inondée. Nous n'en pouvons pas être responsables, puis que, & devant & depuis la rupture, nous avons fait plus que l'on ne pouvoit légitimement défirer de nous, & que nous fommes encore prêts d'y donner les mains; au lieu que jusqu'ici nous n'avons pas pu scavoir les intimes intentions de Vôtre Majesté sur ce sujet. Nous attendrons le jour qu'elle aura les mêmes pensées pacifiques, mais nous fouhaiterions qu'elles lui vinssent, devant qu'elles lui fussent suggérées par les imminentes calamitez publiques, dont nous voyons toute la Chrêtienté ménacée. Nous prions Dieu, qu'il lui plaise les détounner & tenir , SIRE, la personne de Vôtre Majesté en sa sainte & digne garde. A la Haye le 11. Decembre 1665. La suspereription étoit,

Au Roi de la Grande Bretagne.

### REPONSE

Du Roi de la Grande Bretagne à Leurs Hautes Puissances Messieurs les Etats Généraux des Provinces Unies des Païs-Bas. Le 16. Decembre 1665.

Hauts & Puissans Seigneurs, tout le monde içait avec quelle répugnance nous nous sommes laisse engager dans cette Guerre avec vous, & faisant réflexion sur le sang Chrétien qu'elle a coûté, nous attestons devant Dieu le scrutateur des cœuts, que nous ne défirons autre chofe plus que d'en voir la conclusion par une bonne & juste Paix, laquelle nous ne voudrions pas embarasser par la repétition des choses passives, qui ne peuverne servir qu'à aigrir les esprits de côté & d'autre, & faire saigner les playes que l'une & l'autre Nation ont trop senti déja, si les particularitez de Vôtre Lettre ne nous obligeoient à nous justifier contre les infinuations y faites à nôtre préjudice.

Auffi c'est avec bien du regret que nous nous plaignons ici d'un total refus de satisfaction à tant de plaintes inutilement faites par nôtre Ministre, lors à la Haye, pour des vexations & déprédations faites fur nos Sujets aux Indes Orientales & Occidentales, & pour des déclarations publices ou par vous, ou par vos Officiers, leur défendant la liberté du Commerce dans les pais si vastes & ouverts à l'industrie & trafic de tout le monde, de la nécessité imposée sus nous, d'envoyer diverses Flores pour prendre possession de l'Ile de Poleron promife par des articles du dernier Traité, autant de fois éludée à nôtre grande dépense & deshonneur, & pour comble de tout d'une hostilité ouverte sur pos Sujets ordonnée au Sieur de Ruyter, fans aucune déclaration précédente, & devant que l'on ait faisi ou confisqué aucun de vos Vaisseaux ici.

De l'autre côté nous difons qu'il n'y a jamaiseu d'avance faite à nous pour acheminer une bonne & juste Paix, ni pour nous convaincre que

vous l'avez tant seulement souhaitée.

Les Propolitions données par les Amballadeurs Extraordinaires de France, quoi que peu proportionnées à nôtre honneut & à l'intérêt de nos Sujets, n'ont jamais été rejettées par nous, au contraire perfiitant à fouhaiter la Paix, nous avons témoigné auxdits Ambaffadeurs un défir qu'ils nommaffent des Commiffaires de part & d'autre pour traiter là-deffus, & n'avons jamais refusé leur médiation, maisavec raison leur arbitrage, pour des dommages soufferts, & un réglement de Commerce à l'avenir, après qu'ils se font rendus suspects par une déclaration entière-

ment partiale contre nous.

Quant à la révocation de nôtre Ministre de la Haye, il est notoire qu'il y a demeuré tant que nôtre honneur & la fûreté de sa Personne l'ait pû permettre, mais quand nous avons vû que contre l'affûrance publique par vous donnée à lui pour la Personne & pour ses Domestiques, les Etats de Hollande (qui ont été veritablement les auteurs de la Guerre) ont ofé par leur ordre particulier faire prendre son Secretaire devant sa porte, & le mener à la prison, où il est encore avec toutes circonstances de mépris & de cruauté, sans aucun sujet jusques à cette heure connu, ou réparation faite par vous, nous avons confenti à son retour, pour ne plus exposer son caractère & sa Personne aux caprices qui pourroient s'accroître tous les jours par des accidens.

Noiobítant tout cela nousavons le cœur fenfiblement touché des maux qui arrivent par la continuation d'une Guerre, qui menace toute la Chrétienté, & des fuites qu'elle pourra avoir au préjudice de la Réligion Protestante, laquelle nous est infiniment plus chere qu'aucun intérêt d'Etat, & souhaitons que vous ayez les mêmes fentimens pacisques, asin de vous unir, & d'affermir les uns les autres par des liens indissolubles, sçachant bien que vous en recevrez plus de fruit, que des Alliances qui vous feront bienpayer leur secours par des conditions rigoureus se & préjudiciables à l'intérêt de vôtre Etat, & telle que vos ennenis n'ont janais pû fouhaiter; en unmot nous proteflons devant Dieu que nous n'avons rien plus à cœur qu'un accommodement jufte & convenable pour vous, avec afûtrance d'y pouvoir faire entre nos Alliez de concert avec nous: & comme l'honneur ordonne que vous faffiez les prémières avances en cela, nous prometrons de les recevoir toijours à bras ouverts, & effimerons la Paix qui s'enfuivra comme le plus grand bonheur qui nous peut arriver dans ce monde, priant Dieu qu'il vous ait, Hauts & Puissans Seigneurs, dans sa fainte garde. Ecrit à nôtre Cour à Oxfort le 16. Decembre 1665. Wôtre bien bon Ami.

CHARLES ROL

### LETTRE

# Du Comte d'Estrades au Roi.

Le 17. Decembre 1665.

J'Ai reçû la dépêche que Vôtre Majesté m'a fait l'honneur de m'ecrire du 11. de ce mois.

Je me suis servi des raisons qu'elle m'alleque auprès de Monseur de Wit & des Commissaires, pour porter Messieurs les Etats à céder le point des Elecidations sans condition, ce qu'ils ont accordé & sont contens que les Suédois restent neutres.

Quant à l'affaire de Dannemarc, j'en ai repréfenté l'importance encore aujourd'hui aux Commiffaires nommez & audit de Wit, pour les obliger à relâcher le million dont on est en contestation, & qu'ils disent ne pouvoir faire, la Hollande ayant emprunté cet argent pour ledit Roi, qui en a afligné le payement fur les Douanes; nais que leidits Etats lui céderont rout ce qu'il leur doit d'ailleurs, dont ils ont-les obligations, ce qui se monte à 1500000. livres avec les intérêts, & outre cela ils le déchargent de 6000. hommes de secours; à quoi il est engagé par le Traité, & veulent lui donner par des lus tout cela 500000. livres par an pour aider à la dépense de son Armée Navale, qui est le même subside qu'ils donnoient au Roi de Dannemarc, pendant la Guerre qu'ils avoient avec Cromwel; c'est tout ce que j'aips dobtenir. Le Sieur van Beuningen a ordre de ses Maitres d'en informer Vôtre Majesté.

Les Etats ont réfolu de donner ordre aux trois Navires de guerre qu'ils ont dans la Mer Méditerranée avec deux Vailleaux frettez, de le joindre à Monsieur le Duc de Beaufort, & aller à la Rochelle avec lui: c'est tout ce qui leur reste de cette Escadre ouce. On me doit donner une Copie de l'ordre, qui servira autant que l'original, lequel j'euvoyerai à Vôtre Majesté.

Il y a 36. gros Navires équipez & prêts pour croîfer dans la Manche. S'ils cuifent écé en Mer cette dernière tempête, ils cuifent couru le même risque que les autres qui ont peri Les Amirautez font difficulté de les mettre en Mer, dans cette faison, à cause des glaces qui viennent fi fortes en deux nuits qu'elles terment tous leurs. Havres, & que si cela arrivoit ce seroit la perta detous les Vaissaux qui seroient en Mer, n'ayant aucunes retraites, les Ports & Rades d'Angleterre ne leur en pouvant servir. Je me siuis donné l'honneur de mander à Vôtre Majesté de quelle manière ils destinent l'emploi de cette Elote, ce qu'elle a en Suéde & en Dannemaire pourra

pourra venir sous cette Escorte, lors qu'ils en-

voveront leurs Marchands au Zund.

La nouvelle vient d'arriver de la prise de Lockum, qui a duré quatre jours de tranchées ouvertes. Il en est sorti 400. Hommes & 60. Chevaux: on a trouvé dans la place quatre Mortiers, quantité de Grenades chargées & beaucoup de Canon, dont on ne leur a accordé aucune piéce. Les Troupes de Vôtre Majesté, quoi qu'elles eussent une attaque fort marêcageule, ont été le troisiéme jour sur le bord du fosse, les Etats austi bien que les Officiers Généraux de leur Armée ont été lurpris de voir ses Gardes du Corps, fes Mousquetaires, les Dauphins & toute la Cavallerie vonir chacun avec des fascines au devant de leurs chevaux, les Officiers à la tête en portant une aussi bien qu'eux, les décharger à la queuë de la tranchée, fans quoi on n'eût jamais sçû faire les aproches. Ensuite de la prifede Lockum, Keppel & un autre Château fur le vieux Yssel se sont rendus.

Monsieur de Pradel agit avec la satisfaction des Etats, & aporte tout le soin possible pour reprimer la liberté des Soldats. Il ena fait mourir pluseurs & fait payer les dégâts, comme des maisons brulées & des bestiaux pris. Mais il ne faut pas s'étonner si en Hollande on fait grand bruit de peu de chose, ce sont les cabales contraires qui envoyent des gens par toutes les Villes de Hollande publier que l'Armée de Vôtre Majestévole, pille & brûle par tout où elle passe. J'ai été contraint de faire imprimer une Lettre que le Sieur Carlier m'a écrite, par laquelle il me marque avoir payé aux propriétaires deux maissons qui ont été brûlées, & tous les moutons qui ont été pris, que les Soldats qui

l'ont fait, ont été passez par les armes & pendus; Monsieur de Wit a lû lui-même la Lettre dans l'Assemblée, & j'en ai envoyé des Copies par toutes les Villes.

### MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, présenté à Mesficurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pais-Bas. Le 17. Decembre 1665.

Le Comte d'Estrades, Ambassadeur Extraordimaire de France, a ordre du Roison Maître de deunander à Vos Seigneuries la permission de faire transporter à Dunkerque soixante militers de Meche, que Sa Majessé a acheté de Paul & Pierre Gaudin Marchands d'Amsterdam, qui les ont dans leurs Magassins, & de donner les ordres nécessaires aux Amirautez d'Amsterdam & de Rotterdam pour ledis transport, à ce qu'il n'y soit aporté ancune difficulté onvetardement, & qu'on les puisse saire partir de l'une de ces deux l'illes où l'on trouvera plus de commodité & de facilité de lefaire. Donné à la linge le 17. Decembre 1665.

D'ESTRADES.

### LETTRE

# Du Roi au Comte d'Estrades.

# Le 18. Decembre 1665.

le Sieur du Moulin, Domeffique de la Reine, vers l'Electeur de Brandebourg, fous pré-Tome III.

texte d'un compliment sur son arrivée en ces quartiers-ci ; mais en effet & principalement pour fonder ses sentimens, & pour découvrir en quelles dispositions il s'étoit aproché de ces quartiers avec un Corps de Troupes qu'on disoit être confidérable, tant à l'égard de la guerre qui se fait entre les deux Nations, & de l'incident de l'invasion de l'Evêque de Munster, que fur toutes les autres affaires qui peuvent regarder le dedans de l'Empire & la Maison d'Autriche. Ledit du Moulin à son retour m'a raporté, que l'Electeur avoit témoigné une joye extraordinaire de sa mission, qui a pû faire remarquer dans le public la confidération que je fais de sa Personne & de ses forces, & qu'il n'y a careffe, accueil, ni honneur, qu'il eut pû désirer, qui ne lui ait été fait en cette Cour-la.

Pour les affaires, l'Electeur a chargé ledit du Moulin de deux Mémoires pour m'être présentez: l'un contient les confidérations qui ont jusques ici arrêté la conclusion du Traité, qui se negocie il y a quelque tems entre lui & les Etatsa & le second des conditions auxquelles ledit Electeur est disposé de prendre part dans leurs intérêts contre l'Evêque de Munster; & il se voit par le dernier article de celui-ci que présentement il ne voudroit pas s'engager en aucune autre affaire. Il m'a parusi important dans cette conjoncture d'affairer , quand même l'Electeur ne voudroit pas passer plus avant contre l'Evêque de Munster, de delivrer les Etats de cette irruption qui pourroit au Printems affoiblir les Flotes qu'ils mettront en mer contre les Anglois, que j'ai crû ne devoir point perdre de tems à entendre aux ouvertures que l'Electeur m'a faites, & en presser vivement l'effet.

Mais comme ledit du Moulin ne peut avoir ni la pratique ni les lumiéres qui font néceflaires, pour traiter & conduire à la perfection une aufli grande affaire, qui dépend même autant & plus des Etats que dudit Electeur, j'ai pris la réfolution de la mettre toute entre vos mains, & je renvoye fans délai ledit du Moulin vers ledit Electeur pour lui en donner avis, & lui faire (çavoir qu'il vous porte l'ordre de l'aller trouver à Cleves, pour lui faire entendre mes penfées & més intentions fur les deux Mémoires, & concerter & conclurre avec lui une bonne Union, à laquelle de ma part je fuis très-bien dispoéé.

Ledit du Moulin ne lui en dira pas davantage, & dès qu'il vous aura rendu cette dépêche, vous devrez vous préparer à faire une course à Cleves, après en avoir communiqué le sujet au Sieur de Wit, qui ne peut pas ne point voir de quel avantage il ser aux Etats en cette conjoncture, d'engager ledit Electeur dans leur intérêt, jusqu'à se déclarer & rompre contre l'Evêque de Munsser, car outre ses propres forces, dont il les aflistera, cette déclaration fera cesser tous les temporisemens des deux Dues de Brunswick s'ils

durent encore.

Il sera de la prudence dudit de Wit, de vous donner affez de moyens en main pour ne pas faire vôtre voyage inutilement, car le tems étant fort court jusqu'à la Campagne, il doit aussi être fort cher pour en bien profiter; cela vent dire que le Sieur de Wit, vousdoit munit de pluseurs & divers expédiens pour surmonter toutes les difficultez qui se pourroient présenter en vôtre négociation, scachant bien qu'il le peut faire en toute consance, & que vous ménagerez, comme je vous y exhorte, tous les intérêts

& les avantages des Etats comme vous feriez les miens propres, vous recommandant seulement que des choses de peu de confidérations ne

ruinent pas une si grande affaire.

Pour vous informer maintenant de mes sentimens sur le second Mémoire, ce qui vous servira d'instruction pour vôtre négociation, je vous dirai fur le prémier Article, qu'au lieu de cette clause, Sa Majesté fera en sorte que PAIliance entre &c. foit conclue fans plus de delai, qui sont destermes dont je ne puis user honnêtement à l'égard des Etats, parce qu'il paroitroit que le disposerois souverainement de ce qui dépend de leur seule volonté, on pourroit mettre Sa Majesté s'employera sincerement, & esficacement pour faire en forte que l'Alliance, &c.

Sur le second Article pour la même raison, il pourra être réformé en la manière suivante. Sa Majesté donnera ordre à ses Ministres de travailler avec grand soin auprès des Etats, pour les disposer à accorder à Monsteur l'Electeur de Brandebourg , les fatisfactions qu'il a à défirer d'eux , tant pour l'évacuation de la Ville d'Orfoy, que pour des subsides pour la levée & l'en-

tretien de ses Troupes.

Mais si ledit Sieur de Wit, comme il seroit à défirer, pour abréger toutes contestations, vous faisoit donner le pouvoir d'accorder dès a préfent ces deux choses, & de convenir même de la quantité des subsides, l'Article alors pourroit se mettre comme l'Electeur l'avoit conçu.

· Sur le troisiéme qui regarde un subside que le lit Electeur m'a demandé aussi à moi, vous ôterez toute espérance au Sieur de Wit, que je vauille jamais y consentir, & vous ferez connoître tant audit Electeur à vôtre arrivée auprès

près de lui, qu'audit de Wit avant que de partir, que la guerre contre l'Evêque de Munster n'étant pas proprement mienne, mes Armes n'y paroislant que comme auxiliaires, c'est auxdits Etats à fournir entiérement les librides & non pas à moi, qui ai déja envoyé à leur secours un Corps de six mille hommes effectifs, que j'entretiens à mes dépens, & que même j'aurois droit de retirer sans qu'ils puissent s'en plaindre ni y trouver rien à dire, dès que j'aumai rompu contre les Anglois.

Sur le quatriéme Article je trouve bon que vous l'accordiez aux mêmes termes qu'il est conçû.

Je donne austi mon consentement. & mon

approbation au cinquiéme Article.

Je dis la même chose pour ce qui me regarde fur le fixiéme, & comme il faut aussi que les Etats parlent, vous pouvez sçavoir là dessus leur intention par le Sieur de Wit, à quoi je ne crois pas qu'ils pussient aporter de dissiculé.

Quant au septième, j'approuverai la résolution que vous estimerez à propos d'y prendre conjointement avec le Sieur de Wit, & n'y

prévois non plus grande difficulté.

Sur le huitième, si ledit Electeur par ces mots (s's Terres & Etats) a entendu seulement parler de ceux du Pais de Cleves, & autres où les Provinces-Unies n'ont aucune Garnsson, il me semble que l'Article se peut & se doit accorder, n'étant pas juste que voulantbiens'engager dans les intérêts desdites Provinces contre l'Evêque de Munster, se propres Pais soufrent des quartiers de Contributions, & d'autres pareilles incommoditez; mais si sedit Electeur a entendu y comprendre aussi si ledit E

#### 10 Lettres, Memoires, Oc.

fon, il n'y a que le Sieur de Wit, qui puisse faire les réponses à cet Article, sur lequel il me semble qu'on peur saire comprendre à l'Electeur qu'entrant dans le parti des Etats, il a dès lors intérêt sui même qu'on ne puisse tourmenter l'Evêque, par tous les moyens possibles, & que si l'un de ces moyens est de mettre des Troupes par exemple dans Wesel, ou Emmerie, il doit non seulement y donner les mains, mais le désirer.

Touchant le dixiéme, où l'Electeur dis que le Traité ne concernera que la guerre prélente de Munster, il n'y aura rien à négocier avec le Sieur de Wit, & il fera bon même qu'il demeure persuadé, que je ne prétends autre chofe de ce Prince, il ce n'est que dans la suite l'Evêque s'emparât de quelque poste sur la Mer, par lequel il introdussit les Anglois dans le Païs, parce qu'en ce cas ledit Electeur ne doit pas, ce me semble, faire distinctié à s'engager par le Traité à faire agir ses Troupes, pour la désense des Etats aussis le nontre les la serve de le les traites de contre les les reques que contre les les reques de les traites de les reques de les

Mais je vous dirai maintenant pour vous seul touchant ledit dixiéme Article, que lors que vous irez à Cleves, vous devez vous propofer pour but d'engager plus avant dans mes intérêts ledit Electeur, c'est-à-dire, de le porter s'il est possible à me donner, après la guerre de Munster finie de façon ou d'autre, toutes les Troupes qu'il aura, ou au moins un Corps eff-sctif de fix mille hommes, où il y ait le plus d'Infanterie qu'il se pourra, pour les employer & faire agir comme je voudrai pour le bien de mes affaires; & c'est en ce cas-là, & non pas dans l'autre qui ne me regarde point, que je ne ferrai

ferai pas de difficulté de lui accorder des subsides qui feront réglez à proportion de la quantité de troupes qu'il voudra me fournir, surquoi je vous ferai sçavoir plus particuliérement. mon intention, quand vous m'aurez mandé que l'Electeur veut bien entendre à l'affaire, & pour l'y disposer d'autant plus avec facilité, vous pouvez l'assurer, que déja plusieurs Princes & Potentats me font la même offre de me donner leurs Troupes pour m'en servir quand j'en au ai besoin, mais que je serois plus aise de prendre ces fortes de liaisons avec lui qu'avec tous autres, pour la considération que je fais de sa Personne, & le désir que j'ai de rétablir entre nous l'étroite union qui a presque toûjours été entre cette Couronne, & la Maison Electorale de Brandebourg. C'est tout ce que je puis vous dire, pour ce qui concerne ces affaires. Il reste un point qui regarde la cérémonie, c'est-à-dire. le traitement que l'Electeur vous feraquand vous l'irez voir, surquoi j'ai chargé le Sieur du Moulin de présentir, à son passage à Cleves, les pensées de : ce Prince, par le moyen de ses Ministres, ou plûtôt par lui-même, parce que lesdits Ministres qui sont la plupart d'inclination Autrichiéne, nous pourroient faire naître exprès des embaras & des obstacles à vôtre entrevûë. Je ne croi pas pourtant qu'il s'y en puille rencontrer, quoi que je sçache que l'Electeur eut de grands démêlez à Prague, avec le Marquis de Castel Rodrigo, qui y étoit alors, avec le caractère d'Ambassadeur d'Espagne : mais comme ces dém'lez là ne confiftoient qu'au plus ou au moins de la reception ou de l'accompagnement, c'est-à-dire de venir plus avant à la rencontre de l'Ambassadeur, & de l'accompagner plus loin qu'il ne vouloit faire, & que; le principal qui est celui de la Main droite chez l'Electeur n'entra jamais en contestation entr'eux, pourvu que ledit Electeur vous donne la main chez lui en toutes occasions, ou de vifites, ou de repas, il m'a semblé sans préjudicier en rien à la Dignité de vôtre Caractère, que vous pouvez remettre entiérement le reste à sa civilité, c'est-à-dire, vous contenter de tout ce qu'il voudra faire pour la reception, & pour les accompagnemens; & pour ce qui regarde la main, & la place honorable dans fon Palais, il ne peut y avoir de difficultez, tous les Electeurs, & lui-même nommément, l'avant toûjours donné, à la reserve de ceux de Baviere. qui depuis quelque tems ce sont mis dans l'injuste prétention de précéder, même chez eux, lefdits Ambassadeurs, quoi que ceux-ci ne d'ufsent pas même leur céder la préséance en lieu tiers. Du Moulin vous informera à son arrivée. de ce qu'on lui aura dit à Cleves sur cette matiére; & si cela a été ajusté, comme je n'en puis douter, vous ne perdrez pas un moment de tems à faire cette course, donnant ordre avant que de partir que cette courte absence ne puisse en rien préjudicier à mes autres affaires.

### MEMOIRE

Dont Son Altesse Electorale de Brandebourg charge le Sieur du Moulin, pour le prefenter au Roi.

CE qui a accroché la provogation de l'Alliance d'entre s'a Sérénité Electorale de Brandebourg, Mofficurs les Etats des Provinces-Unies, est pré-

mierement le point d'évacuation.

Car encore que Messeurs les Etats ayent plusieurs Garnisons dans la Ville, & autres places, qui oppartiement à sa Sérenté Electorale, sous que lesdits Seigneurs Etats y puissent présendre aucun droit, soit ex Jure belli, ou pour quelqu'autre tire.

Si est-ce que sa Sérénité Electorale n'a demandé que la seule Ville d'Orsopour le présent, & après la Guerre finie son Château de Gemip, avec offre de laisser les Garnssons de l'Etat dans ses autres Villes, à scavoir W. sel, Rese, Emmeric, & Buderic, avec l'évacuation, pour le moins, & démolition du Fort de Schenck situé dans son territoire.

Acondition qu'après PAlliance finie on en conviendra, & que cependant on fera un bon réglement selon lequel les dites garnisons seront obligées de

Segouverner.

Sa Sérénité Electorale demande en outre, qu'en vigueur des Traites plais entre ces Ascères & Mossifieurs les Etars, on luiaisser ala paisible joiissance de la supériorité, & des domaines, Jurisdictions & actres droits qui lui appartiennent, & qu'on redresse toutes entraventions quis serveuveront être saites par les dites Garnisons ou autrement.

Et que Messicure les Etats, en constatrion de saire leurs Garnssons du voissinage, ne attribuent aucun pouvoir, autorité, ou prérogative dans les terres de Son Altessé Electorale, qu'ils ne voudront soussirs qu'elle usé réciproquement dans les Provinces-Unies.

L'autre point qui accroche l'Alliance, est celui du secours, & de l'assissance que Messieurs les Etats prétendent que Son Altesse Electorale leur sasse, lui lai avoir voulu jusqu'ici accorder des subsides convenables comme pourtant ils ont sait à d'autres.

Il y a encore d'autres petits points dont on v'est pas encore entièrement bien d'accord, mais à ce quon a pot remarquer, ceux la n'empécheront pas la constu son de ladite Alliance.

### SECOND MEMOIRE

De Son Altesse Electorale de Brandes bourg

I. SA Majelé, ayant requis Son Altesse Electorale d'assisser les trats contraire contre P Evêque de Munster, sera en sorte que l'Alliance contre Son Altesse Electorale et les Estas soit conclué sus plus de délai, sous les points en étant prefque accorde,

11. One les Etats quittent absolument, & sans aucune reserve, la Ville d'Orsoy à Son Altesse Electorale, & lui donnent aussi des subsides pour la levée.

O l'entretien de ses Troupes.

111. Et parce que Son Altesse Electorale sera obligée à d'autres frais extraordinaires, à l'occasion de la guerre présente, Sa Majesse lui payera outre les inbides des Etaus une certaine somme d'orgent, durant cette guerre, D'cela sans aucun s'aute.

IV. Si Son Altesse Electorale ou ses Etats, ou sujets, sous quelque préexite que ce put être, venoiens a être attaquez de qui que ce soit, Sa Majessé promine de la sissie par sous avec force or vigueur.

V. Sa Majesté ne fera aucun Traité avec l'Evèque ou set adhérans, ni seul ni conjointement avec les Etats, sais le sa consentement de Son Aisesté Electorale, & sans qu'elle y trouve entierement sa sur se sais qu'elle y trouve entierement sa sur se sais qu'elle y trouve entierement sa fürcté, ce que Son Altesse Electorale observera aussi

réciproquement.

VI. Quand Son Altesse Electoralesera agir sen Angelse aux pais étrangers avec celle de Sa Majesse au des Eirsts, on lui donnera tossours les mêmes quartiers, vivres, à autres avantages comme aux autres, & on nessera aucune différence en cette occassour.

VII. Il fera permis à Son Altesse Electorale d'agir à part avec son Armée, sice u'est que la necessité de la vaison de guerre demandat une conjonction, auquel cas Son Altesse Electoralene sera aucune dissipulir de joindre son Armée à celle du loi, d'es des Estats, pourvû qu'ou laisse la direction d'el conduite de son Armée à ses Généraux, comme cette conjonction se fera aussi récitorale au dissipulir de la conduite de son Armée à ses Généraux, comme cette conjonction se fera aussi récitorale en cas de besoin.

VIII. Les Etats & terres de Son Altesse Electorale ne seront chargez ni de la part de Sa Majesté ni des Etats d'aucuns quartiers ni contributions ni

autres pareilles incommoditez.

IX. On ne fera aussi aucun Camp dans le païs : de Son Altesse Electorale.

X. Ce Traité ne concernera que cette guerre préfente de Munster.

#### LETTRE

## Du Roi au Comte d'Estrades.

# Le 25. Decembre 1665.

Essions est arrivé, & m'a fait voir le M'amoire que vous lui aviez remis, sur les Négociations que vous aviez faites avec le Sieur de Wit, en exécution de mes derniers ordres, & Y.6. 'ai

j'ai outre cela reçû par l'ordinaire vôtre dépêche du 17. de ce mois. Vous pouvez dire au Sieur de Wit, que je suis très-satisfait de toutes. les résolutions qu'il vous a données & que j'avois défirées, & que je connois fort bien que fi les Etats n'ont rien fait de plus en cette rencontre. c'est par la raison qu'ils ne l'ont pû faire, ou par d'faut de pouvoir, comme pour l'Escadre de la Méditerranée qui s'est trouvée déja licentiée, ou pour ne pas tomber en de plus grands inconveniens, comme sur l'Escadre des Vaisseaux que je croyois pouvoir croifer dans la Manche durant tout l'Hyver. Il fera mainténant de vôtre soin d'avertir mes Ministres qui sont en Suéde & en Danhemarc, du tems & des commoditez qu'ils pourront avoir, de faire venir en Hollande les Navires & les denrées que j'ai achetées en ces Roïaumes-là, avec l'Escorte des Flotes que les Etats envoyeront vers la Mer Baltique, lors que vous verrez qu'elles seront prêtes de prendre cette route.

Pour repliquer maintenant audit Mémoire, & à vôtre dépêche par le même ordre des matiéres, je vous dirai en prémier lieu fur l'article,
où il est dit que Messieurs les Etats ne conclurront aucun Traité, &c. que j'ai des avis de boa
lieu que quelqu'un des Etats a présentement
même une Negociation avec les Ministres d'Espagne pour saire leur Paix avec le Roi d'Angleterre par leur Médiation, & qu'on fait efpèrer
audit Roi, qu'on pourra envoyer secretement
une personne qui aura pouvoir de traiter & de
conclurre, aussift-tét qu'on aura sçû que de nouvelles propositions que les dits Ministres ont présentées audit Roi, peuvent à peu près lui plaire &c
être acceptées.

Ic.

Je veux croire que ledit Sieur de Wit n'est pas informé de ce qui se passe en cela, d'autant plus que ce n'est qu'une suite de négociation, qui avoit été commencéen son absence, mais il sera bon que vous sui en donniez l'avis, asin qu'il ait l'œil plus ouvert, & qu'il empêche le cours de cette infidélité d'un Particulier; & sur tout qu'on n'envoye personne en secret en Angleterre, suivant la parole que Messieurs les Etats m'en ont donnée.

L'ordre qu'on a envoyé à van Goch de revenir, ne sçauroit si-tôt lui être remis que mes Ambasladeurs n'ayent déja repasilé la Mer, & je ne sçaurois assez m'étonner des discours & des raisonnemens extravagans qu'on a fait au lieu où vous êtes, sur l'avis qu'on y avoit eu que lestits Ambasladeurs n'étoient pas encore partis: la derniere Lettre que j'ai reçûé d'eux, est du milieu de leur chemin pour venir à l'embar-

quement.

Je suis bien en peine du Duc de Beaufort, n'ayant point encore eu d'avis qu'il soit arrivé à Toulon, quoi que plusieurs des Vaisseaux qu'il commandoit y soient depuis plus de quinze jours: il a fait de si grands orages en Mer, que l'on doit apréhender beaucoup pour ceux qui s'y font trouvez. Il a été fort bon que le Sieur de Wit, ait fait courir le bruit parmi les Etats, du retardement dudit Duc dans la Mer Mediterranée, mais je vous dirai dans le secret des affaires , que j'ai été extraordinairement furpris quand j'ai reçû d'Angleterre, par vove de marchand, la Copie des derniers Mémoires que vous avez présentez aux Etats, touchant les concerts que nous avons à faire ensemble ; il faut en toutes façons tâcher à remédier à ce desor-Y 7

dre, dont nous resentirions les uns & les autres de grands préjudices. Vous aviez autresois parlé qu'on nommât un petit nombre de Comnissaires, avec qui vous pussiliez conférer, & qui eussit pouvoir de prendre les résolutions; il faudroit suivre cela, & tâcher de faire en sorte que le choix tombât sur des personnes de probité connué & aprouvée.

J'ai été fort aife d'aprendre la défenfe que les Etats ont faite de ne point laisser fortir de Salpétre du Pais, & de l'alfürance qu'ils vous ont donnée en même tems, qu'elles partageront avec moi ce qu'ils auront dudit Salpétre, de Poudre, & des autres Munitions: je vous ferai

foudre, & des autres Munitions: je vous i fçavoir ce dont j'aurai un abfolu befoin.

J'ai été aussi fort fatisfait de sçavoir le nombre des Vaisseaux que les Etats ont résolu d'entetenir, pendant la Campagne prochaine dans l'une & l'autre Mer, & il lera bien nécessaire que vous pressiez continuellement l'effet de ce qu'ils m'ont promis touchant douze Vaisseaux, qu'ils doivent avoir dans la Méditerranée.

J'ai avis que Goyland est fort occupé dans une guerre qu'un Roi de se voisins lui fait. Du reste il ne peut y avoir d'argent mieux employé que les deux cent mille francs qu'il demande aux Etats, pour assiéger Tanger au Printems, non plus que tout ce que demandent les deux Seigneurs de Nieucastel, qui proposent de prendre la Ville, & se rendre Maitres du Pais mais en ce dernier point je suis du même avis que le Sieur de Wit, qu'il ne faut prématurément donner aucunes craintes de descentes en Angleterre, en Ecoste, ni en Irlande par ce qu'elle ne serviroit qu'à réunir tous les partis. & à faire prendre de plus grandes précautions contre de fen-

femblables entreprifes. Il faudroit donc feulement cultiver les bonnes dispositions, & fe tenir prêts pour secourir le parti qui fera armé, quand il sera déclaré, à quoi il faudra continuellement le pousser sans crainte de l'inconvénient qu'on vient de dire.

Quant à la dépense de pareilles affaires . vous ne devez pas feulement permettre qu'on vous en fasse la proposition, aussi ne peutelle être faite ni avec justice, ni même avec bienséance : c'est bien assez ce me semble que je veñille bien entrer dans une grande guerre, avec un Roi mon proche Parent, & mon ami, pour le feul intérêt des Etats, & que je veux bien encore continuer à leur donner après ma déclaration le même fecours à mes dépens contre l'Evêque de Munster, quoi que je n'y fusse peut-être pas. obligé par les termes de nôtre Traité, sans que lesdits Etats, pour qui je fais de grandes choses, veuillent encore rejetter sur moi, une partie des dépenses qui leur peuvent être fi utiles, dans les deux Guerres qu'ils ont à soutenir; & ce que je vous mande là-dessus, vous servira aussi de régle pour vôtre conduite, en ce qui regarde le Roi de Dannemarc, en cas qu'on vous parlât pour me faire contribuer quelque chose aux frais qui feront nécessaires pour armer les trente Vaisseaux dudit Roi, & le faire déclarer pour nôtre parti, ce qui seroit le coup le plus décisif pour fi. nir bien-tôt cette guerre avec Gloire, & toute forte d'avantages.

Je croi que les Etats ont pris une fort

#### 120 Leures, Memoires, Ce.

bonne résolution de satisfaire la Suéde sur les élucidations du Traité d'Elbing, quoi qu'elle veuille denteurer Neutre, mais c'est un malheur que, le Sieur d'Isbrand ait tardé si long-tems à recevoir les ordres & les pouvoirs qui lui ont été envoyez la - dessus, dont les Suédois tiroient la conséquence, qu'on les méprisot, dans le tens même que l'Envoyé d'Angleterre les sollicite plus vivement de se d'clarer. Je ne doute point que le Chevalier de Terlon ne vous ait écrit en même tems que moi l'embatas que cela lui causoit, & les inconvéniens qui en pouvoient arriver.

Si ce que Messieurs les Etats offrent au Roi de Dannemarc ne peut fervir effectivement : à finir l'affaire, ils seront très mal conseillez, pour les raisons que je viens de toucher, de ne pas mettre plus avant la main à la bourfe, aussi me semble-t-il, que 500000. liv. n'aprochent pas, ni même de fort loing, ce qui sera nécessaire pour armer, & entretenir durant une Campagne le nombre de Vaisseaux qu'on peut avoir dudit Roi, & ce feroit se vouloir tromper soi-même de croire : qu'il peut fournir le surplus de cette dépense; je ne scaurois me lasser de vous dire, que je ne vois rien de si important; ni de si utile que . de bien affurer ce point sans délai d'un moment de tens, & les Etats doivent considérer, qu'un million de plus jetté en ce rencontre peut fort vrai-femblablement leur en épargner vingt autres, sans parler de la différence indicible qui est entre faire & finir une grande Guerre avec réputation, & grande supériorité.

nté de forces, ou de la faire avec une continuelle incertitude des fuccès dans les combats, & des avantages dans les négociations de l'accommodement, c'est à eux plus qu'à moi à faire toutes ces considérations.

J'ai eu grande joye d'aprendre que mes Troupes avent si bien fait leur devoir, dans la prémiére occasion qu'on leur a donné de signaler leur valeur pour le service des Etats, je ne doute pas qu'elles ne continuent de le faire en toutes les autres, & je puis bien dire sans reproche que si je ne les avois envoyées & que même aujourd'hui si je ne retenois le sentiment de plusieurs Princes (ce que je fais avec des foins que je ne m'étudie pas de faire valoir ) l'Evêque de Munster, n'auroit pas manqué, & ne manqueroit pas encore d'être secouru & si fortement appuyé de leurs Armes, qu'elles auroient jetté & jetteroient lesdits Etats en de plus grands embaras & plus de risque, que jamais toute la puisfance de la Monarchie d'Espagne ne leur en a pû faire courir.

Les ordres que j'ai donnez, & que je renouvelle par tous les ordinaires fur la difcipline
de mestroupesme fontjuger, que si les Soldats
prennent quelque liberté, elle ne peut procéder
que du peu d'ordre que les Députez donnent à
pourvoir à diverses choses qui sont néammoins
absolument nécessaires pour leur substitance. Je
ne mande pas aux Officiers, comme vous pouvez
juger, la pensée que j'ai là-dessus, & au contraire je ne leur recommande rien plus que le sevére
châtiment des moindres excès sous quelques prétexte, ou pour quelque cause qu'ils ayent été
commis; mais comme la publication qui s'en fait
dans les Villes, n'est qu'un effet de la mauvaise

volon-

volonté des Cabales contraires, il fera bien à propos que vous pratiquiez fouvent le même expédient dont vous vous êtes déja fervi pour délabuler les peuples, en faifant imprimer les Lettres que vous écria le Sieur Pradel, ou. Platendant, ou pour juflifier la bonne conduite defdites Troupes, ou pour informer le public, des punitions qui auront été faites des défordress'il. en a été commis.

Après ce que le Sieur de Wit vous a d't, je vivrai en toute quiétude d'Esprit qu'il ne se passera rien dans les Etats, sur l'accommodement. avec l'Evêque de Munsler, que les deux points que je vous ai recommandez n'y soient bien as-

furez.

Le moyen que vous avez heureusement rencontré, de sçavoirtout ce que l'Envoyé du Roi d'Angleterre négocioit avec Monsieur l'Electeur de Brandebourg, n'est pas à négliger, & en même tems que vous aprendrez ce qui se passer a cureux, il sera bon d'en informer considemment le Sieur de Wit, afin qu'il puisse micure prendre se mesures, & faire prendre aussi les résolutions aux Etats, pour détourner l'esser des leurs intérêts.

Si le Sieur Sexter ne veut passer en Angleterre que sur l'instance que j'avois fait au Roi son Mattre, d'y envoyer un Ministre qui joignit ses instances aux miennes, pour la conclusion d'une bonne Paix, il vient un peu tard, & il pourroit épargner ce qui lui reste de chemin à faire pour ce voyage. Mais ce n'est pas un homme qui sixe ses pensées à une seule Négociation, & il en aura bien d'autres à point nommé, pour marquer au Roi. d'Angleterre le zése & l'attache-

ment.

52

ment extraordinaire qu'il a toûjours eu & a encore pourses intérêts, & pour la Nation Angloise.

#### LETTRE

### Du Roi au Comte d'Estrades:

Le 25. Decembre 1665.

Epuis mon autre Lettre écrite, van Beuningen a encore parlé à Lionne sur l'affaire de Dannemarc, & après plusieurs contestations qu'ils ont euës sur lamatière, en ce qui regarde l'argent qu'il faudra pour armer ledit Roi, & pour l'engager à se déclarer contre l'Angleterre, van Beuningen a dit que si je voulois payer quelque chose des subsides que les Etats, en vertu. de nôtre Traité, prétendent leur être dûs depuis le tems que les Anglois leur ont déclaré la guerre, ils donneront encore volontiers la même fomme audit Roi, afin qu'il ait moyen d'armer, & d'entretenir sa Flote, outre ce qu'ils lui fourniront de leur part pour la même fin; sur quoi je vous fais cette seconde Lettre, pour vous dire qu'encore qu'étant sur le point de rompre contre les Anglois, qu'on ne peut pas prouver bien clairement avoir été les agresseurs, & ayant d'ailleurs envoyé un secours de Troupes contre l'Evêque de Munster aussi-tôt qu'il m'a été demandé, & en tel nombre que les Etats l'ont désiré, il soit évident que je ne dois rien desdits subsides: néanmoins pour le désir que j'ai de donner en toutes rencontres auxdits Etats des preuves fincéres & folides de mon affection, je vous donne pouvoir de leur promettre que je leur payerai cent mille écus en

cas, & non autrement, qu'ils engagent ledit Roit de Dannemar à armer les treme Vaiffeaug qu'ila, & sé fe déclarer contre l'Angleterre, joignant les dits Vaiffeaux à nos Flotes, ou s'en servant à fermer l'entrée de la Mer Baltique aux Anglois, en la maniére & au tems que nous déficerons de lui, moi, & les lists Etats.

Vous ne vous servirez pourtant de ce pouvoir que je vous donne secretement, qu'en cas que vousen voyiez une absoluë nécessité, pour achever cette importante affaire que je tiens décisive, à nôtre avantage, pour toute la sûreté de cette guerre; & en cas que vous reconnoissez que cette liberalité que je veux faire puille donner ce dernier coup à terminer toutes les difficultez de ladite affaire, il faut cependant que vous preniez garde que le Sieur de Wit, par adresse, ne vous dise pas véritablement le secret de ce qui se passe entre lui & le Ministre de Dannemarc, afin de m'obliger plûtôt à contribuer aussi quelque argent pour ma part. La raison que j'ai de vous dire cela, c'est que vous me mandez par vôtre dépêche, que vous n'avez pu obtenir autre chose pour le Roi de Dannemarc si ce n'est 500000 liv. pour l'Armée, & outre ce, qu'on lui veut quitter quelques fommes qu'il doit à l'Etat. Cependant je vois dans quelque autre avis venus de la Haye, & écrits le même jour, que les Etats vouloient faire fournir audit Roi , jusques à huit cent mille écus pour cet Armement, & il ne peut pas me tomber dans l'Esprit que l'on s'imagine de de-là qu'une quittance d'une déte puisse servir audit Roi à armer un feul Vaisseau.

On doit encore avoir, ensuite, grand égard, de ce que les Ministres de Dannemarc offrent de prouver que les droits d'entrée du Roi leur Maître en Norwegue, ont été fraudez pour plus d'un million d'or, & cela mérite bien qu'on tranche hautement sur des prétensions, que des particuliers ont encore contre ledit Roi, quoi qu'ils ayent eu le principal profit de ces fraudes.

Van Beuningen, m'a donné une trés grande joye en m'aprenant que le Traité avec l'Electeur de Brandebourg, est en termes d'être bientôt achevé, & de ne pouvoir plus manquer, ledit Electeur y témoignant tant de dispositions, qu'il s'est déja relâché de la demandede l'évacuation d'Orloy: c'est une autre affaire qui n'est pas moins décifive pour la guerre de Munster. que celle de Dannemarc pour celle des Anglois; car outre qu'il sera aisé, après la déclaration dudit Electeur, de pousser l'Evêque à bout, elle rompra d'ailleurs toutes les mesures de l'Empereur, qui auroit été plus hardi à procéder contre les Ducs de Brunswick , & qui tache dans la Diette d'engager infenfiblement les Etats de l'Empire à soûtenir ledit Evêque, sous prétexte de conserver le repos d'Allemagne, &c qui n'oublie rien encore pour inciter l'Electeur de Cologne, & le Duc de Neubourg de poufser leurs prétensions contre les Etats, & de joindre leurs forces audit Evêque, ce qu'il me sera facile d'empêcher, pourvû que l'on ait mis l'Electeur de Brandebourg dans ce parti.

Le Sieur de Villiers, Gentilhomine François, que le Duc Guillaume George de Brunswick aime fort, qu'il m'envoya l'Eté dernier, sur le différend qui étoit né entre sui & le Duc Jean Frederic, & auquel il donne à commander un Regiment de cinq cent chevaux, écrit à Lion-

ne, en termes qu'il veut faire connoître que l'or pourra facilement, par le moyen du Comte de Waldec & le sien, porter le Duc son Maître & l'Evêque d'Ofnabrugh son Frere, à me donner après la guerre de Munster finie, toutes les Troupes qu'ils ont, qu'il fait monter à douze mille hommes effectifs, j'ai chargé de Lionne de répondre audit de Villiers, que cette ouvers ture m'a été extrémement agréable, que l'entendrai volontiers à la chose, que ceux qui auront eu part à la ménager y trouveront avantage & leur compte, & que je vous envoye ordre d'en traiter avec ledit Comte de Waldec avou avec lui, ou telle personne que son Maître voudraenvoyer à la Haye. C'est ici une très-grande affaire, à laquelle vous aurez occasion de me rendre un service fort considérable, dont le mérite encore sera fort augmenté, si vous pouvez, en même tems que la guerre de Munster finira de façon ou d'autre, faire joindre au Corps de Troupes desdits Ducs, quelques autres de celles de l'Evêque; il ne fera pas vrai-femblablement difficile, en l'état où il sera, d'attirer à mon service soit en des Corps entiers sous leurs Officiers, ou en les formant, des Soldats qui chercheront parti.

### LETTRE

De Mr. de Lionne au Comte d'Estrades.

Le 25. Decembre 1665.

Depuis toutes les dépéches é-jointes écrites, le Roi m'a envoyé querir pour m'ordonner d'y ajoûter, qu'ayant jugé que rien ne pouvoit

voit plûtot porter Monsieur l'Evêque de Munfler, à rechercher, & à conclurre l'accommodement aux conditions que l'on peut désirer, que de lui continuer la guerre pendant l'Hyver, son sentiment seroit qu'au lieu de mettre les Troupes en quartier d'Hyver, on leur donnat lieu d'entrer dans le païs dudit Evêque, le plus avant qu'elles le pourroient, & d'y alliéger quelque Place, à quoi Sa Majesté croit qu'on auroit bien plus de facilité de réuffir présentement que la terre est ferme, qu'on n'en a eu dans le tems de la pluïe, où l'on n'a pas laissé de prendre Lockum. Que si néanmoins les Etats n'approuvoient pas cetté penfée de faire un fiége, pour des raisons qu'on ne peut prévoir de si loin, on pourroit au moins rendre à l'Evêque ce qu'il leur à prêté, c'est-à-dire, en lui faisant les mêmes déprédations, & ravageant son païs le plus avant qu'on pourroit. Sa Majetté défire donc que vous proposiez la chose à Monsieur de Wit, & en prefliez la résolution, parce qu'encore que les Etats ne la prennent pas, cela leur fera au moins connoître que le Roi ne ménage pas ses Troupes. & qu'il a grande envie quelles leurs soient utiles, à quoi vous ajoûterez encore, pour leur en donner une meilleure marque, qu'elle mande à Monsieur de Pradel que quand les Etats ne prendroient pas la résolution dont je viens de parler, & de laquelle Monfieur le Tellier lui fait austi part, elle désire qu'il occupe son Corps de Troupes à batre la Campagne, brûler des Villages, & faire toutes les hostilitez qu'il pourra dans l'Evêché de Munfter.

### LETTRE

### Du Comte'd'Estrades à Mr. de Lionne.

Le 27. Decembre 1665.

E crois que vous trouverez que la réponse que Monfieur de Wit à fait à Friquet, est conforme aux intentions du Roi. Je suis encore convenu avec ledit de Wit, qu'on demeureroit dans les mêmes termes , c'est-à-dire que l'Empereur ordonnera à l'Evêque de fortir des places & territoire de Messieurs les Etats, de renoncer à toutes fortes de prétensions & Alliances, de défarmer, & ne reprendre point les Armes fous quelque prétexte que ce foit contr'eux, ni leurs Alliez, & que cela étant exécuté par commandement de l'Empereur fur l'Eveque comme son Superieur, ils entendront à un bon & fincére accommodement avec lui, & non autrement. Je croi que les choses demeurant sur ce pié, il n'y a pas à craindre que l'Empereur se rende maître de l'affaire, ni que l'Evêque demeure armé.

Friquet a voulu repartir, que les demandes étoient injustes, & que é étoit se moquer. Le Sieur de Withui a repliqué qu'il les laislâtdone, & que peut-être il arriverote pis à l'Evêque.

Voilà l'état où est cette Négociation.

Je ne puis rienmander au Roi, du détail des défordres qui fe font par nos Troupes, parce que je ne le scai qu'en gros. Je ne doute pas que Monsseur de Pradel, ne le mande à 5a Majesté. Je sçai qu'il aporte sous les soins possibles à les reprimer, & qu'il en a fait pendre & parte de la comment de

paffer par les armes plufieurs, & que l'intendant m'a écrit qu'il a payé aux proprietaires qui ont été pillez, & indemnisé les deux maifons qui ont été brulées. Vous verrez ce que j'en écris au Roi, & comme je tâche à reparer le mal, que des Cabales contraires nous font, en nous faifant passer dans les Villes pour les plus méchantes gens du monde. Je vous avoue que nos Troupes qui ne sont pas accoutumées à une vie réglée comme celle-ci, auront peine à se reduire à la discipline du Païs, mais il y a nécesfité de le faire fi on veut gagner l'Amitié des peuples qui ont accoutumé d'aller dans leur Païs avec Liberté & fans aucun empêchement; & lorsqu'il arrive le contraire, ils croyent qu'on les veut soumettre, & qu'on en use ainsi en France, & cette opinion les éloigne tout à fait de nous.

Il n'y a que l'ordre & la bonne conduite qui les puisse faire revenir. Selon ce que j'aprends Monsieur de Pradel , & les Officiers Géneraux y aportent tous les soins & l'application possible.

Monsieur Annibal Sexter est arrivé ce matin. Il m'est venu, voir une heure après. Il m'a dit qu'il étoit venu, sur la priere que le Roi avoit faite au Roi de Dannemark, d'envoyer quelqu'un en Angleterre pour Médiateur, & se joindre à ses Ambassadeurs, pour tacher de procurer. l'accommodement entre l'Angleterre & cet Etat, & m'a dit qu'il devoit parler à Mesfieurs les Etats là desus. Je suis assuré qu'il ne les trouvera guéres disposez à lui mettre leurs affaires entre les mains.

Monsieur de Wit vient tout présentement de me dire, qu'il avoit avis d'Angleterre que nos Tome III. Z. Am-

130 Lettres, Memoires, &c.

Amballadeurs n'en étoient pas encore partis, ce qui l'a fort furpris, vû que je l'ai fort prellé de la part du Roi de faire revenir le Sieur van Goch. Ce beuit s'est répendu par la Haye, & on en tire des consequences, comme si nous ne voulions qu'anuser les Etats, & couler le tems sans se déclarer. Je vous mande tout ce qui s'est dit.

### MEMOIRE

Du Comte d'Estrades, présenté à Messieurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pais-Bas. Le 23. Decembre 1605.

Le Comted Estrades, Ambassadem Extraordinaire de France, a ordre du Roison Matte
de saire, sourir à Vos Seigneures, que Sa Majesse
à sait avancer à Mexieres cinq Compagnies de Cavalerie pour remplacer celes de Monseigneur le
Dauphin & de Foucaut, qu'elle sait repassir en
France, afin qu'il plaise à Vos Seigneuries pourroir
à leur conduire en entrant dans leur Etat du côté de
la Meuse jusques à Mastricht, & de là à Wesel,
& enfaire prendre un soin particulier, en quoi la
saitssation de Sa Majessé leur intérêt propre se
rencontrent. Donné à la Haye le 23. Decembre
1665.

DESTRADES.



#### LETTRE

Du Comte d'Estrades à Mr. de Lionnes

### Le 24. Decembre 1665.

E n'oublie rien pour porter Monsieur de Wit; à finir l'affaire de Dannemark; il y fair tout ce qu'il peut: mais quand il est question de faire consentir se Maîtres à six millions que demande l'Envoyé de ce Païs là, cela est un peu fort.

On confent de rendre les promesses du Roi de Dannemark, qui se montent à 150,000 livres : on veut donner outre cela un million de livres pour lui aider à soûtenir la dépense de quarante Navires, ce qui ne satisfait pas l'Envoyé dudit Roi; il demande encore un autre million de livres de plus, & le million que le Roi de Dannemark a emprunté à des particuliers, qu'il faudroit que l'Etat payât comptant. Selon la disposition où je vois les Villes, elles ne se résoudront pas à donner ces deux dernières fommes, & croyent avoir été au delà de leur pouvoir en offrant ce que le Sieur de Wit à offert. Je vous dirai de plus que la possibilité n'y est pas. Vous serez étonné d'entendre que la dépense de Mer & de Terre monte à 44,0000. livres ; qu'il n'y a que la Province d'Hollande qui fait les avances, la Fisse, Groningue, Gueldres, & Overvslel, étant ruinées, & ne fournissant rien ; la Zélande n'ayant plus de Commerce, est fort en arriére, & Utrecht ne paye presque rien; ainsi toute la dépense est sur la Hollande, ce qui est fort à . remarquer, car si elle demeure plusieurs années chargée comme elle est, elle ne pourra soûtenir

ce pesant fardeau, & si son crédit décheoit une fois, ce sera un bouleversement entier dans l'Etat.

Monfieur de Wit, m'est venu trouver pour me dire que Vennes avoit demandé une Audience particuliere à Monsieur l'Electeur de Brandebourg, qu'il lui a donnée, n'ayant que le Sieur Blanspyl son Conseiller avec lui. Il lui a exposé qu'il venoit de la part du Roi d'Angle-. terre, pour lui dire qu'il étoit en volonté de faire la Paix avec Mellieurs les Etats par fon entremife, & à des conditions fort honnêtes, qui marqueroient l'amitié qu'il vouloit lier avec eux . l'Electeur lui a répondu qu'il envoyeroit le Sieur Blanfpyl à la Haye, pour scavoir les in-

tentions des Etats.

Il est venu, & s'est adressé au Sieur van-Hoorn Bourgemaître d'Amsterdam, & à Monfieur de Wit. Tous deux lui ont repondu qu'ilétoit inutile de faire cette proposition, & qu'ils ne pouvoient entendre à aucun accommodement sans la participation du Roi, & sans luien donner connoissance. Il les a fort prié de n'en parler à personne, & leur a dit qu'il s'en retournoit en avertir son Maître. Il m'a vu avant fon départ, sans m'avoir parlé du sujet de sonvoyage. Ledit de Wit m'a dit ensuite, qu'il trouve tous les jours quelque chose de nouveau dans les propositions que font les Ministres de Brandebourg, & qu'il doute qu'il ait les intentions bonnes, qu'il a porté Messieurs les Etats à lui entretenir 60.00 hommes s'il veut entrer dans le parti, mais qu'il ne couclue pas.

Annibal Sexter partit hier pour l'Angleterre. Il a dit à Monsieur de Wit & aux Etats qu'il n'y alloit qu'à la priere que le Roi en a

taile

faite au Roi de Dannemark, & montre une copie d'une Lettre du Roi qui est écrite il ya plus de six mois. Il a presse le dit Sieur de Wit, à qu'elle condition les Etats tendroient à la Paix. Il y a répondu que si le Roi d'Angleterre faisoit quelques propositions, ils les envoyeroient au Roi, avant d'y répondre, pour sçavoir ses fentimens, & que les Etats ne feroient rien sans la participation.

#### M.F. M.O. I.R.E.

Du Comte d'Estrades, présenté à Mesfieurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pais-Bas. Le 30. Des cembre 1665.

L'E Comte d'Estrades, Ambassadeur Extraordide communiquer à Vos Seigneuries des choses asserimportantes, contenues dans les dernières dépèches qu'il a reçuès de Sa Majesté, c'est pourquoi il prie Vos Seigneuries de lui vouloir donner des Commissaires avec lesquels il en puisse consèrer. Donné à la Haye le trentième Décembre 1665.

D'ESTRADES.

#### LETTRE

Du Comte d'Estrades au Roi.

#### Le 31. Decembre 1666.

J'Ai reçû les deux dépêches que Vôtre Maifié m'a fait l'honneur de m'écrire du 25. Z-3 du du de l'aire du 25. 134 Lettres, Memoires, &c.

du Courant. Celle de Monsieur de Lionne ne pouvoit venir plus à propos pour détromper tout le monde des impressions que les Cabales contraires donnoient aux peuples dans les Villes, que Vôtre Majesté ne vouloit pas finir la guerre de Munster, mais bien la faire durer pour donner des affaires aux Etats. Après avoir communiqué la Lettre à Monfieur de Wit; il a estimé à propos que je la fisse voir aux Commissaires qui font nommez pour traiter avec moi fur les affaires qui se présentent, ce que j'ai fait, & ils ont tous été fort latisfaits des propolitions que Vôtre Majesté fait d'attaquer une place, ce qui n'est pas à présent faisable, parce que l'Armée, & tout l'attirail est en quartier d'Hyver, mais ils approuvent fort qu'on entre avec de forts partis, dans le Païs de l'Evêque, & qu'on le

Il y a tant de Contestations & d'écrits entre Messieurs les Etats Généraux, & les Députez des Etats, que cela ne sert qu'à les aigrir les uns contre les autres. J'ai envoyé à Monsieur de Louvois, la Lettre que m'a écrite Monsieur de Pradel fur ce fujet, par la quelle Vôtre Ma-Tout le Monde jesté verra ce qui s'est passé. convient qu'après avoir allégué les raisons pour lesquelles il n'approuvoit pas le siège de Bocholt, il m'a toujours dit que si Monsieur le Prince Maurice lui commandoit de l'attaquer, il le feroit tout aussi-tôt avec les Troupes du Roi, ce que i'ai représenté à Monsieur de Wit & aux Commissaires, sur les plaintes que les Députez ont faites, que Monfieur de Pradel avoit été d'avis de ne l'attaquer pas, & j'y ai ajouté qu'il ne s'en falloit prendre qu'aux Députez, Monsieur

de Pradel leur ayant affez fait entendre ce qu'il

falloit

falloit qu'ils fissent, qui étoit de commander à Monfieur le Prince Maurice leur Général l'attaque de cette place. Ils n'ont sçû que me repliquer là-dessus. Cependant je vois une grande animolité entreux qui ne cessera pas si-tôt, car comme tous les Députez sont dans les Etats Géraux, & qu'ils veulent mattre le tort sur Monfieur le Prince Maurice, de Pradel, & le Rhingrave, ils les chargent de tout; ils ont déja été fi avant que de parler de revoquer la Commiffion de Monfieur le Prince Maurice, & de cher-

cher quelqu'autre Général:

Les Députez des Villes ont fort bien agi dans ce rencontre, ils m'ont tout aufli-tôt donné avis des pratiques que les Cabales contraires faisoient dans leurs Villes, pour persuader les peuples que Vôtre Majesté ne vouloit qu'entretenir la guerre pour leur donner des affaires. Ils ont rejetté tous ces faux bruits, & même par des Conseils pris dans les Maiions de Villes, ont ménacé de châtimens ceux qui jetteroient des écrits concûs en ces termes, comme on avoit commencé de faire. Je les ai fort remerciez, & les ai exhortez de continuer; & pour prouver la malice de nos envieux, je leur ai envoyé co. pie de la Lettre de Monsieur de Lionne qui marque bien l'affection que Vôtre Majesté a pour les intérêts des Etats, & qu'elle ne veut pas épargner ses Troupes, ni le Païs de l'Evêque, j'ai communiqué à Monsieur de Wit, ce qui est porté par la prémiére dépêche de Vôtre Majesté. Il a été très aife de voir qu'elle avoit aprouvé la réponse qu'il m'avoit faite aux Mémoires précédens qu'elle m'avoit envoyé. Il m'a confirmé que les douze Navires pour la Mer Méditerrannée feroient prêts dans leur tems, comme Z 4

aussi leur Equipage de Mer pour la grande : Flote qui sera mieux composé que celui de la .

Campagne passée.

J'ai écrit à Coppenhague, à Stocholm, & à I Hambourg, afin de fairetenir les Vailleaux qui appartiennent à Vôtre Majesté prêts à veniravec le prémier Convoi. Il en est arrivé un defdits Navires de guerre qui a amené du Zunt & de la Mer Baltique soistante Vaissaux qu'on estime à huit millions. Si ceux de Vôtre Majesté eussent eté prêts, ils eussent eu une belle occasson, mais il s'en trouvera d'autre dans l'Hyver.

Depuis l'ordinaire passé nous avons été affemblez deux fois pour les affaires de Dannemarc. Monsieur de Wita offert jusquesà douze : cent mille livres pour l'armement de l'Equipage de la Flote du Roi de Dannemarc. Son Envoyé lui a déclaré devant moi qu'il se relâchera jusques à quinze cens mille, & que c'est tout ce : qu'il peut faire sans contrevenir à ses ordres. Je travaille incessamment auprès de Monsieur de Wit pour le faire venir à cette somme, & lui repréfente toutes les fortes raisons portées par les dépêches de Vôtre Majesté; mais il m'a dit encore cematin, qu'il avoit fait consentir les Villes de la Hollande à cette derniere offre avec tant de peine, qu'il n'oseroit sans se ruïner proposer quelque chose au de-là. l'ai estimé ne devoir : pas parler de l'offre que Vôtre Majesté fait dans fa derniere dépêche, afin de voir s'il n'y aura pas moyen de faire aller Monsieur de Wit jusqu'aux 1500000. livres, que Vôtre Majesté veut bien donner en cette rencontre : mais avant d'en : parler j'attendrai encore la réponse de Vôtre : Majesté sur cette dépêche.

Mon-

Monfieur de Wit convient de faire choix de personnes affirées pour les Conférences secretes, mais que cela ne se peut qu'avec un prétexte: que lors que Vôtre Majesté se sera déclarée, ilsera facile de demander un Conseil secret pour le Projet des deffeins, comme du tems de feu-Monfieur le Prince d'Orange, qu'il n'y aura pas de difficulté après la réponse que je lui fis. Il ne m'a plus parlé sur la demande qu'il me sit, que Vôire Majesté contribuât une partie des dépenses qu'il falloit faire pour le Projet d'Afrique & d'Angleterre, ce qui marque qu'il n'y fonge plus, lui ayant donné l'exclusion d'abord.

Il est informé de celui qui a fait la prémiere proposition de paix au Roi d'Angleterre par l'entremise de Gamarre. C'est Reynswoude, pere de l'Ambassadeur qui est en Espagne, & comme il a découvert que Monsieur de Wit sçavoit tout, il en a averti Dom Effeven de Gamarre, qui fous prétexte de confiance, & ne voulant rien faire fans fa participation, lui a tout découvert, & même la Réponse du Roi d'Angleterre, qui a été, que si on ne lui proposoit quelque chose de plus fort que ce que les Ambassadeurs de France avoient fait, il n'y avoit rien à négocieravec lui, & qu'Esteven de Gamarre lui avoit dit que ce Roi étoit fort fier.

Il lui a répondu qu'il s'étonnoit fort de ce qu'il entroit en négociation sans la participation de l'Etat, & par le concert d'un particulier, lequel desavoue la chose, & dit que ce n'est qu'une conversation particuliere avec Gamarre, que ce qu'il a à lui dire là-dessus, est qu'ils ne veulent aucune Négociation avec le Roi d'Angleterre ni avéc l'Evêque de Munster, qu'avec la participation de la France, se voulant conformer à ses avis & conseils sur tout; qu'ainsi il le prie de quiter ces fortes de négociations, qu'il lui pouvoit dire par avance n'être nullement

agréable à l'Etat.

Deux heures après que Monsieur de Witm'eut communiqué l'Envoi du Sieur Blanspyl pour présentir, si on seroit disposé d'entendre à un accommodement avec l'Angleterre par l'entremise de l'Electeur de Brandebourg, j'eus la Lettre que Vennes écrivoit à cette personne à la Have, laquelle i'ai communiquée à Monfieur de Wit, qui a été bien aife de cette correspondance, par laquelle nous ferons informez de soutes choses sur ce qu'il négociera.

Mr. de Wit qui remarque toujours que l'Electeur de Brandebourg recule la Négociation, qu'il envoye un Mémoire à Mr. van Beuningen pour le communiquer à Monfieur de Lionne, fur toutes les prétentions & les offres que les Etats lui font. qu'il souhaiteroit qu'il plût à Vôtre Majesté envoyer auprès de lui une personne de la force de. Monfieur de l'Effeins, & qu'il tint correspondance avec lui, parce qu'il remarque que toutes les fois que le Baron de Goes v a été de la . part de l'Empereur, il a éloigné l'accommodement, & que depuis que Vennes y est de la part du Roi d'Angleterre, il fait naître de nouvelles difficultez. Ledit Sieur de Wit croit que s'il y avoit dans cette conjoncture quelqu'un auprès de lui de la part de Vôtre Majesté qui l'échauffat à conclurre avec les Etats, les obstacles que ces Envoyez aportent cesseroient.

Les Etats sont fort mal fatisfaits des Suédois, & après avoir accordé les Elucidations, trouvent : bon qu'ils demeurent neutres, & donnent satisfaction pour le Cabo Corso & le Vaisseau la

Chr. --

Christine. Monsieur le Grand Chancelier a dit à Monfieur d'Isbrand que ce n'étoit pas affez, & qu'il falloit que les Etats payaffent trois millions de livres d'un reste de subside pendant qu'ils avoient la guerre contre les Molcovites. Monsieur d'Isbrand lui a répondu qu'il vouloit bien venir a compte qu'ils payassent à Messieurs les Etats ce qu'ils leur doivent du subside depuis que l'Angleterre a rompu avec eux, & qu'ils payeroient ce qu'ils prétendent. Ledit Chancelier lui repliqua que le Roi de Suéde ne vouloit rien payer dudit subside, & qu'il ne se lieroit pas avec eux, à moins qu'ilsne payassent lesdits trois millions, ce qui fait connoitre à Monfieur de Wit qu'ils sont tout-à-fait engagez avec les Anglois. Monsieur d'Isbrand mande que fans autre ordre il part pour s'en revenir en Hollande.

J'ai pris cette occasion de dire au Sieur de Wit qu'il devoit d'autant plus accorder au Roi de Dannemarc ce qu'il demande, & ajuster toutes choses avec l'Electeur de Brandebourg, afin de donner à penser aux Suédois, & tâcher de les faire revenir, par la crainte qu'ils auront de les voir si fort unisavec des Princesavec lesquels ils

ont des intérêts à démêler.

#### LETTRE

#### Du Comte d'Estrades au Roi.

Le 31. Decembre 1665.

Dépuis mon autre Léttre écrite, Monsieur de Wit avec quatre Députez des Etats Généraux ont été chez moi, pour me dire que lesdits dits Etats étoient assemblez pour déliberer à remettre en Campagne suivant les avis de Vôtre Majesté. On a détaché un Corps pour aller joindre les 12000, hommes des Ducs de Brunswick pour les faire entrer dans les Pays de l'Evêque de Munster, pendant que les Troupes qui sont en Garnison dans les places frontieres de la Westphalie feront la même chose de ce côté-là.

Ils ont mandé Monsieur le Prince Maurice pour venir rendre compte de les actions. Ils se plaignent fort delui, de ce qu'au lieu de venir à la Haye, il a été le lendemain que les Patentes ont été données, à Cleves trouver Monsieur l'E-

lecteur de Brandebourg.

Fin du Troifieme Tome.

DU

## TOME TROISIEME,

De l'Année 1665.

| JANVIER                                                | 166 <u>5.</u>           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| LEttre du Comte d'Estrades au                          |                         |
| Lettre du Roi au Comte d'Estra                         | des , le 2, Fan-        |
| Mémoire du Comte d'Estrades pre                        |                         |
| les Liais Generaux des Province                        | es-Unies des Pars-      |
| Bas, le 2. Janvier.<br>Lettre de Monsieur de Lionne au |                         |
| nes, te f. fanvier.                                    | 6                       |
| Lettre du Comte d'Estrades à Mos                       | nsieur de Lionne,       |
| Lettre du Comte d'Estrades au Roi                      | , le 8. Fanvier.        |
| Lettre du Roi au Comte d'Estrades                      |                         |
| Lettre du Comte d'Estrades au Roi                      | le 15. Janvier.         |
| Lettre du Comte d'Estrades au Roi                      | le 15. Fanvier.         |
| Lettre de Monsieur de Lionne au Co-<br>le 16. Janvier. | mte d'Estrades          |
| Lettre du Comte d'Estrades à Mos                       | ifieur de Lionne        |
| le 22. Janvier.<br>Lettre du Roi au Comte d'Estrad     |                         |
| Tom. III. Aa                                           | es, le 23. Fan-<br>vier |

| I A D L E.                                        |
|---------------------------------------------------|
| wier. 20                                          |
| Lettre du Comte d'Estrades, au Roi, le 29. Jun-   |
| vier. 22                                          |
| Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 29. Jan-    |
| vier. / 26                                        |
| Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 30. Jun-    |
| . vier. 28                                        |
| Lettre de Monfieur de Lionne au Comte d'Estrades, |
| le 30. Fanvier.                                   |
| Lettre du Roi Très-Chrêtien à Messieurs les Etats |
| Généraux des Provinces-Unies des Pais-Bas,        |
| le 31. Janvier.                                   |
| the second                                        |
| FEVRIER 1665.                                     |
|                                                   |
| Mémoire de Monfieur van Beuningen, présenté au    |
| Roi Très-Chrêtien, le 1. Février. 31              |
| Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 5. Février. |
| 36                                                |

Lettre de Monfieur de Lionne au Comte d'Estrades,

Letere du Comte d'Estrades au Roi , le 12. Février. Mémoire du Comte d'Estrades présente à Messeur les Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs.

Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 13. Février Lettre de Monsieur de Lionne au Comte d'Estrades.

Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 19. Février

Mémoire du Comte d'Estrades présenté a Messieur
les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pais

Lettre du Roi au Comte d'Estrades , le 20

le 6. Février.

le 13. Février.

Bas, le 12. Février.

Bas , le 25. Février.

| , I II II L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vrier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lettre de Monfieur de Lionne au Comte d'Estrades,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| le 20. Février. 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 26. Février.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lettre du Comte d'Estrades à Monsieur de Lionne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| le 26. Fébrier. 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mémoire du Comte d'Estrades , présenté à Mes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fieurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Païs-Bas, le 26: Février.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mémoire du Comte d'Estrades présenté à Messeurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| les Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bas, le 27. Février.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lettre de Monsieur de Lionne au Comte d'Estra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| des, le 27. Février. 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mémoire du Comte d'Estrades présenté à Messeurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| les Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-<br>Bas, le 28. Février.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bas, le 28. Février. 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M A R S 1665.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 5. Mars.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 5. Mars.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 5. Mars.<br>64<br>Mémoire du Comte d'Estrades présenté à Messieur                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 5. Mars.<br>Mémoire du Conte d'Estrades présente à Messieurs<br>les Etats G néraux des Provinces Unies des Païs-                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 5. Mars.<br>64<br>Mémoire du Comte d'Estrades présent à Messieurs<br>les Etats G néraux des Provinces Unies des Pais-<br>Bas, le 5. Mars.                                                                                                                                                                                                                |
| Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 5. Mars.<br>64<br>Mémoire du Comte d'Estrades présenté à Messieurs<br>les Etats G méraux des Provinces-Unies des Païs-<br>Bas, le 5. Mars.<br>Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 6. Mars.                                                                                                                                                             |
| Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 5. Mars.  Mémoire du Comte d'Estrades présente à Messieurs les États G méraux des Provinces-Unies des Pais- Bas, le 5. Mars.  67 Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 6. Mars.                                                                                                                                                                          |
| Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 5. Mars. 64 Mémoire du Comte d'Estrades présente à Messieurs les Litais G néraux des Provinces-Unies des Païs- Bas, le 5. Mars. 67 Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 6. Mars. 68 Lettre de Monsieur de Lionne au Comte d'Estrades,                                                                                                                   |
| Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 5. Mars. 64 Mémoire du Comte d'Estrades présenté à Messieurs les Etats Grégaux des Provinces-Unies des Païs- Bas, le 5. Mars. 68. Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 6. Mars. 68. Lettre de Monsieur de Lionne au Comte d'Estrades, 16 6. Mars.                                                                                                       |
| Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 5. Mars. 64 Mémoire du Comte d'Estrades présente à Messieurs les États G névaux des Provinces-Unies des Païs- Bas, le 5. Mars. 67 Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 6. Mars. 68 Lettre de Monsieur de Lionne au Comte d'Estrades, 16 6. Mars. 69 Mémoire du Comte d'Estrades présente à Messieur                                                     |
| Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 5. Mars.  Mémoire du Comte d'Estrades présenté à Messieurs les États G méraux des Provinces-Unies des Pais- Bas, le 5. Mars. 67 Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 6. Mars. 16 7. Mars. 18 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                               |
| Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 5. Mars.  Mémoire du Comte d'Estrades présenté à Messieurs les États G méraux des Provinces-Unies des Pais- Bas, le 5. Mars. 67 Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 6. Mars. 16 7. Mars. 18 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                               |
| Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 5. Mars.  Mémoire du Comte d'Estrades présenté à Messieurs les États G méraux des Provinces-Unies des Pais- Bas, le 5. Mars. 67 Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 6. Mars. 16. Mars. 16. Mars. 16. Mars. 16. Mars. 16. Mars. 16. Estrat Généraux des Provinces-Unies des Pais- Bas, le 7. Mars. 17. Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le -12. Mars. |
| Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 5. Mars.  Mémoire du Comte d'Estrades présenté à Messieurs les États G méraux des Provinces-Unies des Pais- Bas, le 5. Mars. 67 Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 6. Mars. 16 7. Mars. 18 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                               |

| les Etats Généraux des Pr    | ovinces-Unies des Païs-  |
|------------------------------|--------------------------|
| Bas, le 11. Mars.            | 75                       |
| Lettre du Comte d'Estrade.   | s à Monfieur de Lionne , |
| le 12. Mars.                 | 76                       |
| Mémoire du Comte d'Estrad    | es préfenté à Messeurs   |
| les Esats Généraux des Ps    | ovinces-Untes desPaïs-   |
| Bas, le 12. Mars.            | <i>∞</i> 82              |
| Lettre du Roi au Comte d'I   | strades, le 13. Mars.    |
|                              | 83                       |
| Lettre de Monsieur de Lionne | e au Comte d'Estrades,   |
| le 12. Mars.                 | 84                       |
| Mémoire du Comte d'Estra     | des présenté à Messieurs |
| les Etats Généraux des Pr    | ovinces-Unies des Païs-  |
| Bas, le 14. Mars.            | - 86                     |
| Mimoire du Comte d'Eltrade   | es présenté à Messieurs  |
| les Etats Généraux des Pi    | covinces-Unies desPaïs-  |
| Bas. le 18. Mars.            | 86                       |
| Lettre du Comte d'Estrades   | à Monsseur de Lionne,    |
| L 10 Mars.                   | - 89                     |
| Lettre du Roi au Comte d'    | Estrades, le 20. Mars.   |
|                              | 91                       |
| Lettre de Monsieur de Lionn  | ie au Comte d'Estrades , |
| L 20. Mars.                  | 92                       |
| Mémoire du Comte d'Estra     | desprésenté à Messieurs  |
| les Etats Généraux des Pr    | ovinces-Unies des Païs-  |
| Bas, le 25. Mars.            | 95                       |
| Lettre du Comte d'Estrades   | à Monsteur de Lionne,    |
| le 26. Mars.                 | 97                       |
| Lettre du Comte d'Estrades   | Monfieur de Lionne,      |
| le 26. Mars.                 | 100                      |
| Mémoire du Comte d'Estra     | des présenté à Messieurs |
| les Etats Généraux des Pi    | ovinces-Unies desPaïs-   |
| Bas . le 20. Mars.           | 1(2                      |
| Extrait des Regîtres du Con  | eil d'Etat du Roi Très-  |
| Chrêtien.                    | 103                      |
|                              |                          |

AVRIL

#### AVRIL 1665.

| AVK                       | 1 L 100).             |            |
|---------------------------|-----------------------|------------|
| Lettre du Comte d'Estrac  | les à Monfieur de     | Lionne,    |
| le 2. Auril.              |                       | 107        |
| Lettre du Roi au Comt     | e d'Estrudes, le 3.   | Avril.     |
|                           | ×                     | 108        |
| Lettre de Monsieur de Li  | onne au Comte d'Ej    | trades,    |
| le 3. Avril.              |                       | 113        |
| Mémoire du Comte d'Ef     | trades présenté à N   | lessieur s |
| les Etats Généraux de     | s Provinces-Unies a   | lesPaïs-   |
| Bas, le 3. Auril.         |                       | 114        |
| Mémoire du Comte d'E      | Arades présenté à N   | Session 1  |
| les Etats Généraux de     | es Provinces. Unies a | lesPaïs-   |
| Bas, le 8. Avril.         |                       | 116        |
| Mémoire du Comte d'E      | Arades préfenté à N   | 1esteurs   |
| les Etats Généraux de     |                       |            |
| Bas, le 8. Avril.         |                       | 117        |
| Lettre du Cointe d'Efti   | rades au Roi, le 9    | . Avril.   |
|                           |                       | 118        |
| Lettre du Comte d'Estr    | ades à Monfieur de    | Lionne .   |
| le 9. Avril.              | •                     | 122        |
| Lettre de Messieurs les E | tats Généraux des     | Provin-    |
| ces-Unies des Pais-Ba     | au Roi Très-Chrê      | tien . le  |
| Q. Avril.                 |                       | 124        |
| Lettre de Monsieur de 1   | ionne au Comte d' L   |            |
| le 10. Avril.             |                       | 130        |
| Lettre de Messieurs les E | tats Généraux des 1   |            |
| ces-Unies des Pais-L      |                       |            |
| le 11. Avril.             |                       | 131        |
| Mémoire du Comte d'E      | Arades présenté à N   |            |
| les Etats Généraux de     | s Provinces - Unies a | les Pais-  |
| Bas, le 15. Avril.        |                       | 133        |
| Lettre du Comte d'Estra   | des à Monfieur de     | Lionne     |
| le 16. Avril.             | J                     | 134        |
| Lettre du Roi au Comte a  | PEftrades.le 17.Av    | ril.125    |
|                           | Aa 3                  | Let-       |
|                           | J                     |            |

Lettre du Roi à Messieurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pais-Bas . le 17. Avril. 136 Lettre de Monfieur de Lionne au Comte d'Estrades, le 17. Avril. Mémoire du Comte d'Estrades , présente à Messieurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pais-Bas, le 17. Avril. 140 Mémoire du Comte d'Estrades présenté à Messieurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pais-Bas, le 23. Avril. 141 Lettre du Roi au Comte d'Estrades , le 24. Avril. 142 Lettre de Monfieur de Lionne au Comte d'Estrades, le 24. Avril. 143 Mémoire du Comte d'Estrades présenté à Messieurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pais-Bas , le 25. Avril. ·144 Lettre du Comte d'Estrades au Roi , le 30. Avril. Mémoire du Comte d'Estrades présenté à Messieurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pais-Bas, le 30. Avril, 146

MAY 1665.

Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 1. May. 147
Lettre de Monsseur de Lionne au Comte d'Estrades,
le 1. May.
le 1. May.
Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 7. May.
Lettre de Monsseur de Lionne au Comte d'Estrades,
le 8. May.
Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 14. May.
152
Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 15. May.
152
Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 15. May.
155
Let-

#### T A R I. E.

| 1,11 0 2 2                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 21. May. 156                         |  |
| Mémoire du Comte d'Estrades présenté à Messieurs                           |  |
| les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pais-                           |  |
|                                                                            |  |
| Bas, le 21. May. 158<br>Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 22. May. 161 |  |
| Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 22. May. 161                         |  |
| Mémoire de Monsieur van Beuningen présenté au Roi                          |  |
| Très-Chrétien, le 27, May. 103                                             |  |
| Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 28. May.                             |  |
| 107                                                                        |  |
| Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 29. May. 171.                        |  |
| Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 29. May.171                          |  |
| Lettre de Monsteur de Lionne au Comte d'Estrades,                          |  |
| le 29. May. 174                                                            |  |
|                                                                            |  |
| JUIN 1665.                                                                 |  |
| Mémoire du Comte d'Estrades présenté à Messeurs                            |  |
| les Etats Généraux des Prôvinces-Unies des Pais-                           |  |
| Rac le T Juin                                                              |  |
| Mémoire du Comte d'Estrades présente à Messeurs                            |  |
| les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pais-                           |  |
| Par las dein 176                                                           |  |
| Lettre du Comte d'Estrades à Monsieur de Lionne                            |  |
|                                                                            |  |
| Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 5. Juin.                             |  |
|                                                                            |  |
| Lettre de Monsieur de Lionne au Comte d'Estrades,                          |  |
|                                                                            |  |
| Lettre du Comte d'Estrades à Monsteur de Lionne                            |  |
| 1 - 0                                                                      |  |
| Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 12. Juin.                            |  |
| 104                                                                        |  |
| Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 18. Juin.                            |  |
| 185                                                                        |  |
| Mémoire du Comte d'Estrades présenté à Messieurs                           |  |
| Aa 4 les.                                                                  |  |

les Esats Généraux des Provincès-Unies des Pais-Bas, le 24. Juin. 187 Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 25. Juin. 189 Lettredu Comte d'Estrades au Roi, le 26. Juin. 190

#### JUILLET 1665.

Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 2. Juillet. 197 Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 9. Juillet. 202 Mémoire du Comte d'Estrades présenté à Messieurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pais-205 Bas, le 13. Juillet. Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 10. Juillet. 206 Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 16. Juillet. 207 Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 17. Juillet, 208 Mémoire du Comte d'Estrades présenté à Messieurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pais-Bas, le 22. Juillet. 211 Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 23. Juilles. 213 Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 24. Juillet. 219 Lettre de Monsieur de Lionne au Comte d'Estrades, le 24. Juillet. 220 Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 30. Juil-223 Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 31. Juillet. 225 Lettre daRoi auComte d'Estrades, le 31. Juillet.229 Let-

TABLE. Lettre de Monsieur de Lionne au Comte a'Eftrades, le 31. Juillet, 230 Mémoire du Comte d'Estrades présenté à Messieurs les Etats Généraux des Provinces - Unies des Païs-Bas, le 31. Juillet. 231 AOUT 1665.

Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 6. Août. 233 Lettre du Comte d'Estrades à Monsieur de Lionne. le 6. Aoút. Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 6. Août. 239 Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 7. Août. 240 Lettre de Monfieur de Lionne au Comte d'Eftrades, le 7. Août. 242 Mémoire du Comte d'Estrades préfenté à Messicurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pais-

Bas, le 7. Août. Copie de la Lettre du Capitaine Fosse, écrite à Enkbuyfen au Sieur de Frémont , le 23. Juillet. 244 Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 13. Août. 250 Lettre de Roi au Comte d'Eftrades , le 14. Août 252 Lettre de Monfieur de Lionne au Comte d'Estra-

des, le 14. Août. Leière du Roi au Comte d'Estrades, le 17. Août. 254 Lettre du Roi au Comte d'Estrades , le 17. Août.

255 Lettre de Monsieur de Lionne au Comte d'Estrades, le 17. Août. 261 Lettre du Comte d'Estrades au Roi,le 20. Août. 262

Lettre du Comte d'Éstrades à Monsieur de Lionne, le 20. Août. 264 Lettre du Comte d'Estrades à Monsieur de Lionne,

le 20. Août. 265 Lettre du Roi au Conste d'Estrades, le 21. Août.

267 Mé-Aas:

| TABLE                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mémoire dont est fait mention en la lettre ci-dessis,                                           |
| 208                                                                                             |
| Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 21. Août.                                                 |
| . 271                                                                                           |
| Lettre de Monfieur de Lionne gu Comte d'Estrades,                                               |
| le 21. Août. 274                                                                                |
| Mémoire du Comte d'Estrades présenté à Messeurs                                                 |
| les Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-                                                |
| Bas, le 24, Août. 275                                                                           |
| Mémoire du Conte d'Estrades présenté à Mesheurs                                                 |
| les Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-                                                |
| Bas, le 26. Août. 276                                                                           |
| Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 27. Août.                                                 |
| Francis Delini Cont. BEGardel Is an Asia                                                        |
| Lettre du Roi au Comte d'Estrades', le 29. Août,                                                |
|                                                                                                 |
| Propositions faites par Messeurs les Ambassadeurs<br>Extraordinaices de France à Sa Majesté Bri |
| tannique au nom du Roi Très-Chrêtien. 202                                                       |
| Réponse du Roi d'Angleterre aux Propósitions avan-                                              |
| cées par les Ambaffadeurs Extraordinaires de                                                    |
| France au nom du Roi. 303                                                                       |
| Lettre du Roi au Comte d'Estrades , le 29. Août.306                                             |
| Lettre de Monfieur de Lionne au Comte d'Estrades                                                |
| le 29. Août. 309                                                                                |
| 4 D D D D D                                                                                     |
| SEPTEMBRE 1665.                                                                                 |
|                                                                                                 |

Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 3. Septembre. Lettre du Comte d'Estrades à Monsieur de Lionne, le 3. Septembre. Lettre du Comte d'Eftrades à Monfieur de Lionne, le 3. Septembre Mémoire du Comte d'Estrades présenté à Messieurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pais-

Bas,

| Bas , le 4. Septembre.                         | 317       |
|------------------------------------------------|-----------|
| Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 4. Sept  | embre,    |
|                                                | 317       |
| Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 10. Sept |           |
| : -                                            | 230       |
| Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 10. Sept |           |
| Devir an Comit a Lift bues qui tengie 20.0cp   | 321       |
| Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 10. Sept |           |
| Lettre un Comte a Littudes un Rot, le 10.0cps  | 222       |
| I sten J. M. C I. Y to Comt. BEC               |           |
| Lettre de Monsieur de Lionne au Cointe d'Es    |           |
| le 11. Septembre.                              | 325       |
| Mémoire du Comte d'Estrades, présenté à M      | efficurs  |
| les Etats Généraux des Provinces-Unies de      |           |
| Bas, le 14. Septembre                          | 318       |
| Lettre du Comte d'Estrades à Monsseur de Lie   | nne, le   |
| 17. Septembre.                                 | 329       |
| Mémoire du Comte d'Estrades présenté à N.      | essieurs  |
| · les Etats Généraux des Provinces-Unies de    |           |
| Bas, le 17. Septembre.                         | 230       |
| Mémoire de Monfieur van Beuningen présent      |           |
| Très-Chrêtien, le 17. Septembre                | 332       |
| Mémoire de Monsieur van Beuningen prés         |           |
| Roi Très-Chrêtien, le 17. Septembre.           | 335       |
| Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 18. S    | Septem    |
| bre.                                           | 337       |
| Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 18.      | ebten.    |
| bre.                                           | 345       |
| Lettre de Monsieur de Lionne au Comte d Es     |           |
| le 18. Septembre,                              | 247       |
| Mémoire du Comte d'Estrades présenté à N.      | Tilliance |
| les Etats Généraux des Provinces-Unies de      |           |
| Bas, le 21. Septembre.                         | 2.40      |
|                                                | 340       |
| Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 22. Sep  |           |
| T 1 14 C 1 T' C . DE                           | 349       |
| Lettre de Monsseur de Lionne au Comte d'E      |           |
| le 23 Septembre.                               | 352       |
|                                                | Copie     |
|                                                |           |

# T A B L E Copie d'un Billet de Monsseur van Beuningen à Monficur de Lionne, le 22. Septembre. 356

| Reponje de Monsteur de Lionne d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | uait Biuet, le 23   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Septembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 358                 |
| Lettre du Comte d'Estrades au Ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i, le 24. Septem-   |
| bre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 358                 |
| Lettre du Comte d'Estrades à Me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| le 24. Septembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 361                 |
| Lettre du Comte d'Estrades à Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nsieur de Lionne,   |
| le 27. Septembre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 362               |
| and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.51                |
| OCTOBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1665.               |
| Lettre du Comte d'Estrades au R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | oi . le I. Octobre. |
| 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 264                 |
| Lettre du Roi au Comte d'Estrac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | les, le 2. Octobre. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 366                 |
| Lettre de Monfieur de Lionne au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Comte d'Estrades    |
| le 2. Octobre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 397                 |
| Lettre du Poi au Comte d'Effrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , le 6. Odobre      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 369                 |
| Mémoire du Comte d'Estrades pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ésenté à Messieurs  |
| les Beats Généraux des Provinc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | es-Unies des Pais-  |
| Bas, le 7. Udlobre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 372                 |
| Lettre de Monsieur de Lionne au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | louite d'Estrades,  |
| le 1. Octobre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 373                 |
| Lettre dis Comte d'Estrades au 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | loi, le 8. Octobre  |
| F 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 376                 |
| Lettre du Comte d'Estrades à Me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| le 8. Octobre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 376                 |
| Lettre du Comte d'Estrades à M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | onsteur de Lionne,  |
| le 8. Octobre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 379                 |
| Mémoire du Comte d'Estrades pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ejente a Messieurs  |
| les Etats Généraux des Provin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| Bas, le 12. Octobre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 381                 |
| Lettre du Comte d'Estrades au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bre                 |
| and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| No. of the contract of the con |                     |

| I A D E L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lettre du Comte d'Estrades à Monsieur de Lionge,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 15. Octobre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lettre du Comte d'Estrade au Roi, le 22. Octobre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lettre du Comte d'Estrades à Monsieur de Lionne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| te 22. Octobre, 494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 23.0 Aobre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 23. Octobre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lettre de Monsieur de Lionne au Comte d'Estrades,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| le 23. Octobre 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Seconde Réponfe du Roi de la Grande Bretagne aux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ambassadeurs du Roi de France, le 25. Octobre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mémoire du Comte d'Estrades présenté à Messieurs<br>les Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bas, le 26. Octobre. 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lettre du Comte d'Estrades à Monsieur de Lionne,<br>le 26. Octobre. 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| le 26. Octobre. 408<br>Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 29. Octobre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lettre du Comte d'Estrades à Monsieur de Lionne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| le 29. Octobre. 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lettre du Comte d'Estrades à Monsieur de Lionne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| le 29. Octobre. 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 30. Octobre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 30. Octobre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lettre de Monfieur de Lionne au Comte d'Eftrades,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| le 30. Octobre. 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and the second s |

#### B L E

### NOVEMBRE 1665. Mémoire du Comte d'Estrades présenté à Meskeurs

Bas, le L. Novembre.

- Bas , le 4. Novembre.

le 5. Novembre.

les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pats-

Mémoire du Comte d'Estrades présenté à Messeurs les Etats Genéraux des Provinces Unies des Pats

Lettre du Conte d'Estrades au Roi, le 5 Novem-Lettre du Comte d'Estrades à Monfieur de Lionne,

| Lettre de Monsseur de Lionne au Comte d'Estrades,<br>le 6 Novembre. 443                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lettre du Comte d'Estrades au Roi, la 6. Novembre,                                                    |
|                                                                                                       |
| Mémoire du Comte d'Estrades présenté à Messicurs.<br>Jes Etats Généraux des Provinces-Unies des Pais- |
| Bas, le 7. Novembre. 449                                                                              |
| Lettre du Comte d'Estrades à Monsieux de Lionne,<br>le 12. Novembre.                                  |
| Lettre du Roi au Comte d'Estrades , le 13. Novem-                                                     |
| bre. Lettre du Roi au Comte d'Estrades, le 13. Novem-                                                 |
| bre. 458                                                                                              |
| bre. Ato                                                                                              |
| Lettre du Comte d'Estrades à Monsieur de Lion-                                                        |
| ne, le 14. Novembre.                                                                                  |
| Létire de Monfieur de Lionne au Comt. d'Estrades,<br>le 18. Novembre. 462                             |
| Lettre du Comte d'Estrades au Roi , le 19. Novem-                                                     |
| bre.<br>Lettre de Monsieur de Lionne au Comte d'Eftra-                                                |
| des, le 20. Novembre. 469                                                                             |
| Let                                                                                                   |

Letire du Roi au Comte d'Estrades, le 18. No embre. Letire du Comte d'Estrades au Rai, le 30. No embre. 48

| ore.                                                               | 401                  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DECEMBRE 166                                                       | <b>5</b>             |
| Lettre du Comte d'Estrades à Monsie                                |                      |
| le 3. Decembre.<br>Réponse de Monsieur de Wit à la d               | 485<br>épêche du 28. |
| Novembre.                                                          | 486                  |
| Lettre du Roi au Comte d'Estrade                                   | s, le II. De-        |
| Lettre de Monsseur de Lionne au Com                                | ite d'Estrades,      |
| le II. Decembre.<br>Lettre de Messeurs les Etats Génér             | aux des Pro-         |
| vinces-Unies des Païs Bas au Roi<br>Bretagne, le 11, Decembre,     |                      |
| Réponse du Roi de la Grande Bret                                   | agne à Leurs         |
| Hautes Puissances Messieurs les E. des Provinces-Unies des Païs-Ba |                      |
| cembre.                                                            | 499                  |
| Lettre du Comte d'Estrades au Ro                                   | i, le 17. DER        |
| Mémoire du Comte d'Estrades préses                                 | at & a Mefficiers    |
| les Etats Généraux des Provinces-<br>Bas, le 17. Decembre,         | SOS                  |
| Lettre du Roi au Comte d'Estrades                                  | 100                  |
| Mémoire dont Son Altesse Electora                                  |                      |
| bourg charge le Sieur Moulin pou                                   | r préfenter au       |
| Second Mémoire de Son Alteffe Elect                                | orale de Bran-       |
| debourg.<br>Lettre du Roi au Comte d'Estrades,                     | le 25. Decem-        |
| bre.                                                               | 515                  |
|                                                                    | Let-                 |

| Lettre du Roi au Comte d'Estrad  | es le 25. Decem    |
|----------------------------------|--------------------|
| 1.1.0                            | . 522              |
| Let re de Monfieur de Lionne au  | Comte d'Estra-     |
| As L. 25 Decembre                | 720                |
| Lettre du Comte d'Estrades à Mor | sseur de Lionne,   |
| 1. 27 Decembre.                  | <b>520</b>         |
| Mismoire du Comte d'Effrades pr  | esenté à Messeur.  |
| les Etats Généraux des Provinc   | es-Unies des Pais- |
| Page to 22 December.             | 130                |
| Lettre du Conte d'Estrades à Mon | nficur de Lionne.  |
|                                  | <b>421</b>         |

Lettre du Comte d'Estrades à Monsteur, de Lionne, le 24. Decembre. 531 Mémoire du Comte d'Estrades présenté à Message.

les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pais-Eas, le 30. Decembre. \$33 Lettre du Comte d'Essrades au Roi, le 31. Decem-

bre.

Lettre du Comte d'Estrades au Roi, le 31, Decembre.

533
bre.



1

o card

4

- -----

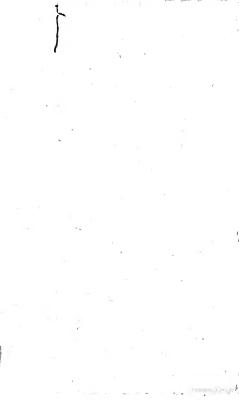